







#### BIBLIOTECA DELLA R. CASA IN NAPOLI

To d'inventario 631 Sala . Crande

Scansia 7 Palchetto 3

Olo d'ord. 3 H

Palat 1/18



# OEUVRES

COMPLETES

D E

VOLTAIRE.

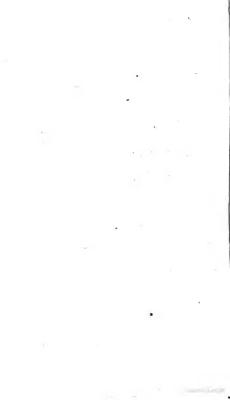

# OEUVRES

COMPLETES

DE

### VOLTAIRE.

TOME TRENTE-QUATRIEME.

DE L'IMPRIMERIE DE LA SOCIÉTÉ LITTÉRAIRE-TYPOGRAPHIQUE.

1 7 8 4.

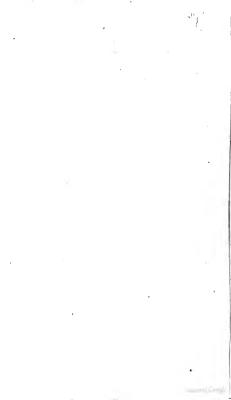

### **PHILOSOPHIE**

GENERALE:

METAPHYSIQUE,

MORALE,

ET THEOLOGIE.

Philosophie &c. Tome III.

ANCIEN

# ANCIEN TESTAMENT.

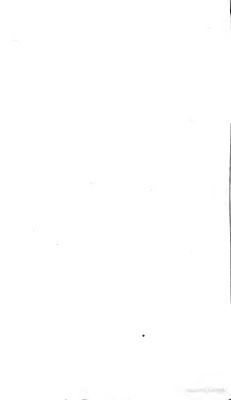

## LABIBLE

ENFIN EXPLIQUÉE

PAR

PLUSIEURS AUMONIERS

D E S. M. L. R. D. P.

#### AVERTISSEMENT.

L'EXPLICATION de ces quatre lettres L. R. D. P. a embartaffé plufieurs favans. Quelques-uns ont cru qu'elles défignaient le vainqueur de Molwits & de Liffa, quoique ce prince n'ait guère d'aumôniers, & qu'il faffe fa prière tout feul comme il gouverne ses Etats & commande ses armées. Mais l'avertissement suivant, placé à la tête de la troissème édition, lève tous les doutes.

QUATRE favans théologiens du palatinat de Sandomir, ayant composé ces commentaires fur la Bible, ils furent d'abord imprimés en latin à Francfort fur l'Oder en 1773, on n'en tira que très-peu d'exemplaires ; enfuite un académicien de Berlin les traduifit en langue françaife, & on en fit plufieurs éditions, qui toutes péchent par beaucoup de fautes de typographie. L'édition que nous préfentons en est exempte; & fi on la compare avec le latin on la trouvera plus ample & plus fidelle. C'est ce qu'il fera aifé de vérifier en jetant feulement les yeux fur la dernière page qui, dans cette édition, diffère de toutes les autres, & en conférant les commencemens de chaque livre : nous n'avons rien épargné pour rendre cette édition correcte & utile.

#### GENESE.

Du commencement les Dieux fit (a) le ciel & la terre : or, la terre était tohu bohu (b) & le vent de Dieu courait sur les eaux.

Et DIEU dit: que la lumière se fasse, & la lumière sut saite. (e) Il vit que la lumière était bonne. Et il

(a) Le texte hébreu, c'est-à-dire phénicien, syriaque, potte expressemeut: les Dieux sit, & non pas : Diru ciea, Duru essait, comme le potte la Vulgate. C'est une phrase commune aux langues orientales, & souvent les Gress ont employe ce trope, cette figure de most.

( b ) Tohn bohn fignifie à la lettre fens-deflus-deflows. Cell proprement le Climaterb de Sarchoniathon le phenicien, dont les Grees prirent leur chaos & leur Eribe. Sanchoniathon ecrivit inconteflablement avant le temps où l'on place. Moife.

On ne voit pas de cluos experfiement morqué cher las Perfans : les Lyptiens fundhim et l'avoir pa comm ; les Indiens comer moins : il ny a rien dans les écrits chiuos venns judqu'à nous qui ait le molonder tapyiort à ce chaos, à fon debrouillement, à la formation du monde. De tous les peuples policies, les Chimois paraiffent les feuis qui aitent requi e mondet et qu'il et, fans vouloir deviner commenti lfor fait; n'ayant point de révelation comme nous, à les teuren fins I breations et feuren les Phincières qui patierent les premiers du chaos. Voyez Sanchoiades cite par Eujén extept de Chârec, comme un autre authentique.

(c) L'auteur facre place ici la formation de la lumière quatre jours avant la formation du foleil; mais toute l'antiquite a cru que le foleil ne produit pas la lumière, qu'il ne fert qu'à la poulfer, & qu'elle est répandue. dans l'efpace. Defeartes mêmefut long-temps dans cette erreur. C'est Roemer le Janois , qui le premier a demontre que la lumiere emane du folcil , & en combien de minutes. Les critiques ofent dire que fi Dreu avait d'abord repandu la lumière dans les airs pour être pouffée par le foleil & pour eclaiter le monde, elle ne pouvait être pouffee, ni eclairer, ni être separce des tenebres, ni faire un jour du foir au matin, avant que le foleil existat : ectic theorie est contraire, difent-ils, à toute physique & à toute raison : mais ils doivent fonger que l'auteur facré n'a pas pretendu faire un traité de philofophie & un cours de phylique experimentale. Il fe conforma aux opinions de fon temps, & fe proportionna en tout aux esprits groffiers des Imis pour lesquels il ecrivait : fans quni il n'aurait été entendu de perfinne. Il est vrai que la Genése est encore difficile à entendre ; auss les Juiss en d.fendirent la locture avant l'age de vingt-cinq ans ; & cette desense fut, divisa la lumière des ténèbres. Il fit un soir & un matin qui fit un jour.

Dieu dit encore : Que le ferme , le firmament, foit au milieu des eaux , & qu'il fépare les eaux des eaux . . . . (d) Et Dieu fit deux grands luminaires , le plus grand pour préfider au jour , & le petit pour préfider à la muit, & divifer la lumière des ténèbres & du jour.

Et du foir au matin se fit le quatrième jour.

aisement exécutée dans un pays où les livres furent toujours extrêmement rares,

Ce dogme, que Diru commença par la création de la lumière, eft entièrement conforme à l'option de l'ancient gracenjer, de de premier Perfans i'ul dividirente la lumière des triebben ; judque-là lei Hebbenx & les Perfans furent d'accord ; mais Zeragfer alla bien plus loin. La lumière & les innèbre furent emensis, & drimare, gieu de la nuit, fut toojour revolte contre Orenare le dieu du jour : é'etait une allegorie fenible & d'une pililofophie prodonde. Fyne Hun clasjire IX.

Il a paru en 1774 un ouvrage fur les fix jours de notre céation par le doiteur Chifander professer en théologie. Il assure que Disse crèa le second jour la matière électrique, à ensuite la lumière, qu'alors la eviétable Trinite qui n'avout point requ de debers l'idée exemplaire de la lumière cit que la lumière cit de mont pour de debers l'idée exemplaire de M. Chifander est dans ce goût, il en saut selicitier notre siècle.

(4) Read Squife le folière, le ferme, le Smannent. Tous les nacions croyaient que les cieux étaines folières, és no les imagins de critals, passigne la lamitie passis à traven. Chaque aftre etait attaché à sin ciel epais le transparent : mais comment un velle amus d'eau pouvaiell se trouver fur ce finnamens? een octans celestes auraient absorbe toute la lamitier qui vient da folieit le de cielles, gu qui et reflechté des plantess. La choée etait impossible, n'importe; on était asse; lignorant pour penser que la pluie venait de ces cieux sperieuxis, de cert planque, de c simumanne. Celt le feminem d'Origien, de faint Applita, de faint chroite, de faint d'Arbitals de doloren.

Pour avoir de la pluie il fallait que l'eau tombit du firmament. On imagina de finètre, de statraßes qui s'ouvraient & fefemaient : c'elt ainfi que dans l'Amérique feptentionale les pluies etatent formérs par les querelles d'un petit garton cellet & d'une petite fille célefte, qui fe diffunaient une cruche remplie d'eau ; le petit garçon caffait à tenche, & il plevance.

DIEU dit aussi : Que les eaux produisent des reptiles d'une ame vivante. & des volatiles fur la terre fous le ferme du ciel.....

Et DIEU fit les bêtes de la terre selon leurs espèces, & DIEU vit que cela était bon. Et il dit : Fesons l'homme à notre image & ressemblance, (e) Et qu'il préside aux poissons de la mer, & aux volatiles du ciel & aux bêtes, & à la terre univerfelle, & aux reptiles qui se meuvent sur terre.

Et il fit l'homme à son image ; & il le fit mâle & femelle. Et du foir au matin se fit le sixième jour. (f)

Et il acheva entièrement l'ouvrage le septième jour ; & il se reposa le septième jour, ayant acheve tous fes ouvrages.

Et il benit le septième jour, parce qu'il avait cessé tout ouvrage ce jour-là , & l'avait créé pour le faire. (g)

( e) C'était encore une idée univerfellement répandue dans notre Occident, que l'homme était formé à l'image des Dieux. Finzit in effigien moderantum cundla Deorum. L'antiquité profane était anthropomorphite, Ce n'était pas l'homme qu'elle imaginait femblable aux Dieux : elle se figurait des Dieux femblables aux hommes. C'est pourquoi tant de philosophes disaient que si les chats s'étaient forgés des Dieux, ils les anraient fait courir après les sonris. La Genèse, en ce point comme en plusieurs autres, se consorme toujours à l'opinion vulgaire, pour être à la portée des simples.

(f) Voilà l'homme & la femme créés; & cependant quand tout l'ouvrage de la création est complet, le Seigneur fait encore l'homme, & il lui prend une côte pour en faire une femme. Ce n'est point, fans doute, une contradiction : ce n'est qu'une manière plus étendue d'expliquer ee qu'il avait d'abord annoncé.

( g ) Il l'avait créé pour le faire : c'est une expression hébraique qu'il est difficile de rendre littéralement. Elle reffemble à ces phrases fort communes : en s'en allant ils s'en allèrent; en pleurant, ils pleurèrent.

Une remarque plus importante est que le premier Zoroastre fit creer l'univers en six temps qu'on appela les six gahambars ; ces six temps qui Ce font-là les générations du ciel & de la terre; & le Seigneur n'avait point fait encore pleuvoir fur la terre; & il n'y avait point d'hommes pour cultiver la terre.

Mais une fontaine fortait de la terre, & arrofait la furface univerfelle de la terre. (h)

Et le Seigneur DIEU forma donc un homme du limon de la terre.

Et il lui fouffla fur la face, (en hébreu dans les narines) un fouffle de vie. (i)

Or le Seigneur DIEU avait planté du commencement un jardin dans Eden. ( k )

pléaient pas équir compoférent une année de trois cents foitants le cinquisjours. Il y manquait fix heures ou cenviron prinsi c'exti heuro-dip que dant des temps fi recules Zene-fire ne fe fix trompe que de fix heures i nous ne crypons par que le premier Zene-fire est inest miles an admitquite, comme on l'a dix mais il eft inconneflable que la religion des Perfans existant depuis test long-temps.

(h) Ce ne peut être fur tout le globe que cette fouraine verfait fes eaux. Il fant apparemment entendre par toute la terre l'endroit où et a le Seigneur. Il n'y avait point encore de pluie, mais il y avait des caux inferitures; à il faut que cet eaux inferieures cullent produit cette fontaine.

(i) DIEV bi forfit as plosffe, prouve qu'on croyati que la vie conffie dans la refiziation. Elle en fait effetie nen up epa nie ellentielle. Cepffage fait voir, ainfi que tons les autres, que DIEU a ¿lifait comme nous, mais darn use pleninquie infinie de puillanc e il parini, il domait feo ordres, il arrançais, il foutflait, il plantait, il petroliait, il fe promenait, il fébrit tout de fe maisi.

(4) Ce jardin, ce verget d'Eden etait néceffaire pour nounir l'homme & la fenne. D'allieun dans les parchaels du Bruseur cerivait, le plus grand honbrur etait un jardin avec de ombagge. Lon-stemps avant l'irruption de. Bedoin pids. en Palelline. Le jardins de la Sanza auprec d'Alexa on Efen., dans l'Arable, etaient très-famoux les jardins des Hefperides affrique l'Arable, etaient très-famoux les jardins des Hefperides caux abrets. Ale l'afrillité, s'appelle noujour le jardin par excelhence ; & aujourablus indeme encore le grand-mogol dans les edits nomme toujours le Bougale le jardist tierefit. Le-Seigneur DIEU avait aussi produit du limon tout arbre beau à voir, & bon à manger.

Et l'arbre de vie au milieu du jardin, & l'arbre de la science du bon & du mauvais. (1)

De ce lieu d'Eden un fleuve fortait pour arrofer le jardin.

Et de là fe divifait en quatre fleuves; l'un a nom Physon. C'est celui qui tourne dans tout le pays d'Evilath, qui produit l'or. (m) Et l'or de cette terre est excellent; & on y trouve le bdellium & l'onyx.

On trouve aussi un jardin, un paradis terrestre dans l'ancienne religion des Perfans ; ce paradis terrestre s'appelait shang-dictouke s'il est appele tranvigi dans le Sadder qu'on peut regarder comme un abregé de la doctrine de cette ancienne partied du monde.

Les brachmanes avaient un pareil jardin de temps immémorial. Le révérend père dom Calmet, benedicifin de la congregation de faint Vanne & de faint blulple, dit en propres mots «Nous ne doulous point que le lieu où fut plante le paradis terrefire ne fibifié encere.

(1) Cet abre de vie, & cet abre de la férence, ont toujourn embarrallé le commentate... D'untre de vie a vel juedque rappon ave le beuvange de la commentate... D'untre de vie a vel juedque rappon ave le beuvange de l'immorailée, qui de temps immemorial ent tant de vogue dans tout D'immorailée, qui de venge dans tout tout de vogue dans tout D'Orien? Elfen âlé d'amagierne un fluiq lui foritiée, qui donne de la finete c'ell ce qu'on a dit du coc, de dates, de l'anans, du ginfing, des oranges; mais un atre qui donne la finete de bien & du male lui en chole extraordinaire. On a dit du vin qu'il donnais de l'équit : Frendi collier gern ma fines i d'alte d'aire d'aptent par la prince d'alterné par l'an si jumis le vin in a fait un favour i ell difficile de la faite une idee de cet abre de la feience; on ell forcé de le reparder comme une allegorier. Le champ de l'allegorie el fix valle, que cheune y blit à fon gre ; il but donc s'en tenir au tesue facre, fans chercher à l'appronfindf;

[m] Les commentateus conviennent affec que le Physion ell. R. Phafec. cell un Bence de la Mingrietiq qui ), a fource datu un cele branches les plus inaccefibles du Caucafe. Il y avait furement beaucoup d'or dans ce pays, pusique l'auteur facre le dit. Cell aujourd'hui un canton fauvage, l'ababite par des Babases qui ne vivent que ce qu'illy ordent. A l'égard du bellium, les uns difent que c'eff du baume, les autres que ce foint des prefets.

Le second sleuve est Géon, qui coule tout autour de l'Ethiopie. (n)

Le troisème est le Tygre qui va contre' les Assyriens.

Le quatrième est l'Euphrate.

Le feigneur DIEU prit donc l'homme & le mit dans le jardin pour travailler & le garder.

Et il lui ordonna, difant: mange de tout bois du paradis, mais ne mange point du bois de la feience du bon & du mauvais. ( o )

(a) Pour le Géon, s'il coulé en Ethiopie, ce ne peut être que le Nil : k il y a environ duic huit exeu les Gourges de Nil à cellas dui Phafe. Adem & Ees auraient eu bién de la peine à cultiver un û grand jardin. Les fources du Tigge & de l'Euphriza ne font qu'à distante l'itues Pune de l'autre, mais dans les parties du globe les plus éfearpees & les plus impraticialles ; nun les chofes font changes;

Ce Tigre qui va chez le Affyriens prouve que l'austeur vivait du temps du royaume d'Alfyrie mais l'étabilifement de ce royaume el un autre chaos. Remarquous feulement ici que le famenx rabin Benjamis de Tuelle, qui voyages dans le dousitem fiche en Afrique & en Afrie, donne le noub Phyfon au grand fleuve d'Ethiopie; nous parlerous de ce Benjamis quand nous en ferons à la differifion de sits tribus.

(a) D'empereur Julia, notre ennemi, dans fon trop Gospara difcon rétidue par Julia Sergilit, d'un que le fisjeure Dite devait au contraire oxfonner à l'homme fa créature de mangre beaucoup de cet arbre de la fécinec du bien & tou mai, que non-fediemen Dit to lui avait donné une tête peníance qu'il fallait néefficiene mi influrire, mais qu'il était encore plus indifficandés de lui faire consuire te bien à le mai, pour qu'il remplié fe devoirs; que la déenie etait tyransique & khônde, que c'était ceux foi pris que fo nin tiu avait fait un elonnez pour l'empérée de manger. Cet empereur abulé des apparences, qui font lei en fa feveur, pour aceable noute religion et meight no cettifique de la propriet de la cett. Gouverne par le main soute faites réfigion afteaux par partier de cettifique de la c

Car le même jour que tu en autas mangé tu mourras de mort très-certainement. ( p )

Et le Seigneur DIEU dit : Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Fesons-lui une aide qui soit semblable à lui.

Donc le Seigneur DIEU ayant formé de terre tous les animaux & tous les volatiles du ciel, il les amena à Adam, pour voir comment il les nommerait.

Car le nom qu'Adam donna à chaque animal est fon vrai nom. (q)

Mais il ne trouva point parmi eux d'aide qui fût femblable à lui.

( p) Ce n'était fans doute qu'une peine comminatoire, paisqu'Alom & Eve mangèrent de ce fruit, & vécurent encore neus cent trente années. Saint Mayfin dans son premier livre, des métites des pécheurs, dit qu'Alom ferait mort des ce jour-là, s'il n'avait pas fait pénitence.

Le premier Zereight swirt suffi place un hamme & ſa femme dans le paradit tereflet. Le premier homme desti Mida, & ſa première femme Midana. Chez Sendostalles es fout d'autren nome. Chez les brachmanes (cel d'aline) à Perioli. Chez les Genes, cel Permilité R. Pantier; mais des ficête entières de philosophes ne reconnances pas plus un premier homme qu'un premier arbeit. Chapte nazion de fin fightere, & tonnes avsient bétin de la révelation de Ditte même pour consultre en chofes fur ficêt qu'elles on diffique corre, & qu'il n'elle qu'onnes il Phomme de consultre.

(1) Ceta fippofe qu'il y avait deji un langue très-abondunt, Re qu'ident connaillant tout d'un coup les propriets de chaque aminal, exprima toutes les propriétés de chaque effect par un feul mot, de forte que chaque non rétait une défaition. Aind is énou de qui repond à l'eval deviat nonnete un quadrupée avec fes crien, fa quere, fon excolure, fa vielle, fa force. Le met qui répond à l'elphane exprimit à taillé, la trouve, fon Intelligence Re. Il eft utille qu'une fà belle langue foit entiferment perdue. Plusieur forans s'occaper à la retrouver. Il y avante de la peine.

On a demandé fi Adam nomma auffi les poiffons. Plufieurs pères croient qu'il ne nomma que ceux des quatre fleuves du jardin 5 mais tous les poiffons du monde pouvaient venir par ces quatre fleuves : les baleines pouvaient arriver de l'Océan par l'embouchure de l'Euphrace. Le Seigneur DIEU envoya donc un profond fommeil à Adam; & lorfqu'il fut endormi, le Seigneur DIEU lui arracha une de fes côtes, & mit de la chair à la place. (r)

Et le Seigneur DIEU construisit en femme la côte qu'il avait ôtée à Adam; & il la présenta à Adam.

Or Adam & sa semme étaient tout nus & n'en rougissaient pas. ( s )

Or le ferpent était le plus rusé de tous les animaux de la terre, que le seigneur DIEU avait faits. (t)

(r) Saint Angellin, (de Grafs) cott que Ditt un e rendit poiret à Alum fa ciue, k ayulinh Alum en tourjourn une crise no moins c'exit apparamment une des fauffiss foits çar le manque d'une des ciue principales ciu et impedagneurs il ficrit diffiché de comprender comment ou marcha tune ciùe à Alem fans qu'il le feuit, fi cela ne nous exist pas revele. Il el aife de voir que cente fa mue formee de la cite d'un honme, el un fymble del l'union qui doit riveger dars le martiger cals a l'empléhe que qu'Ett en format Eer de la ciue d'Alem retilement k à la lettre; un fait all'gorique oven el pas moiss un fait.

[2] Pluficurs pruphades sont encore fans aurun visement. II ell treiprobable que le froid fit inventer les habits. Les femmes surtout se firent des ceintures pour recevoir le sang de leus règles. Quand tout le monde ell nu, personne n'a honte de l'être. On ne rougit que par vanite : on eraint de montrer une difformité que les autres n'ont pas.

(1) Le ferpent pullaire en eflet, du temps de l'auteur facré, pour un animal tris-inalitiquest à tei-fin. Il tait he fymbode de l'immontaile étale les Exprétens. Philéonn peuphdes l'écloraieux en Afrique. L'emperant Juline demant de gluei la mapue il patails. Les chevaur d'échilé pratiseur gres ; le le frepent d'Ese devait parler la langue primitive. La converdation de la fermes & du ferpent a'elf point racostre comme une choo finamaturel & incroyable, comme un miratle, ou comme une allegorie. Nou verrous bienable une lacife qui parle; le sonos ne devons point ierterfurris que les ferpent, qui avaient plus d'éprit que les inest, parialfett encor mieux. On voit les animans parler dans plademn hibitons orientaile. Le polifon Onavigé furtait deux fois par jour de l'Emphrase pour pricher le peuple. On a recherché à le ferpeut d'Ése et aitu une coulourse, ou une vipère, on un a sipie, ou une auter efjéce ; mais on n'a aucune lumière fur cette quellion.

Et il dit à la femme : Pourquoi DIEU vous a-t-il défendu de manger du bois du jardin?

La femme lui répondit : Nous mangeons de tout fruit , de tout arbre du jardin ; mais de l'arbre qui est au milieu du jardin , DIEU nous a désendu d'en manger , de peur qu'en le touchant nous ne mourions.

Le ferpent dit à la femme : Vous ne mourrez point ; car dès que vous aurez mangé de cet arbre, vos yeux s'ouvriront, & vous ferez comme les Dieux (u) fachant le bon & le mauvais.

La femme donc vit que le fruit de ce bois était bon à manger, & beau aux yeux, d'un aspect délectable, prit de ce fruit, en mangea, & en donna à fon mari, qui en mangea.

Et les yeux de tous deux s'ouvrirent, & connaiffant qu'ils étaient nus, ils cousurent des seuilles de figuier & s'en firent des ceintures.

- Le feigneur DIEU fe promenait dans le jardin (x) au vent qui fouffle après midi: & Adam &
- (a) Il et difficile de favoir ce que le ferpent entendait par des dieux y de favana commentation not dit que cetainfi te anges i on leur a repondu qu'un ferpent ne pouvait connaître les anges; mais par la même raifon Il ne pouvait connaître les dieux. Quelques uns ont cru que la malignité du ferpent voudit par la funorduire de ja la plaraitte de dieux dans le monder, mais il vaut mieux l'en tenir à la fimplicité du texte que de fe perdre dans des fyftems.
- (a) Le Seigneur le promière le Seigneur parle ; le Seigneur fait point le Seigneur agit toujour comme a'il tait corporel. L'amaiquien eut point d'autre idée de la Divinité. Plates puffe pour le première qui ai fait D'EU d'une Inhâmeu échie, qui n'était pas unta-l'é fait pour Les critiques demandent fous quelle forme DILU le montrait à déem, à être, à câm, à tons les partiarrhes ; à com se prophetes ; à tous ceux auxqués il parls de de fa propre bouche. Les peres repondent qu'il avait une forme humaine; le qu'il promise d'autre forme à ton imme; c'extil l'ordinned et autre consuitre autrement ayant fait l'homme à lon imme; c'extil l'ordinned et autre force; adortée par le autre montre d'un present de l'autre d'entre de l'autre de l'autre d'entre d'entre d'entre de l'autre d'entre d'entre

fa femme se cachèrent de la face du Seigneur DIEU, au milieu des bois du jardin.

Et le Seigneur DIEU appela Adam, & lui dit: Adam, où es-tu? (r)

Il répondit : J'ai entendu ta voix dans le paradis ; & j'ai craint, parce que j'étais nu, & je me suis caché.

Et DIEU lui dit: Qui t'a appris que tu étais nu ? Il faut que tu aies mangé ce que je t'avais ordonné de ne pas manger.

Et Adam dit: La femme que tu m'as donnée m'a donné du fruit du bois, & j'en ai mangé.

Et DIEU dit à la femme : Pourquoi as-tu fait cela ? Elle répondit : le ferpent m'a trompée ; & j'ai mangé.

Et le Seigneur DIEU dit au serpent: Parce que tu as sait cela, tu seras maudit entre tous les animaux & bêtes de la terre; tu marcheras sur ton

(5) Il est palpable que tout ex reiet est dann le flyle d'une histoire véritable, & non dans le golé d'une invention allegorique. On coti voir un maitre puissant april on servieur a étéolèt i : Il appelle le fervieur qui se cache & qui ensiste à veuele. Rein a vêt plus simple le plus circonslancie; a tout est histoirque. Quand l'Espirés sint daigne se servie du apologue, il a soin de nous en averit. Jeaslem, dans le livre des juges, assemble le peruple sur la monagne de parlime, à la livre des juges, assemble avoulurent se choiri un roi, comme Méréniur troons au peuple monain la fiche de rellomas de de membres. Mais dans la Genée, il n'y a pas un mot qui faffe feuir que l'autre débite un apologue. C'est une histoire suivie, déstillée, circonslancie d'un bout à l'autre.

On trouve dans le Zend-Vefla Thilloire d'une conleuvre tombée du ciel en repour y faire du mal. Dans la mythologie le ferpent Ophieseé fit la guerre aux Dieux. Un autre ferpent régna avant Seturne. Jujuin fit le fic ferpent pour jouir de Professies fa propre fille; soutes allegories difficiles à entendre, fupport guélles foiest allégories.

ventre (z) dorénavant, & tu te nourriras de terre toute ta vie.

Et je mettrai des inimitiés en tes enfans & les enfans de la femme : tu chercheras à les mordre au talon, & ils chercheront à t'écrafer la tête.

Il dit aussi à la semme: Je multiplierai tes misères & tes ensantemens. Tu seras des ensans en douleur, & tu seras sous la domination de ton mari. (a)

Et il dit à Adam: Parce que tu as écouté la voix de ta femme, & que tu as mangé du bois que je t'avais défendu de manger, la terre fera maudite en ton travail; & tu mangeras en tes travaux tous les jours de ta vie. Et la terre portera épines & chardons; & tu mangeras l'herbe de la terre, & tu mangeras ton pain à la fueur de ton vifage, (6)

(2) Une preuve indubitable que la Genée de donnée pour une hifioire réclle, c'elt que l'auteur rend ici raifon pourquoir le ferpent rampe. Cela finppole qu'il avait auparavant dei pimbet le det pieda avec lédquels il marchait. On rend auffi raifon de l'averfion qu'ont presque tous les hommes pour les ferpens. Il elt vrai que les ferpeus ne mangent point de terre; mais on le croyait, le cela fuffit.

(a) L'auteur rend aussi raison des douteurs de l'enfantement & de l'empire de l'homme sur la ferome. Il est vrai que ces punitions ne son pregenciales, & qu'il y a beaucoup de semmes qui accouchent sans douteur, & beaucoup qui ont un pouvoir absolu sur leurs maris. Mais c'est alles que l'enonce de l'auteur facre se touvec communement véritable.

(3) L'auteur cervoire ne Palelline, où Pos manegari du pain is Re u effect le laboureus ne le mangent qu'i la ficur de leur rélage; mais tous les riches le mangent plus à leur aife. L'auteur fe fenit exprine autrement, aire voui veut dans le valles pays où les mis citai l'acomou, comme dans les des l'olles, dans l'Amerique, dum Palrique méridionale, & dans les auteu pays de ol Pon vivit de échaignes & d'auteu finit. Le pais de fonces innomus dans plus de quinze ceus lleurs de échte de la me Clácisle: mais l'auteur cérvars pour de al gils, ne pouvait partie que de leur utilegre.

On fait une autre objection : e'est qu'il n'y avait point de pain du temps d ddam, que par consequent si Dieu lui parla, s'd l'habilla lui & sa semme, jusqu'à ce que tu retournes en terre, d'où tu as été pris ; & parce que tu es poudre, tu retourneras en poudre.

Alors Adom nomma fa femme Héva, parce qu'elle était mère de tous les vivans.

Et le Seigneur DIEU sit pour Adam & pour sa femme des chemisettes de peau; (c) il les en

s'il les chaffa du jardin d'Eden, il ne put les condamner à manger à la fueur de leur front un pain qu'ils ne mangérent pas. Mais on verra que l'auteur facre parle prefque toujours par anticipation.

( , ) Nous avons vu que tout est historique dans la Genèse. Il est positif oue Dieu daigna faire de les mains un petit habillement pour Adom & Eve. comme il est positif qu'il leur pasla, qu'il se promeua dans le jardin. L'iunie amère dont il se sert en leur parlant ceue sois, est de la même verite. Il eut ete trop hardi à l'ecrivain facré de mettre dans la bouche de DIEU ces paroles infultantes, fi DIEU ne les avait pas effectivement pronuncees. Ce ferait une profunation. Auffi nos commentateurs declarent que tout se passa mot a mot comme il est dit dans la fainte écriture. Ce changement arrive dans la race humaine a ete regarde der-uis par les fondateurs de la sheologie chretienne, comme un effet de la malice du diable, quo que le diable foit entierement incounu dans la Genefe. Les favant commencent à croire que la vraie origine du diable est dans un ancien livre des brachmanes qui a pres decing mille ans d'antiquite, nomme le Shafia. Il n'a etc decouvert que depuis peu par M. Dow culonel au fervice de la compagnie anolaife des Indes ; & par M. Holwell funs-gouverneur de Kalcuta. M. Holwell a traduit philieurs pailages importangele ce livre qui contient l'ancienne religion des brachmanes, & l'origine de toutes les autres : c'est-la que l'Eternel crée tous les demi-dieux, non par la parole, par le leges, comme l'a dit Platen dans la fuite des temps, mais par un feul afte de fa volunté : comme il paraît plus digne de l'effeuce divine. Parmi ces demi-dieux il fe trouva un rebelle nomme Maifazer qui fut condamné a un enfer très-lung & qui pervertit enfuite la terre après avoir perverti le ciel. C'est l'Ariman des Perses : c'est le Tij hun des Egyptiens, c'est l'Encelode des Grees. Ce fut enfin le diable des pharifiens ; ils l'admirent dans le temps de l'etabliffement du fauhedrin par le grand Pomper. Ce diable fut regardé alors comme un ance rebelle chaffe du ciel & venant tenter les hommes. On fait affez qu'il courut en ce temps la un livre fur la chute des anges qui fut attribue a Enoch ; il est cité dans une épître de faint Pierre. Nous n'avons que des fragmens de ce livre il en fera parle ailleurs.

habilla .

habilla, & il dit: He bien, voilà donc comme Adam est devenu l'un de nous, fachant le bon le mauvais! Maintenant, pour qu'ils ne mettent plus la main sur l'arbre de vie, & qu'ils n'en mangent, & qu'ils ne vivent éternellement, il le chassa du jardin d'Eden, pour aller labourer la terre dont il avait écé pétri.

Et après qu'il l'eut mis dehors, il mit un Chérub, (un bœuf) (d) au devant du jardin, & une épée flamboyante pour garder l'arbre de vie.

Et Adam connut sa semme Eve, qui conçut & ensanta Caïn, & ensuite elle ensanta son srère Abel.

Or Ahel fut pafleur de brebis & Caîn fut agriculteur. Un jour il arriva que Caîn offrit à DIEU des fruits de la terre. Ahel offrit auffi des premiers-nès de fon troupeau. & de leur graiffe. Et DIEU fut content d'Ahel & de fes préfens, mais il ne fut point content de Caîn & de fes préfens. (c)

Et Cain se mit sort en colère, & son visage sut

<sup>(4)</sup> Clens fignifie un bout; Clens listouere. Les Juifs ayant innite phistum ufage de Egypieus, (soliptiont grofilement de bouth dont ils firent des effects de féptiva, des animans comports, uts qu'ils en mitent dans le faint de fainis. Ce figure avaient dans faint de faint d

<sup>(</sup>a) Tous les ancieus prêtres prétendirent que les dieux préferaises de afformade et à mêmede à des offirmande de fuils. On commença par des fuilss, mais bientés on en vira aux moutons, aux brands, le ce qui él exércible, à le chair humaine. L'auteur farée n'entre point cit dans ce d'écuil. Il le dit pas même que DIEU manguait les agrecaux préfenits par s'éld; mais vouverte bientés dans l'hilloire d'étantes upe les dieux manièrent ches lui-

abattu; & le Seigneur lui dit: Pourquoi es-tu en colère & que ton vifage est abattu? Et Cain dit à fon sire Abet: fortons dehors; & Cain attaqua fon sire Abet & le tua. (f) Et Dieu dit à Cain: Où est ton sirère Abet? Et Cain lui répondit: je n'en sais rien. Est-ceque je suis le gardien de mon sirère?...

Et DIEU dit à Cain: Quiconque tuera Cain fera puni fept fois; & le Seigneur mit un figne à Cain, pour que ceux qui le trouveraient ne le tuaffent pas. (g)

Et Cain coucha avec fa femme, & il bâtit une ville; (h) & il appela fa ville du nom de fon fils Enoch. Enoch engendra Irad. & Irad engendra Maziael.

(f) Il n'y a rieu d'allégorique, encore une fois, dans tout ce récit. DIEU rejette politivement ce que l'alné L'ain lui donne, & agree les viandes du cadet; l'ainé s'en fâche, & tue fon fière à quelques pas de DIEU même. DIEU emploie la même ironie dont il s'était fervi avec Adam & Eng.; & câis répond indolemment comme un méchant valet qui n'a nulle crainte.

de son maître.

(g) Il est étonnant, disent les critiques, que Di EU pardoane sur le champ à Coin l'affassinat de son sièree, le qu'il le prenne sous sa protession.

Il est étonnant qu'il lui donne une sauve-garde contre tous ceux qu'i

pourraient le tuer, lorfqu'il n'y avait que trois perfonnes fur la terre, lui , fon père & fa mère. Il est étonnant qu'il protege un assassin , un fratricide, lorsqu'il vient de punir à jamais & de condamner aux tourmens de l'enser tout le genrehumain, parse qu'Adam & Eo ont mange du bois de la feience du bien &

Mais il faut confiderer qu'il n'eli januai queltion dann le Pentateque de crete damnation du genre-lumanin, ni de l'enfer, ni de l'infer, ni de l'anten, ni d'aucan de ves dogmes fublimes qui ne farent developpés que fi long-temps après. On tita ce motions en interprétant les Erchures, ken les allegoritant. L'évriain facte de dome d'autre putulion à Adan que de manger fon pain à la fieur de fon corps, quoiqu'il n'y cit pas encore de punis. Le chàtiment d'Erc el d'accoubre avec douleurs; k tous les deux doivent mourir au bout de pluticum fiedes : ce qui fuppofe qu'ilà étalent net pour être immortel.

(Å) Grin bătit une ville aussitôt après avoir tue son frère. On demande

& Mariael engendra Mathusael, & Mathusael engendra Lamech.

Lamech prit deux femmes Ada & Sella. Ada enfanta Jadel qui fut père des pafleurs qui demeurent dans des tentes. Le nom de son frère fut Jubal, père de ceux qui jouent de la harpe & de l'orgue....

Or Lamech dit à fes deux semmes Ada & Sella: Femmes de Lamech, écoutez ma voix. J'ai tué un homme par ma blesure, & un jeune homme par ma meutrissure. On tirera vengeance sept sois pour Caïn, & pour moi Lamech soixante & dix-sept sois sept sois., . . . (i)

Or voici la génération d'Adam. Du jour que Dreu fit l'homme à fa reflemblance, il les créa male & femelle. Il les unit & les appela du nom d'Adam, au jour qu'ils furent faits. Or Adam vécut cent trente ans, & il engendra un fils à fon image (4) & reflemans, & il engendra un fils à fon image (4) & reflemans, & il engendra un fils à fon image (4) & reflemans, & il engendra un fils à fon image (4) & reflemans de l'adam vécut encore huit cents ans, & il engendra vécut encore huit cents ans, & il engendra

quels ouvriers il avait pour bâtir sa ville, quels citoyens pour la peupler, quels arts & quels infirumens pour confiruire des maisons?

Il est clair que l'écrivain sacré suppose beaucoup d'événemens intermédistres, & n'écrit point selon notre méthode, qui n'a été employée que très-tard.

trich-sard. (3) On a's jamais fu ce que Louvele entendait par ces paroles. L'autour (3) On a's jamais fu ce que Louvele entendait par ces paroles. L'autour ce dit ni quel homme il avait toet, el par qui il fut bleffe, ni pourquô on vengrera homt fostance Ré discipe fui fere poi fuer par le copillas aient pallé plaiferus siricits qui liaient ce premien recumente de héciposis de la copilla de la compartir de la copilla de la compartir de la copilla de la copilla

ent fait ici quelque transpolition, comme pluteurs pères l'out foupçonne;

Philosophie, &c. Tome III. B 2 \*

encore des fils & des filles; & tout le temps que vecut Adam fut de neuf cents trente ans (l), & il mourut. (m)

Et Jared (le septième descendant d'Adam dans la ligne masculine) à l'âge de soixante & cinq ans devint père de Mathusalem, il marcha avec DIEU, il vécut trois cents ans après la naissance de Mathusalem. Et les jours d'Enoch surent de trois cents soixante & cinq ans. Il se promena avec DIEU, & il ne parut plus depuis; parce que DIEU l'enleva. (n)

Et les hommes ayant commencé à multiplier sur la terre, & ayant eu des filles, les fils de DIEU voyant

maiste point le plus important, c'elt que Diret vayas fait déma i fon image kreffemblance auf. dem engenées sois i fon image k reffemblance aufi. C'ett la preuve la plus forte que la juis croyaient Diret copporel, aindi que les pruples voifies adont la appricent à lire k à écrite. Il ferait difficile de donner un autre fema's, ce paroles. Adan refémble à Diret, Seti reffemble à d'Adam, dons Stait reffemble à DIFEU.

- (4) On a cru qu'Aden fut entert à Hébron; parce qu'il ed die dans l'Hilbiries fyliq et dans le pia grend agient, y gh nitreit. La plupart des premiers décendains d'Aden vicurent comme lui, plus de neuf Béche. Cétait l'opinion des propies de l'Orient le des Egyptiens, que la vie des premiers hommes avait êté vingt fois, trents fois plus longue que la nôtre, parce que la notre étant plus jeune, avait alors plus de forer, mais in y a que la réstation qui puillé com l'appendre. Au ettle, aucune autre nation que la juive ne conaut déms; it les Arabes ne connurént medite d'émn que par les juis.
- (m) Voilà deux Easch; le premier, fils de Cein, & le fecond, fils d'Adam par Seth & Jared.
- (a) Les pères & les commentateurs afirment qu'en effet Essel, fils de Jord, et encore en vie. Ils difent qu'Essel & Elir, qui font transportes hors du monde, revirendront avant le jugement dernier, pour précher contre l'antechrifi pendant douze cents foizante jours; mais qu'Elir ne préchers qu'aux juis fs, qu'Essel piechers al tous les autres hommes.

Pluscurs savans ont prétendu qu'Esch était l'Ansch des Phrygiens, lequel vécut trois cents ans. D'autres ont dit qu'Esch était le soleil; d'autres, que c'était Seatras, & qu'Adam signifiait en Asie le premier jour de la semaine, & Esch le septième jour. que les filles des hommes étaient belles , prirent pour eux toutes celles qui leur avaient plu. (a) Et Dieu dit : Mon esprit ne demeurera plus avec l'homme, parce qu'il est chair ; & sa vie ne sera plus que de fix-vingts ans. (p)

Or en ce temps il y avait des géans sur la terre: (q) car les fils de Dieu, ayant eu commerce avec les filles des hommes, elles enfantèrent ces géans fameux dans le siècle...

DIEU se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre; & pénétré de douleur dans son cœur, il dit: J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai formé,

Les Julis, dans la fuite, déblièrent qu'Encé avait écrit un livre de la chute des anges les fairs fuier parté anns fon épire. On fait affer que ce livre el fusporé ; que la chute des anges ell une ancienne fable des Indiens, & qu'elle ne fut connue des juis que du tempe d'Anguft & Criber ; qu'ils fuppoférent solne le livre d'Encé, leptième hommes après ddem.

(e) Cétait l'opinion de l'antiquité, que toutes les plantes étaient habitées par ce dere puilfans appele dieux, & que ce dieux wenient faire fouvent des enfans aux. Elles des hommes. Toute la terre fut remplé de ces inauginations. Les fables de Baschus, de Pryles de Pasitius, éliterait, d'éffaclaye, de hams, é d'aphitirs l'attacleux allée. Dégies, éfait fyjine, Métauger, Terbillies, faitut Cypries, faut faites fui affairest que les auges amouteux de no fells, «nfantéerant noud egéans, saits de démons.

(p) Copendant il ell dit que Niv vectu neuf cents au s ; mais il fant l'excepter de la fenence portice contre le geme-humain, parce qu'il clait un homme joile. Il faut encore avourt que plafents autres vécurent long-temps pareja julqu'à quatre & cinq cents aux ; & que depuis le temps de la tour de Babel julqu'à c'entir d'étrains , la vie commune était de quatre à cinq cents années. Il n'ell pas aifé de concilier toutes ces chofes, mais il faut fire l'Escriture avec un érgit de founiform.

(g) Les filles eureux donc en grans de leur commetre avec les anges. On ne nous dit point de quelle taillé teainet ce géans. On nous rapporte que Sertains trouva: le corps du géans Assiste, qui était long de quatre vingedits pieds. Le réviered pète donc Calaire, ous influtis qu'on nouva de fou temps le corps du géans Tataletous; mais fa taille répprochait paid de celle du géans. Assiste : celle du géans de était suffi tris-médiocre en companifos ; los ils résiste que tertier piels lé demis. depuis l'homme jusqu'aux animaux, depuis les reptiles jusqu'aux oiseaux : car je me repens de les avoir faits. (r)

Mais Noé trouva grâce devant le Seigneur. . . Il dit à Noé : La fin de toute chair est venue devant moi; la terre est remplie des iniquités de leur face, & je les perdrai avec la terre. Fais-toi une arche. . . . Et voici comme tu la feras : elle aura trois cents coudées de long, cinquante de large & trente de haut &c. . . . . (s)

Et je ferai venir fur la terre les caux du déluge; & je tuerai toute chair qui a fouffle de vie fous le ciel : je ferai alliance avec toi; & tu entreras dans l'arche, toi, ta femme & les enfans de tes fils...

- (r) Les critiques ont trouvé maturais que Ditru le repentit; mais le tette apquie fi chergiquement fuir ce repentit de Ditru, le fui la douleur dont fon cœur fut faifs, qu'il paraît trop hardi de ne pas prendre est expreffions à la bette. Ditru di texpefficmen qu'il exterminer de la face de la terre les hommes, les animaux, les reptiles, les oifeaux. Cependam il n'elt point dit que les animaux qu'ellen péché.
- (1) Bergi le chaldren rapporte que l'arche baile par le roi Xijfote, avait trois mille die cents vinjer, dun pieds de long, & quatore cent soin quante de largeur; & qu'ill bailt cette arche par l'order des D'eux, qui l'àvet-tient d'une innoulation prochaine des Pous-Euxin. Cette arche le repoli fire le mont Arrata comme celle de Nés. Es pinfients particularies de la conduite de ce roi font fembalbaés et celle dont la finite ectivare nous paste. Le roi Xifjater avait plus de monde dans fon arche que Nés, leque l'avait avare lui que la femme, ets rois fis le fos touis belles-files. M. le Pollitier, marchand de Rouen, a fuppute dans un petit livre imprime avec les Penfer de Psylest, que l'Arche pouvaix conneir tous les animant de la terre, mais in le les pas comptes, & il a oublié de dire de quoi on nourriffait la prodigitate quantité d'animaux cantifiers, & de nous appender comment huit perfonnes putent finifer pendant un a nà donner a manger & à boite à tous ces animaux, & à vider leux ecretmens.
- Au refle, il y a eu plusieurs inondations sur le globe: celle du temps de Xissurs, celle du temps de Noé qui ne sut connue que des Juis, celle d'Ogzges & de Dencalion, celebres chez les Greet, celle de l'île Atlantide, dont les Egyptiens firent mention dans teurs annales.

Les fontaines du grand abyme furent rompues; les cataractes des cieux s'ouvrirent, & la pluie tomba fur la terre pendant quaranto jours & quarante nuits.... (t) Et les eaux prévalurent fi fort fur la terre, que toutes les hautes montagnes de l'univers fous le ciel en furent couvertes; & l'eau fut plus haute que les montagnes de quinze coudées.... Tous les hommes moururent, & tout ce qui a fouffle de vie fur la terre mourut.... (u)

Et les caux couvrirent la terre pendant cent-cinquante jours; & alors les fontaines de l'abyme & les cataractes du ciel furent fermées; & les pluies du ciel furent arrêtées.... Les quarante jours étant patlés, Née, ouvrant la fenêtre qu'il avait faite à l'arche, renvoya le corbeau qui fortait & ne revenait point, jusqu'à ce que les eaux se féchassent. Il envoya aussi la colombe &c.... (x)

- (1) Les chiques incréalules, qui nices tout, nices aufit et delage, fous priteate qu'il vi a point en effet de fousines du grand abyme, le de caratalles des cieux les. Ret. Mais on le croyait alors, l'el puis avarient empranté ces lôtes profières des Syriens, des Chaldrens le des gypties. Des acceditors pervent être faux, quoique le fond foit véribable. Ce nel pas avec les yeux de la raison qu'il faut lire ce livre, mais avec ceux de la foit.
- (a) L'eau ne pouvait à la fois têtever de quinne coudée au-défiu des plus hautes monarques, qu'en cas qu'ils fis finem plus de doute occasie l'un fair l'autre, à que le dernier ceit été vingequaure fois plus grand que celul qui entoure aujourd'huit de deux bémiliphères. Aufit fous les figure commenateurs regardent ce miracle comme le plus grand qui ait jamais été finit ; paifqu'il l'illus terred un neat tous ces orchan noveaux, à les aneantie enfoite. Cette création de tant d'océann n'éait pan neeffiaire pour le debuge du roi Mijfaire, ni pour celui de debuge du roi Mijfaire, ni pour la fubernésien de l'îlé Atlantiée. Ainfi le miracle du debuge de Novel this public grand que celul des autres déduges.
- (x) La même chose est racontee dans le chaldeen Bérofe, de l'arche du roi Xiffutre. Les incrédules prétendent que cette histoire est prise de ce

Et DIEU dit à Noé & à ses enfans : Croissez . multipliez & remplissez la terre. Que tous les animaux de la terre tremblent devant vous, auffi-bien que tous les oifeaux du ciel, & tout ce qui a mouvement fur terre. Je vous ai donné tous les poissons : & tout ce qui a mouvement & vie fera votre nourriture, auffi-bien que les légumes verds, je vous les ai donnés tous, excepté que vous ne mangerez point leur chair avec leur fang & leur ame. Car je redemanderai le fang de vos ames à la main des bêtes qui vous auront mangés : (v) & je redemanderai l'ame de l'homme de la main de l'homme & de fon frère. Ouiconque répandra le fang humain, on répandra le fien; car l'homme est fait à l'image de DIEU ..... Je ferai mon pacte avec vous & avec votre postérité. après vous avec toute ame vivante tant oifeaux que bêtes de fomme, bestiaux & tout ce qui est forti de Berofe, qui pourtant n'ecrivit que du temps d'Alexandre; mais ils difent que les livres juifs étaient alors inconnus de toutes les nations. Ils difent qu'un aussi petit peuple que les Juiss, & aussi ignorant, qui n'avait jamais frequenté la mer, devalt imiter ses voisins, plutôt qu'être imité par eux ; que ses livres furent écrits très-tard, que probablement Bérofe avait trouvé l'histoire de Pinondation du Pont-Euxin dans les anciens livres chaldeens , & que les Juifs avaient puifé à la même fource. Tout cela n'est qu'une supposition, une conjecture qui doit difparaître devant l'authenticité des livres faints.

(y) L'expression qui donne ici une main aux bêtes earnassières au lieu de griffe, est remarquable : & l'opinion générale que les bêtes avaient de la raison comme nous, n'est pas contestee. Diret fait ici un pade avec les bêtes comme avec les hommes. Les tigres, les lions, les ours, & la maifon de Jacob n'ont guère observé ce parte. Un auteur allemand a écrit que c'était un paste de famille. C'est pourquoi , dans le Lévitique on punit également les bêtes & les hommes qui ont commis ensemble le péché de la chair. Aucune bête ne pouvait travailler le jour du fabbat, L'Ecclesiaste dit que les hommes font femblables aux bites, qu'ils n'ont rem de plus que les betes. Jones dans Ninive fait jeuner les hommes & les bêtes &c. . . On voit même que les bêtes parlaient souvent comme les hommes dans toute l'antiquité.

l'arche, & toutes les bêtes de l'univers. Mon pacle avec vous fera de telle forte que je ne tuerai plus de chair, & qu'il n'y aura plus jamais de déluge......(t) Je mettrai mon arc dans les nuées; & ce fera le figne de mon pacle entre moi & la terre.... Et mon arc fera dans les nuées; & quand je le verrai, je me fouviendrai de mon pacle entre moi DIEU & toute ame de chair vivante qui eft fur la terre.....

Et comme Noé était laboureur, il planta une vigne; & ayant bu du vin, il s'enivra, & s'étendit tout nu dans fa tente.....(a)

Cham, père de Canaan, ayant vu les parties viriles

(\*) Le teste facté oc dit pas : mon arc qui ell dans les nuées fera déformais le figure de mon palle, mais je mettrai mon arc dans les noies ce qui fispole qu'auparavant il v'y avait point eu d'au-ce-ciel. Celt ce qui fapole qu'auparavant il v'y avait point eu d'au-ce-ciel. Celt ce qui fau fait fispoler qu'avant le étaigu miverfell il v'y avait point eu encore de pluie, pusique l'au-ce-ciel relf formé que par le réfrations kles réflecions de varyons du foiel dans les goutes de pluie. Encor une fois, il el chique la Bibli en e nous a pas été donnét pour nous enfeigner la géométrie k la phylique.

(a) Net ne paffa pour être l'inventeur de la vigne que chez les juis f, car était che tours les autres nations Bat on Baccha, qui avait les premier enfeigne l'art de faire du vin. Il est furprenant que Net, le refluurateur du genre-humain, ait teit ignoré de touts la trere; mais il eff encore plus trange qu'iddem, le prée de tous les hommes, ait ête auffi ignoré de tous les hommes que Net.

Des commentatues petendent que Clan a'avait que dix aus lorfay'il touvous fon pier lver, k qu'il vis fa pastio virlea. Mais le texte dis policivement qu'il avait un fils marié, lequel fils el Cassas. Il femble que l'autreu veuilte juillife parel le matériléaire porties courte le peuple de Canana, le l'irupétion des Arabes juils qui mirem depuis le Canana à feu k à fang, k qui extermièrent dans plas d'uns leu les hommes de le bète. L'autreu juil finfite fouvent fur entre matériléion porties courte le Canandema, pour v'en faire un droit fur er pays, à ce que prétend 5/sipas, Mais 5/sipas, éet trop fufped: 1 es Juis d'Amflerdam l'avaient excommunié k affafinie i il lui eft pardonable de ne les soir jordoit aimés.

Un autre juif, bien plus ancien & non moins favant, ne reconnaît point Noé pour l'inventeur du vin. C'est Philon. Voici comme il parle dans le

de son père Noè, en alla avertir ses frères hors de la tente. Son & Jahlet apporterent un manteau, & marchant à rebours couvrient les parties viriles de leur père. Noé s'étant éveillé, maudit Canaan fils de Cham, il dit : Que Canaan soit maudit; qu'il soit l'éclave des éclaves de ses frères !.....

Voici le dénombrement des fils de Noi, qui font Som, Cham & Japhet. (b) Ils partagèrent entr'eux les iles des nations chacun felon fa langue & felon fon peuple.... (c)

Les fils de Cham font Chus, Mefraim, Phuth & Canaan..... Or Chus fut père de Nembrod, qui fut un géant fur la terre, & c'était un puissant fur la terre, & c'était un puissant chasseur devant DIEU. Il commença de régner en Babylone,

rècit de sa députation à l'empereur Caius Caligula. Bacchus le premier planta la vigne, èt en tira une liqueur se utile èt se agréable au corps èt à l'esprit, qu'elle leur fait oublier leurs peines, les réjouit èt les sortifie.

Comment se peut-il saire que Philon, si attaché à sa sesse, ne reconnût pas Noe pour l'inventeur du vin ?

[4] Sam, Clam S, polse font repriferatio comme ayan signife in PLD-rope, PAGE is PAfrique. Car Eylei's inge New yar Font Enflament, of montour la terre à fest trois fist toute PAGE à Som. PAfrique à Câsea, S. Estroppe à Pyleid. Or en Attist pas certainment mandrie Câsea que de lai donner la troilième partie du monde. Li parait imposfisé de concilier la malétificion avec une fi prodiguée discublisérion. Il et neuron définité de comprende comment los trois enfians de Née quitierne leur pière, qui vénivra probablement sa Armeite, pour aller requer dans des parties du monde où il voi ya avait perfonne. Avant qu'on règue far un peuple, il faut que ce peuple etile ; c'ett que aunicipation. Nous passifions it évous les précishes de vivin inconnus long-temps au refle du monde, ainsi que leur piere. Toutes ess vérités frent d'éteoppees dans la les des produits de la president de vivinis frent d'éteoppees dans la les des des parties de la president de vivinis frent d'éteoppees dans la les des des parties de la produit de la president de vivinis frent d'éteoppees dans la les des parties de la president de vivinis frent d'éteoppees dans la les des la president de vivinis frent d'éteoppees dans la les des la president de vivinis frent d'éteoppees dans la les des la president de vivinis frent d'éteoppees dans la les des la president de vivinis frent d'éteoppees dans la les de la president de vivinis frent d'éteoppees dans la les des la president de vivinis frent d'éteoppees dans la les des la president de vivinis frent d'éteoppees dans la les de la president de vivinis frent d'éteoppees dans la les de la president de vivinis frent d'éteoppees dans la les de la president de vivinis frent d'éteoppees dans la les de la president de vivinis frent d'éteoppees dans la les de la president de vivinis frent d'éteoppees dans la les de la president de vivinis frent d'éteoppees dans la les de la president de vivinis frent d'éteoppees dans la les de la president de vivinis de la president de vivinis frent d'eteoppees dans la les de la

(c) Cheen film fa laque, femble montrer que les décendars de Nêpurlient édit, hacun une langue déférente; s'e châ femble controlér parlient édit, hacun une langue déférente; s'e châ femble controlér l'hifloire qui va fuivre de souvelles langues formese tout d'un coup à Babylone. Cé font toujours des obléurités à chapte page. Cen nage ne peuvent être difficés que par une foumiffion parfuite à la Bible & à l'Éclife. en Arak, en Achad & en Chalane.... Affur fortit de ce pays-là, & il bâtit Ninive & les places de la ville & Chalé......

Sem, frère aîné de Japheth, fut père de tous les enfans d'Hèber. . . . Or Arphaxad engendra Salei qui fut père d'Hèber. Hèber eut deux fils dont l'un eut nom Phalog, parce que la terre fut divifée de son temps; & son frère eut nom Jeclan.

Or la terre n'avait qu'une lèvre; & tout langage était femblable. (e) Les hommes en partant de l'Orient trouvèrent les campagnes de Sennaar, & y habitèrent. (f) Et ils fe dirent chacun à fon voifin: Venez, fefons des briques, cuifons-les par le feu; & ils prirent des

<sup>(4)</sup> Toutes ces nations dont on fait le dénombrement ne composent qu'un petit peuple dans la Falelline. Cell en partie ce pays dont les Juils Sérmpartenn. Il et vai qu'on ne voir pas comments la décendant de Claus allèrent s'entailler dans cette petite région, au lieu d'occuper les rivages fertiles de l'Afrique, & fottout de l'Egypte; mais il ne faut point demander compte des curves de DIEU.

<sup>(</sup>é) Comment la terre pouvait-elle a'avoir qu'une levre? comment tous les hommes parlaieui-lis une même langee, apris que l'auteur a dit que chaque peuple avait la langue différenne? Re comment tant de peuples printei-la exiller après le deluge, du virant même de Not? L'étprit humain en peut trouver de folution à ce différente. Le feui part qui refle aux favans de fle fuppoier qu'il y a eu de fautes de copilles je la feule refloure de finispée et de le foumente avec vérienzation.

<sup>(</sup>f) On demande encore comment l'auteur peut dire que tous les hommes partirent de l'Orient après avoir dit qu'ils peuplèrent l'Occident, le Midi & le Nord.

briques au lieu de pierres, & du bitume au lieu de ciment. Et ils dirent: Venez, fesons-nous une cité, & une tour dont le comble touche au ciel, & célébrons notre nom avant que nous soyons divisés dans toutes les terres.

Or le Seigneur descendit pour voir la ville, (g) & la tour que les ensans d'Adam bâtissient. Et il dit: Voilà un peuple qui est tout d'une lèvre; ils ont commencé cet ouvrage, & ils ne cesseron point jusqu'à cequ'ils l'aient exécuté. Venons donc, descendons & consonois leur langage, afin que personne n'entende ce que lui dira son voisin. Et Dieu les sépara ainsi dans toutes les terres, & ils cesseron de bâtir la cité. (h)

(g) Le texte fait effeil/swement defendrér Diru pour voir cet ouvrage. Les dieux, dans ous les fyftens, defondaien fur la rem pour justiment de sout ce qui s'y paffait, comme des feigneurs qui vifitant leux domaine. Ce n'était point une manière de parler, c'était à la lêtert je éteui édée ciuit fi commune, qu'il n'ell pas furprenant que l'auteur facré s'y foit conformé toujour conformé toujour des

(A) Sain Jrivine, dans fon commentaire fur Jivie, dit que la tour de Babel wait déjà quatre mille pas de louteurs re qui firent ving mille piede fi c'étaient des pas géomériques. Elle citai donc fix fois plus élevée que les pyramédes d'Esprée. Ploficum auteurs juis fui donneur encore une plus grande élévation. La Genéle place cette prodigienté eutreprife cent disclept am aprête d'étaien. La Genéle place cette prodigienté eutrepriée cent disclept au maprite de deux soit pas de la partie de la commentaire avait fair l'ordre qu'elle foit aujourd'hui, il n'yaurait eu ui affec d'hommen, nia fifec de temps pour invener tou les arts récelfishers dout un ouvergé limmenfe cirgiqui. Pulige, Il fout done regarder cette aventure comme un prodige, a siné que celle du debuge univerfel.

Un prodige non moias grand eft la formation fabite de tant de langues qui fe formiterte en un infant. Le commenzatuem on tercheric qualtela langues mères naquirent tout d'un conp de cette diffection des pruples ; mais its n'out jamais fait attention à accume des langues anciennes qu'on parle depuis l'Induis juliqu'au Japon. Il ferait curieux de compter le nombre des différents langues qui fe parient aujourt l'uni dans tout l'univers. Il y en a plus de troits ceute dans ce que nous commificion d'Amérique, & Paul et puis ceute dans ce que nous commificion d'Amérique, & Paul

Or Tharé, descendant de Sem, à l'âge de soixante & dix ans engendra Abram & Nanche & Aran. Et Tharé ayant vécu deux cents cinq ans, mourut à Aran. Et DIEU dit à Abram: Sors de ta terre, de ta parenté, de la maison de ton père, & viens dans la terre que je te montrerai, & je te ferai une grande nation; & je magnifierai ton nom, & tu seras béni, & je bénirai ceux qui te béniront; je maudirai ceux qui te mudiront, & toutes les familles de la terre universelle seront bénies en toi. Ainsi Abram s'en alla comme DIEU lelui commandait, & il's'en alla avec Loth. Ilavait foixante & ouinze ans souand il fortit d'Aran. (i)

Et il prit Sara fa femme & Loth fon neveu & toute la fubliance qu'il posséant, & les ames qu'il avait faites en Aran; & ils fortirent pour aller dans la terre de Canaan. . . . . . (4) Abram s'avança jusqu'à Sichem & à la vallée illustre. Or le cananéen était alors dans cette terre. . . . (1) Et le Seigneur apparut à Abram,

de trois mille dans ce que nous connuissons de notre continent. Chaque province chinois a son idiome; le peuple de Pèkin entend trà-difficilment le peuple de Kanton ; à l'indien des côtes da Malhate a "elatted poine l'indien de Bénarès. Au relle, toute la terre ignora le prodige de la tour de Bade! Il ne fut connu que des écrivisms hébreus.

(i) Il femble d'abord évident par le tratze que Theré syant empendé d'irelan à foizante k dix ans , k ézant mort à deux cents cinq, Airelan avait cent reste chiq ans k non pas foizante k quinte, quand il quitte la Métopounie. Saisé Etimes fait ce calcul dans fon difcours aux juifs. Cett difficulté a para l'ouspicable à joint Jérien k a joint Angella. Nous nous gradenous bien de croire entendre ce que ces grands faints n'out point entendu.

(4) Il y a d'Aran à Canaan deux cents lienes environ : Il fallait un ordre exprès de Di zu pour quitter le pays le plus fertile & le plus beau de la terre, & pour entreprendre un fi long voyage vers un pays moins bon, habité par queiques barbares dont diraken ne ponvait entendre la lange.

(1) Ces mots, or le Canancen était alors dans cette terre, ont eté le sujet d'une grande dispute entre les savans. Il semble en effet que les Canancens & lui dit : Je donnerai à ta postérité cette terre. Abram dreffa un autel au Seigneur qui lui était apparu..... Or la famine étant dans le pays, Abram descendit en Egypte; car la famine prévalait sur la terre. (m) Et comme il était près de l'Egypte, il dit à Saraï fa femme : Je sais que tu es belle femme ; & quand les Egyptiens te verront, ils me tueront, & ils tegarderont: dis donc que tu es ma sœur afin qu'il m'arrive du bien à cause de toi, & que mon ame vive à cause de ta grâce..... Abram étant ainsi entré en Egypte. les Egyptiens virent que cette femme était trop belle; & les princes l'annoncèrent au pharaon, & la vanterent à lui, & elle fut enlevée dans le palais du pharaon, (n) & on fit du bien à Abram à cause d'elle. Et il en eut des brebis, des bœufs, & des ânes, & des ferviteurs. & des fervantes, & des ânesses, & des chameaux. (0)

ausient eit chaffes de cette terre losfque Pasteur farri écrivait. Cependant lis y eineire du memp de Môfe; le 1560 en faceraça vinue tenuisie de bourge des Cananterns: le julis fureus depuis untôt éclaves, tanôt traitres d'une parrie du pays, julique Ji mort. Cett eç qui si fait tonojéturer que la Genéfe n's po être écrite du temps de Mofe, mais aprie Doréi. Nous diforms en lura lies les autres risions de cette opinion. Nais nous aventificos qu'il faut vên rapportre à l'Egille, dont les dections, comme on fait, font infaithblet, tanôt que les opinions des docts en font que probables.

( m) La Palestine en effet est un pays montagneux, qui n'a jamais porté beaucoup de blé. Elle ressemble à la Corse, qui a des olives, des pâturages, & peu de froment.

(n) Paifayil y avait un roi d'Egypte, ce pays était donc déjà trèpeuplé. Plarané était le nom générique du roi. On fignifiait en egyptien fe foliel; k plara, le maître, on l'eleve. Prefque tous les rois orientaux fe font initiales freres ou coufins du folel k de la lune. Beclaré dit que Paranes fignifiait un crocodife; mais il y a loie d'un crocodife su foliel.

(o) Cette conduite d'Afraham a ête fevêrement censurée; mais faint Augustin l'a desendue dans son livre contre le mensonge. Plusieurs critiques se fout etonnes que Sara, semme du sils d'un potier, ágée de soixante & cinq ans, ayant sait le voyage d'Egypte à pied, ou tout au plus sur son Mais le Seigneur affligea le pharaon de plaies trèsgrandes, & sa maison, à causse de Sarai femme d'Abram. Et Pharaon appela Abram & lui dit: Pourquoi m'as-tu fait cela; pourquoi ne m'as-tu pas dit que c'était ta femme? & puisque c'est ta semme, prends-la & va-t-en. Et le pharaon ordonna à ses gens, & ils Pemmenèrent lui & sa semme & tout ce qu'il avait.

Abram monta donc de l'Egypte, & fa femme & tout ce qu'il avait, & Loth avec lui, vers la contrée du Midi. (p) Il était trés-riche en or & en argent; (q) & il revint par le chemin qu'il était venu du Midi à Béthel. . . . . Abram demeura dans le pays de Canaan, & Loth dans les villes qui étaient auprès du Jourdain; & habita dans Sodome. . . . . En ce temps Hamraphel roi de Sennaar, & Arioe roi de Pont, & Codorlakomer roi des Elamites, & Thadal roi des nations, (r) firent

âne, ait paru si belle à toute la courdu roi d'Egypte, & ait été mise dans le férail de ce monarque.

Ces chofes n'arriveraient pas anjourd'hui; mais elles étalent fréquentes alors, puisque nous verrons Sara enlevée par un autre roi long-temps après, pour sa beauté, à l'âge de quatre-vingt-dix ans.

(\*) Puisqu'il revenait d'Egypte dans le Canaan, il est elair qu'il remontait juste vera le nord, & non pas vers le midi. Ces petites méprifes, qu'i sont probablement des copistes, ne dérobent rien à la véracité de l'auteur facré.

(q) C'était done l'or & l'argent que lui avait donné le pharaon d'Egypte; car il n'y avait pas d'apparence que le fils d'un potier eût apporté beaucoup d'or en Canaan.

(\*) Puifqu'il y avait un grand roi d'Egypte, il pouvait y avoit aufit de grands rois de Sennaar, de Pont, de Perfe, & des autres rois des nations. Il paraît étrange que de fi puiffans monarques fe foient ligués de fi lois contre des chefs de einq petites bourgades, qui habitaient un pays artie, fatures é defert.

L'auteur facré dit ici, que ces grands rois se donnérent rendez-vous dans la vallée des bois, qui est aujourd'hui le lac Asphalides, ou mer falée. Vous verrez qu'enfuite 31 ne dit point que cette vallée des bois ait été ebangce en mer salee, & qu'il insinue même le contraire. Or Saraï, femme d'Abram, n'avait point engendré d'enfans; mais ayant fa servante égyptienne nommée Agar, elle dit à son mari: DieU m'a sermée afin que

(4) On fait ici pluficum difficultà. On demande comment diredora, qui n'avria pau no poure de tree dance pays, vait pourant un affect gand nombre de donnéliques pour en chofier trois cens dix-buit? Re comment avec este projete de value il defit le armest de ciuq noi fi putifians, ik les pourfuivi judqu'à Dan qui n'exis pas encore bist ? Qualques instreptes ont foblither Danna à Dan; mais il y a un chemin de crest milles du pays de Sodome à Dannas; ik le texte dit enfuite qu'il la pourfuivis judgivapses de Danna.

Cette guerre d'étrèalme sontre tant de rois, femble soris quelque rappon avec les anciennes traditions perfannes, dont on rouve des vedirges dans le favant Hyle. Les Ferfam pretendaient qu'dh'eslam avait été leur prophite le leur rois, le qu'il avait et une gourre contre Nerdev. Il el conflant, comme cons l'obfervons ailleurs, qu'ils appellernt leur religion Millel Abresho, no Breisir, Kit. Abrahm, ou Breisir, ou a prétendu qu'il etait le Bresse des Indiens qu'enfuire les Perfam's l'adopterent, 8 qu'enfin les Juifs, qui viruente & qui cérvirue triv-long-empa après, à pappoprièrent d'étalem. Il réfulte, que ce nom avait été fameux dans l'Orient de temps innuméronist.

Nous nous en tenons iei à l'bifloire hébraïque. Peut-être un jour ceux qui voyagent dans l'Inde, & qui apprennent la langue facrée des anciens trachmanes, nous en apprendront ils davantage. je n'enfantasse pas ; couche avec ma fervante, peutêtre que j'en aurai des enfans ; & Abram acquiesça à cette prière. (t) Mais Agar voyant qu'elle avait conçu, méprifa fa maîtreffe. Saraï dit à Abram : Tu agis iniquement contre moi : j'ai mis ma fervante dans ton fein', & voyant qu'elle a conçu, elle me méprife. Oue DIEU juge entre moi & toi. A quoi Abram répondit : La fervante est en tes mains ; sais-en ce que tu voudras. Saraï la battit, & Agar s'enfuit. L'ange du Seigneur l'ayant trouvée dans le défert près de la fontaine d'eau qui est dans la solitude dans le chemin de Sur au défert , lui dit : Agar servante de Sarai , d'où viens-tu , où vas-tu? Laquelle répondit : Je m'enfuis de la face de Saraï ma maîtresse. L'ange du Seigneur lui dit : Retourne à ta maîtresse, humilie-toi sous sa main. Je multiplierai ta race en la multipliant, & on ne pourra la compter à cause de sa multitude. Tu as concu & tu enfanteras un fils, tu l'appelleras Ifmaël, parce que DIEU a écouté ton affliction ; il fera comme un âne sauvage; ses mains seront contre tous & les

(1) Cette adoption estil fort commune en Orient. Un pire ou une mer metait l'énaid with sou faur fair genoux, à c'est fulfait prour le legitimer. La pobygamie d'allium etait en ufage dans la fainte ceriture. Lamed avait et dout femmes. Mais on diffuse pour favoir i d<sub>2</sub>ex estil une feconde femme, ou limplement une concolibre. L'opinion la plus commune eft qu'êger ne fat que conculibre. Car die avait et la feconde femme d'ârbelom, fon enfant chuntil par puapeatenir à Sara; la l'estid émeure et la veitzide mer. De plus d'arben n'avait par chaffe agre fon époule, à fon fils ainé fémile, en leur domant pour voyer ainé fa fermen & Perfette, qu'obn la fait; mais lui cit et plus abonimable de chaffer ainfi fa femme, dout l'Erriture ne dit point qu'il cit 4 e failnime.

Philosophie &c. Tome III.

mains de tous contre lui. (u) Or Agar appela le Dieu qui lui parlait Dieu qui m'a vue: car certainement, dit-elle, j'ai vu le derrière de celui qui m'a vue. (x)

- ( » ) On a remarqué que cet ange du Seigneur, qui ramène Agor à Abram étant groffe d'Ifmaël, ne la ramène plus quand elle est chasses avec son sils.
- (x) C'était une opinion fort ancienne qu'on ne pouvait voir le vifage d'un Dieu, fans mourir. Vous verrez même dans l'Exode que Dixu ne se laissa voir que par derrière à Mojse par la sense d'un rocher; quoiqu'il fott dit que Mojse voyait Dixu saccé-face.
- (3) Sadá était le nom que quelques peuples de Syrie donnaient à DIEU. Ils Tappelsient tamôt Sadá, unité Adonai, tantét Jelores 4, on El, ou Elsa, ou Melé 4, ou Bel, éloto les differes dialectes. On priend que Sadá figuifait l'exterminateur : d'autres differe que c'était le Dieu des champs; le d'autres le Dieu des mamelles. Il faut confuiter Celmet, car il fait tout etcla.
- (1) On consuit peu la difference d'élérem à direlem. On a prétende qu'elérem figuidair peir illulire, & direlem peut de placieur. Les Perinas cruvent toujous qu'il y avait eu un déran furnoment gradef, et qu'il leur avait endiégne la religion; le les Grecs l'appelence Qurenfere, Des favans ont eus qu'elérem n'estit autre que le Brans des Indiens ; & que la teligion des Indiens, qui flushible encore, était la plus ancienne de toutes. Mais il elt difficile de printere daux en tembers ; & le meilleur parti el d'en corte le texte le Tigle proti et texte partiel d'en corte le texte le Tigle.

mâle dont la chair ne fera point circoncife, fera exterminé, parce qu'il aura violé mon pacle.....(a)

Dieu dit aussi à Abraham : Tu n'appelleras plus ta semme Saraï, mais Sara. (b) Je la benirai ; elle te donnera un fils que je bénirai : il sera sur les nations; & les rois des peuples sortiront de lui. Abraham tomba sur sa face & se mit à rire, disant dans son cœur: Pense-t-t-il qu'un homme de cent ans sera un fils, & qu'une semme de quatre-vingt-dix ans accouchera? (c) Et il dit à DIEU: Plût-à-Dieu qu'Imael vécût devant toi! Et DIEU répondit à Abraham : Ta semme t'engendera un fils que tu appelleras Isaac. Je serai un pade avec lui & avec sa race à jamais. Et à l'éag d'Ismael, je t'ai exaucé; je le bénirai, je le multiplierai beaucoup: il engendera doute chess, & j'en serai une grandenation..... Alors Abraham prit son sils tous ses esclaves qu'il

<sup>(</sup>a) Cola contredit tous les écrivaires de Tantiquife, qui s'accordent à dire que les Egyptiens & les Éthiopless invecterent la circocificia p. mais il ný cut en Egypte qua les prêtres & les inities qui fe firent coupre le prépue, commen un figure d'affociation qui les diffingualt du genre-humanin. Les Arabes prient cette coutume. On pretend qu'en Ethi-pie on circoncificiat utilité les Îlles. Ditte ordonne it de fire mouirt qui conque n'aurar pas cu le prépuec coupé. Cependant le circoncifion ne tut point oblévree par le pluis en Egypte prodant druc cente tienquass. Els clas cents treute mille combattans que le texas dit avoir fuivi Méjé ne furent point eirocnicé dans le defent.

<sup>(</sup>b) On ne sait pas precisement quelle difference essentielle est entre Sarai & Sara. Les commentateurs ont dit que Sarai signifiai madame, & Sara la dame.

<sup>(</sup>c) Si Thure en effet avait engendré déradant à foixante & dix ans, the direction fill parti d'Haran I Nigo de cent trenterienq, & foi on y aire tait les la buit an qui p'écoulèrent de foi arrivec en Canasa jusqu'à cette entreure de Direct & de l'in avait alor cette quarante-trois autre de centreure de Direct & de l'in a vanit alor cette quarante-trois autre celle que refiere as la certe à la mort e Sare fa femme.

avait achetés, & généralement tous les mâles de fa maifon; & il leur coupa la chair du prépuce, comme le dieu Sadai l'avait ordonné. Abraham fe coupa la chair de fon prépuce lui-même, à l'âge de quatrevingt-dix-neuf ans. Ifjaaël avait treize ans accomplis quand il fut circoncis. (a) Abraham & Ifjmaël furen circoncis le même jour, & tous les hommes de fa maifon, tant les natifs que les achetés, tout fut circoncis.

Or DIEU vint trouver Abraham dans la vallée de Mambré, affis devant fa tente dans la chaleur du jour. Et Abraham ayant levé les yeux, vit trois hommes à côté de lui; & les ayant vus, il courut au plus vite & les falua jufqu'à terre. Et il leur dit: Mcfleigneurs, fi j'ai trouvé grâce devant tes yeux, (e) ne paffe pas au-delà de l'habitation de ton ferviteur; mais j'apporterai un peu d'eau pour laver vos pieds; iepofez-vous fous l'arbre. Je vous donnerai une bouchée de pain : confortez-vous ; après cela vous pafferez; car c'elt pour manger que vous êtes venu vers votte ferviteur. Et ils lui répondirent : Fais comme tu l'as dit. Abraham entra vite dans la tente de Sara, & lui dit: Dépéchetoi, pétris quatre-vingt-fept pintes de farine, (f)

<sup>(</sup>d) Les mahometans, qui se croient descendus d'Ifmaël, ou qui repréfentent la race d'Ifmaël, coupent encore le prepuce à leurs ensans, quand ils ont treize ans; mais les Juis le coupent au bout de huit jours.

<sup>(</sup>e) Voici un nouvel exemple du finquiler joint avec le pluriel. Il y a ici trois hommes; à ces trois hommes not trois Dieux, & Alvalam ne parle qu'à un feul; à enfaite il parle a tous trois. Quelquestuss out cru que ceta fagnifait il a faine Trinite. Cette explication a étée combature, parce que le mot de trinite ne fe trouve dans aucun endroit. de l'Eerliture. Il ne nous appartiers pas d'approdonife rette questionife.

<sup>(</sup>f) Trois fels de farine font un spla ; & fi l'epha contient vingt-

& fais des pains cuits fous la cendre. Pour lui, il courut au troupeau où il prit un veau très-tendre & très-bon; & il le donna à un valet pour le faire cuire. Il prit auffi du kaimac & du lait. & le veau cuit; & il fe tint debout fous l'arbre vis-à-vis d'eux. Après qu'ils eurent mangé, ils lui dirent : Où est Sara ta femme? Et il répondit : Elle est dans sa tente. L'un d'eux lui dit : Je reviendrai dans un an en revenant, fi je suis en vie; (g) & ta femme Sara aura un fils. Sara ayant entendu cela derrière la porte de la tente, se mit à rire ; car ils étaient tous deux bien vieux; & Sara n'avait plus fes règles. Elle rit donc en se cachant, & dit : Après que je suis devenue vicille, & que mon Seigneur est si vieux, i'aurai encore du plaisir! Mais DIEU dit à Abraham: Pourquoi Sara s'est-elle mise à rire en disant : Puis-je enfanter étant si vieille? est-ce qu'il y a quelque chose de difficile à DIEU? Je reviendrai à toi dans un an, comme je te l'ai dit, fi je fuis en vie; (h) &

neuf pintes, urola éplata de farine font quatre-ving-fesp pintes. Cétalt prodigitulement de prin. L'Olgé catit ches les Olientaus de fervir d'un feul plat en grande quantile. Le fens ou deime qu'Abrelam fit lui-indiene, etits une effecé de fromage à la crime, dont la mode et été ches les mahométaus : ils ont un conte institut le fainne de le frépare, dont lis font grande as, de qui a cit ratulu par Sente, valet l'order de la lacta AFR III de l'archive l'est de l'archive l'est de l'archive l'est de l'es

(g) Si je fnit m vir, est une façon de parler ordinaire. Ni un ange, ni un Dieu ne pouvait douter qu'il ne dût être en vie dans un an. Et comme ces voyageurs ue se donnaieut point pour des dieux, ils pouvaient emprunter le langage des hommes; mais , puisqu'ils prédient l'avenir, ils se donnaient au moins pour prophetes.

(h) C'est Dieu même ici qui parle, & qui dit, je reviendrai fi je jeis en vie. C'est qu'il ne se donne encore à Abraham que pour un homme. Dum Galmet trouve une ressemblance visible entre l'aventure d'Abraham. Sara aura un fils. Sara toute tremblante dit : Je n'ai point ri. Dieu lui dit : Sifait, tu as ri. (i)

Les trois voyageurs s'étant levés de-là, dirigèrent leurs yeux vers Sodome, & Abrahom marchait en les menant. Et le Seigneur dit: Pourrai-je cacher à Abrahom ce que je vais faire? puisqu'il sera père d'une nation grande & robuste, & que toutes les nations de la terre (eront benies en lui; (k) car je

& celle du bon homme Irius à qui Jujiter, Nojtune & Mercure accordérent un cultuit en geant leur semence sur un cuir de becus dont Pensant uaquit. Il est bien clair, dit Calmet, que le nom d'Irius est le même que celui d'Afralam.

(i) Cene convertation de Dirts & d'di-sim, it tous en details, in ont de la plus grande naivete. Louteur rend compare de tout e qui s'aft fait & de tous er qui s'aft fait à direction de la comme s'ill y avait été précht. Il a donc ett inflire for tous les points par Dirts même, fans quoi il ou ferrait qu'un contrus de failes. Crus qui ona tilt que touse cente hiloire n'existi qu'allegorique, ont et le lim handis. Il ion trevende que Dirts & les deux anges, qui viennet chez direidam, ne mangérent points mais de le outer la fainte cortiure; rie seu ne fersil aviriet de qu'un expenter tout n'auxuit été qu'en apparence; l'Ecriture fersit un rêve perpétuel, et qu'il n'expenter.

( i) Il n'eft pas viai à la lettre que toutes les nations de la terre descendent d'Abrahem , puisqu'il y avait dejà , des long-temps , de grands peuples établis, & que lui-même avait battu cinq grands rois avec trois cents dix-huit valets. On ne peut pas entendre non plus, par toutes les nations, les gens de Canaan, puisqu'on suppose qu'ils surent tous massacrès. Il est disficile d'entendre, par toutes les nations, les mahometans & les chretiens qui font les ennemis mortels des Juifs. On peut dire que le chrillianisme a été prêché dans la plupart des nations ; que le christianisme vient du judaisme, & que le judaisme vient d'Abraham. Mais tous les peuples qui n'ont point reçu le christiauisme, les Japonais, les Chinois , les Tartares , les Indiens , les Turcs , ne peuvent être regardes comme benis. Ce font de petites difficultes qui se rencontrent fouvent, & par-deffus lesquelles il faut paffer pour aller à l'effentiel. Cet effentiel eft la piete, La foi , la foumifion entière au chef de l'Eglife . & aux conciles écumeniques. Sans cette foumifion, qui pourrait comprendre par fon feul entendement comment Dien s'entretenait fa familièrement avec Abraham , fur le point d'abymer & de brûler eing

fais qu'il ordonnera à lui & à toute fa famille de marcher dans la voie du Seigneur, & de faire jugement & justice. DIEU dit donc : La clameur des fodomites & de Gomorrhe s'est multipliée, & le péché s'est appesanti. Je descendrai donc pour voir. & je verrai si la clameur qui est venue à moi, est égalée par leurs œuvres, pour favoir si cela est, ou si cela n'est pas. Et ils partirent de-là, & ils s'en allèrent à Sodome. Mais Abraham resta encore avec DIEU, & s'approchant de lui il lui dit : Est-ce que tu perdras le juste avec l'impie? S'il y avait cinquante justes dans la cité, périront-ils aussi? & ne pardonneras-tu pas à la ville à caufe de ces cinquante justes?.. DIEU lui dit : Si je trouve dans Sodome cinquante justes, je pardonnerai pour l'amour d'eux.... Et Abraham répliqua: S'il manque cinq de cinquante justes, detruiras-tu la ville pour ccs cinq-là? Et DIEU répondit : Je ne la détruirai point, si j'en trouve quarante-cing. Et Abraham continua: Peutêtre ne s'en trouvera-t-il que quarante . . . . DIEU répondit : Je ne la détruirai point pour l'amour de ces quarante . . . . Abraham dit : Et trente? DIEU répondit : Je ne la détruirai point si j'en trouve trente. . . . . Et vingt? . . . . Et . . . dix . . . Je ne la détruirai point s'il y en a dix... Et DIEU se retira après cet entretien, & Abraham se retira chez lui. Sur le foir, les deux anges vinrent à Sodome. Et Loth,

affis aux portes de la ville, les ayant vus, se leva, les villes entières ? quelle langue Dizu parlait ? comment il fit rire Sero ? comment il mangea ? Chaque mot peut faire naitre un doute dans Parme La plus feddle. Ne tilions donc pient Eferinte dans la vinier effertance de l'entendre parfaitement, mais dans la serme réfolution de la véntere, en n'y entendant pay plus que les commentations.

falua profterné en terre, & leur dit: Messieurs, passez dans la maison de votre serviteur, demeurez-y, lavez vos pieds, & demain vous passerez votre chemin. Et ils lui dirent: Non; mais nous resterons dans la rue. Loth les pressa instamment, & les obligea de venir chez lui. Il leur sit à souper, cuisit des azymes, & ils mangètent.

Mais avant qu'ils allaffent coucher, les gens de la ville, les hommes de Sodome, environnèrent la maifon, depuis le plus jeune jufqu'au plus vieux, depuis un bout jufqu'à l'autre; & ils appelèrent Loth, & lui dirent : Oh font ces gens qui font entrés chez toi cette nuit? amène - les nous, afin que nous en utions. Loth étant forti vers eux, & fermant la porte derrière lui, leur dit : Je vous prie, mes frères, ne faites point ce mal ; j'ai deux filles qui n'ont point connu d'homme, je vous les amènerai ; abulca d'elles tout comme il vous plaira, mais ne faites point de mal à ces deux hommes; carils font venus à l'ombre de mon toit. Mais ils lui dirent : Retire-cio de là : (2)

La propofition de Lath aux Sodomites, de coucher tous avec fes

<sup>(</sup>f) Nous avonous que le texte confond lei plus qu'ailleurs l'épire humain. Si ces deux agne, ses deux dienx, etiante incoprorte, ils avaient donc pris une corps d'une grande beaute pour Infeirer des défirs abonimables à tout ne pueiple. Quoi l'es vicillands à le ce afans, tous les hàbitans fans exception viennent en foule pour commettre le péché infiner avec ce doux anges ! Il n'él pas dans la nuive humaine de commettre tous enfemble publiquement une telle abomination, pour laquelle on cherche toujous la reratin de le filience. Le Sodomise demandent ets deux anges comme on demande du pain en tumulte dans un temps de famines. Il n'y a vien dans la mythologie qui approche de cette horreur inconcevable. Cetus qui ont dit que les trois Dieux, dont deux citient alles à Sodome, se lu cétair refle avec d'inlass, existen DIEU le Père, le Filis & le Saint-Efprit , rendent encore le erime des Sodomies plus exchable, « texte thiolitoire plus incomprèhenfible.

cet étranger efl-il venu chez nous pour nous juger ? vé, ranger eflorons encore plus qu'à eux ; & ils firent violence à Loth , & se préparèrent à rompre les portes. Les deux voyageurs firent rentrer Loth chez lui, & fermèrent la porte. Ils frappèrent d'aveuglement tous les Sodomites depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils ne pouvaient plus trouver la porte. ....

Les anges dirent à Loh: As-tu ici quelqu'un de tes gens, foit gendre, foit fils ou fille; fais fortir de la ville tout ce qui c'appartient; car nous allons détruire ce lieu; parce que leur cri s'est élevé devant le Seigneur qui nous a envoyés pour les détruire. Loth étant donc forti partà à fes gendres qui devaient époufer fes filles; il leur dit: Levez-vous & fortez de ce lieu, parce que le Seigneur va détruire cette ville. Et ils orurent qu'il fe moquait d'eux. (m)

deux filles pucelles, au lieu de coucher avec ces deux anges, ou ces deux Dieux n'est pas moins révoltante. Tout cela renserne la plus deteftable impureté dont il soit fait mention dans aucun livre.

Les interprétes trouveut quesque rapport entre cette aventure & celle de Fillers à de Benie ; mais celler di thies moiss intércente, & beaucoup plus infirudêrse. Cell un bourg que testienx possificat d'avoir mérgife Hobefighie; c'ell en averificiense d'être charitable; il a by a nulle imperté. Quelques uns difient que l'autors faire à voulus rendrétir d'infire l'infire de Benie ; pour infairer pas d'antoreur d'un crime foir comman dans les pays chauds. Cependant les Arabes voleurs, qui font encore dans ce défert (auvegé de Sodome, filippilent toujours que les caravancs , qui palfent par ce défert, lour donnecont des filles multiles, à ne demandeut jamis de argross.

Cette histoire de ces deux anges n'est point traitée ici en allégorie, en apologue; tout est au pied de la lettre, & on ne voit pas quelle allégorie on en pourrait tirer pour l'explicacion du nouveau testament, dont l'ancien est une figure, selon tous les pères de l'Egilie.

(m) L'auteur ne dit point ee que devinrent les deux gendres de Loth qui ne demeuraient point dans fa maison avec ses filles, & qui ne les avaient Dès le point du jour les deux anges presserent Loth de sortir en lui disant : Prends ta semme & tes filles, de peur que tu ne périsse pour le crime de la ville, Comme Loth tardait, ils le prirent par la main, & ils prirent la main de sa semme & de ses filles, parce que le Seigneur les épargait.... & l'ayant tiré de fa maison, ils le mirent hors de la ville, & lui dirent : Sauve ta vie; ne regarde point derrière toi; sauvetoi sur la montagne, de peur que tu ne périsses.

Le Seigneur donc fit tomber fur Sodome & fur Gomorrhe une pluie de foufre & de feu qui tombait du ciel; & il détruifit ces villes & tout le pays d'alentour, & tous les habitans & toutes les plantes....
La femme de Loth, ayant regardé derrière elle, fut changée en flatue de fel.....(n)

pus encore époulées. Il finit qu'ils aient été envéloppés dans la defluxetion genérale. Ceptendant Entaure net dit point que ce ouur gendres de Leit inflict coupables du même cecés d'impureté abominablé pour laque lle les Sodomies farient béale sure la ville. Il na parait poul par le texte qu'ils faiffein de la troupé qui voulur violes les deux anges. Mais pourventennet il laps afier des enfant à leur deux époules ; le pourquoi biffent-le ce foin à leur propre père qui les engréfie étant livre! La proposition du pier Leis ; d'Abundonner les deux filles à la

lubricite des Sodomites, semble presque aussi insontenable que la surieuse passion de tout ce peuple pour ces deux anges.

(a) Cette métamorphole d'Édié femme de Lelé en flatue de fel , a été encore une grande pierre d'achoppement. L'initiorier Jofphya affiere, dans fe Ansiquités, qu'il a vu cette flatue, k qu'on la montrait encore de foi temps. L'autuur du Livre de la Sagellé dit qu'elle loidéfie comme un monument d'incrédulié. Benjamin de Talelé, dans foi fament voyage, d'i qu'on la voit d'aux perdepart de la company de

Abraham s'étant levé de grand matin vint au lieu la vait été auparavant avec le Seigneur; & jetant les yeuxs fur Sodome, fur Gomorrhe & furtout le pays d'alentour, il ne vit plus rien que des étincelles & de la fumée qui s'élevait de la terre, comme la fumée d'un four ... (a)

Loth monta de Ségor, & demeura sur la montagne dans une caverne avec ses deux filles. (p) L'aînée dit

homme de eette famille. Le temps n'était pas encore venu où elle devait être connue des nations.

Les commentateum difient que la fibile d'Euryfaiz ell prifie de l'Hidioin & Edial, forme de Lab. Durtter coincia que la fable de Nishi changée en flattre, fui pillée de ce moreau de la Genific. Les feuras affurera qui'el finipofible que les Grees ainei mains iren pris des Hébreux, donn ils ignoriates la longue, les livres, S. jafqu'il cell'idience, de que les Grees ne puerar frobric qu'il y avoit une judée que du temps d'Alesandre. L'hiliotrien Florien Joffel Evour dans fai fripolie à Appina. Les Grees, le Romanin, les tonis de Sprije, k les Pholmais d'Egypte, furrat que les juité staient des barbares & des unitiers, avant de fourie qu'ils enfect de livres.

(4) Le taxte ne dit point que la ville de Sodome & Ite autres furme changéte en an het an contrist; il dit qu'Isriana ne vit que d'utilitatil, at la cante et de la finite comme cilit des fine dess interes villes, qui formainen la Persipie, sufferta bidies au bout du lac. Ce la ce ne d'envie et dite control de l'envie villes, qui formainen la Persipie, sufferta bidies au bout du lac. Ce la ce ne d'envie et dite control de journeme to djuordina. Le plus grande difficulte eft de concevoir comment il y avait einq villes fi riches & débanchées dans ce déter afferta qui manque lafollument d'exa postible, & où l'on ne trouve jamais que quelques hordre vagabondes d'Arabe volurs, qui vienneme dans le trapp de caravanes. On eft toojour furpris qu'Israbem & fa familie ainer quitte le bean pays de la Chalder ou venir dans ce dérire de fable & de bitune, où il d'impossible aux bommes & aux animaux de vivre. Nom ae prétendons point desidraté tousse ex obsérvité, paus our se trenses répéctualmentes au declarier tousse ex obsérvité, paus our se trenses répéctualmentes au desidraté tousse ex obsérvité, paus our se trenses répéctualmentes au desidre tousse ex obsérvité, paus our se trenses répéctualmentes au des desidre tousse ex obsérvité, paus our se trenses répéctualmentes au desidre tousse ex obsérvité, paus our se trenses répéctualmentes au desidre tousse ex obsérvité, paus our se trenses répéctualmentes au desidre tousse ex obsérvité, paus aux ou retranses répéctualmentes au des de l'entre de la control de l'entre d'entre d'entre d'entre d'entre d'entre d'entre d'entre d'entre

(p') Segor était une ville du voifinage. Quelques commentateurs la placeut à quarante-cinq milles de Sodone, à Lufa quita Segor pour aller dans une eaverne avec fos deux filles. Le texte ne dit point d'all-leurs et qu'il fit lorfqu'il vit fa femme changée en fiame de fel. Il ne dit point non plus le mom de fes filles. L'idee d'envirer leur pler pour

à la cadette : Notre père est vieux, & il n'est resté aucun homme fur la terre qui puisse entrer à nous, selon la coutume de toute la terre ; venez , enivrons notre père avec du vin, couchons avec lui, afin de pouvoir fusciter de la semence de notre père. Et cette aînée alla coucher avec son père qui ne sentit rien ni quand. il fe coucha, ni quand il fe releva. Et le jour fuivant cette aînée dit à la cadette: Voilà que j'ai couché hier avec mon père; donnons-lui à boire cette nuit & tu coucheras avec lui, afin que nous gardions de la femence de notre père. Elles lui donnerent donc du vin à boire, & la petite fille coucha avec lui qui n'en sentit rien, ni quand elle concourut avec lui, ni quand elle se leva. Ainsi les deux filles de Loth furent grosses de leur père. L'aînée enfanta Moab qui fut père des Moabites jusqu'à aujourd'hui, & la cadette fut mère d'Ammon, qui veut dire fils de mon peuble. C'est le père des Ammonites jufqu'à aujourd'hui.

De là Abraham alla dans les terres australes, & il habita entre Cadès & Sur, & il voyagea en Gérar, &

coucher avec lui dans la caverne ch fingulière. Le texte ne dit pôint où clels trouvèrent du vin; unià il dit que Lué loguir de fe fille va s'apercevoir de rien, foit quand elles couchirent avec lui, foit quand elles couchirent avec lui, foit quand elles vin altreact. Il el très-difficié de joint vinue femme fans le fun futuro il futuou il elle est plucelle. Cest un fait que nous ne halardons pas d'expliquer.

Il elt vrai que cente hidoire a quetque rapport avec celle de Myrda & de Cyária. La decu Ellin de Lind curent de le ura pere les Modhies & Be Ammonites. Myrda svaire u dans l'Anable déssi de los pètes Cyaires. An refte on ne voit par pourquoi les Ellis de Lied et cinquiaries que le fervante, que toute le cations étainet disperées, le que la ville de Segor, dont es ellis fortiente, la ville de Todin, étaient tout suprès. Il y a là trant d'obfeurités que le feuil parti ell toujours de le founettre, fans ofer risse approcionalis.

il dit que sa semme Sara était sa sœur : c'est pourquoi Abimeleck, roi de Gérar, enleva Sara, Mais le Seigneur vint par un fonge pendant la nuit vers Abimeleck & lui dit: Tu mourras à cause de cette semme, car elle a un mari, (q) Mais Abimeleck ne l'avait point touchée. & il dit: Seigneur, ferais-tu mourir des gens innocens & ignorans? Ne m'a-t-il pas dit lui même, elle est ma fœur? Ne m'a-t-elle pas dit, il est mon frère? l'ai fait cela dans la simplicité de mon cœur, & dans la pureté de mes mains ... . DIEU lui répondit : Je fais que tu l'as fait avec un cœur simple, c'est pourquoi je t'ai empêché de la toucher. Rends donc la femme à fon mari, parce que c'est un prophète, & qui priera pour toi, & tu vivras. Mais fi tu ne veux pas la rendre, fache que tu mourras, toi & tout ce qui est à toi. Auffitôt Abimeleck se lève au milieu-de la nuit, il appela

( q ) Voici qui est aussi extraordinaire que tout le reste, quoique d'un autre genre. Premièrement on voit un roi dans Gerar, défent horrible où depuis ce temps, il n'y a eu aucune habitation. Secondement Sara est eneure enlevée pour sa beauté , ainsi qu'en Egypte , qunique l'Ecriture lui donne alors quatre-vingt-dix aus. Troificmement , elle était groffe dans ce temps la même de fon fils I/auc. Quatriemement Abraham fe fert de la même adresse qu'en Egypte, & il dit que sa semme est sa sœur. Cinquiemement il dit qu'en effet il avait épouse sa sœur fille de finn père & nnn de fa mère. Sixiemement les commentateurs difent qu'elle etait fa nièce. Septiemement DIEU avertit en fonge le roi Gérar que Sara est la femme d'Abraham, Huitiemement ce roi , ou ce chef d'Arabes-Bednuins , dnnne à Abraham, ainfi que le roi d'Egypte, des brebis, des bœufs, des ferviteurs & des servantes, & mille pièces d'argent. Neuvièmement le Dieu des Hebreux apparaît à Alimeleck, roi ou chef des Arabes de Gerar, auffi-bien qu'à Abraham & à Loth. Cependant Abimeleck , roi de Gerar , n'etait point de la religing d'Abraham : DIEU n'avait fait un pacte qu'avec Abraham & fa femence. Dixièmement, Loth, que DIEU fauva miraculcufement de l'incendie miraculcuse de Sodnme, n'etait pas nun plus de la semence d'Abraham. Il est, par fun double inceste, père de deux nations idulatres. Ce font autant de nouvelles difficultés pour les doîtes, & autant d'objets de docilité & de founifion pour nous.

tous fes gens qui furent faifs de crainte. Il appela auffi Abraham, & lui dit. Qu'as-tu fait? quel mal t'avionsnous fait pour attirer fur moit & fur mon toyaume le
châtiment d'un fi grand crime? Tu n'as pas dà faire
ainfi envers nous. Abraham répondit: Jai penfe en
moi-même qu'il n'y avait peut-être point de crainte
de DIEU dans ce pays-ci, & qu'on me tuerait pour
avoir ma femme. D'ailleurs ma femme eft auffi ma
fœur, fille de mon père, mais non pas fille de ma
mère. .... Mais depuis que les dieux me font voyager
loin de la maifon de mon père, J'ai toujours dit à ma
femme: Fais-moi le plaifir de dire par tout où nous
irons, que je fuis ton firère. ....

Abimeleck donna donc des brebis & des bewuß, & des garçons & des fervantes à Abraham, & il lui dit; des garçons & du voudras. Et il dit à Saraz-Voici mille pièces d'argent pour ton frère, pour l'acheter un voile, & par tout où tu iras, fouvienstoi que tu y as été prife. (r)

Or DIEU avait fermé toutes les vulves (s) à cause

<sup>(</sup> r ) Si la conduite d'Afrahem paraît extraordinaire , fi fa existe d'être tui è a custe de la beante d'une femme nonagenaire paraît la chofé du monde la plus chimérique , la conduite du chef de Arabes de Gera paraît le bien generule, R fon dificoun tra-fage. Mais pourquoi d'a-ban dil-ti , les difeux R non pa Diray . Eloim R non pa Diray les commentatures difient que c'elt parce que trois Eloim lui étalent apparus , & non pa sun feal Eloi, ou Eloi parte que trois Eloim lui étalent apparus , & non pa sun feal Eloi, ou Eloi

<sup>(</sup> a ) Il flust que ce roi du defent ait retenu Sora long-temps, pour que toutes es fermans fe folent aprecept qu'elle avaient toutes 1 marties fermer, & qu'elles ne pouvaient enfanter. La maladie dont elles fluent fiftiges n'ell pas péciétée. On ne fait fibra tré content de les rendres flériles, ce dont on ne peut êtra fliuré qu'an bout de quéques années; ou fi DITU le ternofit inhabile à revenir les métaffentes d'élimetet. Cette expertison freme le suier peut fignifier l'un & l'autre. Mais dans les deux car il parsit qu'élimetet voulte leur rendre ; ou leur rendit le devoir car il parsit qu'élimetet voulte leur rendre ; ou leur rendit le devoir

de Sara, femme d'Abraham; & à la prière d'Abraham, DIEU guérit Abimeleck, & sa semme & ses servantes, & elles ensantèrent.

Or DIEU visita Sara comme il l'avait promis, & elle enfanta un fils dans sa vieillesse, dans le temps que DIEU avait prédit, & Abraham nomma ce fils Isaac.... & il le circoncit le huitième jour comme DIEU l'avait ordonné; & il avait alors cent ans. (s)

L'enfant prit fa croissance, & il su sevré. Mais Sara voyant le fils d'Agar l'égyptienne jouer avec son sils Isace, elle dit à Abraham: Chalter-moi cette servante avec son fils ; car le fils de cette servante n'héritera point avec mon fils Islace. Et Abraham, ayant consulté DIEU, se leva du matin, & prenant du pain & une outre d'eau, les mit su l'épaule d'Agar, & la renvoya ainsi elle & son fils, s'ul & Agar s'en alla errante dans ains elle & son fils, s'ul & Agar s'en alla errante dans

conjugal, & qu'il n'était point tenté de donner la préférence à une femme de quatre-vingt-dix ans. Tont cela est, encore une sois, un grand sujet de surprise, & un grand objet de la soumission de notre entendement.

( t ) Nous avons déjà dit qu'en fuppusant le temps où de des naquit, il devait avoirceat foisante ans, au moins, au rapport de faite Etiene, le felon la lettre du texte. Mais felon de conn de la nature humaine, il et aufit rare de faire des enfans à cent ans qu'à cent foisance. Aufit la naife fance d'Ijone eft un miracle évident; puifque Sara n'avait plus fes règles, loriqu'elle devint groffe.

(a) Si Abraham était un feigneur fip quiffant, "All avait été vaioqueur de cin qui sa vec tous caus dis-huit hommes de Pitie de fa domefique, fi fa femme lui avait valu tant d'argent de la part du roil d'Egrep & du noi de Gerra, I parat ithen du se lien inhammia de removoyre fa concubine & fon premier-ne dant le défect, avec un morceau de pain & une croube d'eau, fous preteate que ce premier-né jouait avec le fist de Sara. Il repofa l'un fe l'auux étaut par la defent, avec un monté dans le défert. Il fistiq que Dite ul hui-même montré un puit à Ager, pour l'empôcher de mourir. Mais comment tiere l'eau de ce quist l'atofine les Arabes va géoinst trouvéein quéglee fource fummier fous terre dans cette foituele fablonnené, ils avaientgrand foin de la couvrir & de la marquet avec un bêton. Qu'el emploi pour le Cristater du nouche.

le défert de Bertzabé. Et l'eau ayant manqué dans fon outre, elle laissa son site, couché sous un arbre. Elle s'éloigna de lui d'un trait d'arc, & s'assit en le regardant & en pleurant, & en disant; je ne verrai point mourir mon ensant.... DIEU écouta la voix de l'ensant. L'ange de DIEU appela Agar du haut du ciel, & lui dit: Agar, que fais-tu là? Ne crains rien, car DIEU a entendu la voix de l'ensant; lève-toi, prends le petit par la main, car j'en serai une grande nation. Et DIEU ouvrit les yeux d'Agar, laquelle ayant vu un puits d'eau, remplit sa cruche & donna à boire à l'ensant. Et DIEU su tra vec lui; il devint grand, demeura dans le défert; il fut un grand archer, & il habita le défert de Pharan, & sa mère lui donna une semme d'Egypte.

Après cela DIEU tenta Abraham, & lui dit: Abraham, Abraham! Et il répondit: Me voilà. Et DIEU lui dit: Prends ton fils unique Isaac que tu aimes, mêne-le dans la terre de la vison, & tu m'ofiriras ton fils en facrifice sur une montagne que je te montrerai.....(x)

( dit M. Boulanger ) de descendre du haut de son trône éternel pour aller montrer un puits à une pauvre servante à qui on a fait un ensant dans un pays baibare, que des juis nomment Canaan!

Nous pourtions dite à ces detrasteurs que DIEU voulut par là nous enseigner le devoir de la charite. Mais la reponse la plus courte est qu'il ne nous appartient ni de critiquer, ni d'expliquer la fainte Ecriture, & qu'il faut tout croise sans tien examiner.

(x) On ne fuit point et que c'elt que la terre de la vijen. L'hebren di data la terre de Navii. On Moins de la montage fuit passille on bâtir depui à temple de Jerulalem. Cell ce qui a fait rovire depuis à quelques para la marcia para le considera para la marcia para la considera para Magie, qui, n'isan point cutre dans le Canann, ne pouvait consulter la moutage qui, n'isan point cutre dans le Canann, ne pouvait consulter la moutage para la considera de la marcia para la consultata de la marcia para la marcia para la consultata de la marcia para la marc

Abraham

Abraham donc se levant la nuit, fangla son âne & emmena avec lui deux jeunes gens & Isaac son sils. Et ayant coupé du bois pour le sarrisce, il alla au lieu où DTEU lui avait commandé d'aller. Et le trossissempen de li vit de loin le lieu, & il dit aux jeunes gens: Attendez ici avec l'âne. Nous ne serons qu'aller jusquedà

Mais depuis, Itilidoire eft templie du récit de ces horibles facifiese. On tremanque qu'h-fache avait inaccede pour les babinas de Sodone qui hi caiseut cirangers, & qu'il m'intercéta pas pour fon propre fils. On accule audit d'ardasse d'un nouveau menfonge, quand il dit à fee deux vales, nous ne ferons qu'alter mon fils & moi, & nous reciendrons. Pull'qu'il nous ne ferons qu'alter mon fils & moi, & nous reciendrons. Pull'qu'il audit d'ardas monage pour egorge fron fils, il ne pouvait, ell-on, avoir l'intention de revenir avec lui. Èt on a ofe avancer que ce menfonge ctati d'un barbare, si le autres avaeut et d'un avare de d'un fache qui profittuait à femme pour de l'argent. Mais nous devons regarder ca accustions contre d'Ardasse comme des blafphiemes.

D'autres eritiques audacieux ont temoigne leur furprise qu'Abraham , age de cent foixante ans , ou au moins de cent , ait eoupe lui-même le bois au bas de la montagne Moria, pour brûler fon fils après l'avoir egorge. Il faut, pour bruler un corps, June grande charette pour le moins de bois sec ; un peu de bois verd ne pourrait lustire. Il est dit qu'il mit lui-même le bois sur le dos de son sils Isanc, Cet ensant n'avait pas encore treize ans. Il a paru à ces critiques aussi difficile que cet enfant portat tout le bois néceffaire, qu'il aurait eté difficile à Abraham de le couper. Le réchaud que portait Abraham , pour allumer le feu , ne pouvait contenir que quelques charbons qui devaient être éteints avant d'arriver au lieu du facrifice. Enfin on a pouffe la critique jusqu'a dire que la montagne Moria n'est qu'un rocher pele, sur lequel il n'y a jamais eu un seul arbre ; que toute la campagno des environs de Jerufalem a toujours éte remplie de cailloux , & qu'il fallut dans tous les temps y faire venir le bois de tresloin. Toutes ces objections n'empêchent pas que DIEU n'ait éprouvé la foi d'Abraham, & que ce patriarche n'ait mérité la bénédiction de DIEU par fon obeiffance.

Voyer, ci-deffous le facrifice de la fille de 3/14/ε, & voyet enfinite les reproches qu'ss' sit à ux Juis d'ünmoler leurs nossant à leurs Dieux, & de leur ceraler faintement la itée four des pierres dans des torrens. Usière ou Ε/μία, chap. 47.) Alors on sera convoincu que les Juis surent de tout temps de facries parrieldes. Pourquoi? ε'est qu'its abandonnaient sourent Diru, & que Diru les abandonnaies à leur fous réprouve.

Philosophie &c. Tome III.

mon fils & moi: & après avoir adoré, nous reviendrons...... Il prit le bois du facrifice, il le mit fur le dos de fon fils; & pour lui, il portait en fes mains du feu & un fabre. Comme ils marchaient enfemble, Isaac dit à fon père? Mon père! Abraham lui répondit: Que veux-tu, mon fils? Voilà, dit Isaac, le feu & le bois, où est la victime du facrifice? Abraham dit : DIEU pourvoira la victime du facrifice, mon fils. Ils s'avancèrent donc enfemble, & ils arrivèrent à l'endroit que DIEU avait montré à Abraham; il v éleva un autel. arrangea le bois par-dessus, lia Isaac fon fils, & le mit fur le bois: il étendit fa main & prit fon glaive: & voilà que l'ange de DIEU cria du haut du ciel, difant: Abraham, Abraham! qui répondit : Me voici. L'ange lui dit : N'étends pas ta main sur l'enfant, & ne lui fais rien. Maintenant j'ai connu que tu crains DIEU; & tu n'as pas pardonné à ton fils unique à cause de moi. Abraham leva les yeux, & il aperçut derrière lui un bélier embarraffé par fes comes dans un buiffon : & le prenant, il l'offrit en facrifice pour fon fils.... Or l'ange du Seigneur appela Abraham du ciel pour la feconde fois : l'ai juré par moi-même, dit le Seigneur, que parce que tu as fait cette chose, & que tu n'as point épargné ton propre fils à cause de moi, je te bénirai, je multiplicrai ta femence comme les étoiles du ciel, & comme le fable qui est fur le bord de la mer, ta semence possédera les portes de tes ennemis; & toutes les nations de la terre seront bénies dans ta femence, parce que tu as obéi à ma voix. (y)

<sup>( 7 )</sup> C'est encore ici une nouvelle promesse de bénir toutes les nations de la terre comme descendantes d'Atraham, quoiqu'elles n'en descendisseut point. On peut entendre par toutes les nations de la terre la posserité de

Or Sara ayant vécu cent vingt-fept ans, mourut dans la ville d'Arbée qui est Hébron dans la terre de Canaan. (2) Et Abraham vint pour crier, & pour la pleurer. Et s'étant levé, après avoir fait le devoir des funérailles, il dit aux enfans de Heth: Je suis chez vous étranger; donnez-moi droit de fépulture chez vous, afin que j'enterre ma morte. Et les fils de Heth lui répondirent en difant: Tu es prince de DIEU chez nous, enterre ta morte dans nos plus beaux fépulcres: personne ne t'en empêchera. Abraham s'étant levé & . ayant adoré le peuple, il leur dit: S'il plait à vos ames que j'enterre ma morte, parlez pour moi à Ephrom, fils de Séhor, qu'il me donne fa caverne double à l'extrémité de son champ, qu'il me la céde devant vous, & que je fois en possession du sépulcre..... Et Ephrom dit: La terre que tu demandes vaut quatre cents ficles d'argent, c'est le prix entre toi & moi; ensevelis ta morte. (a)

Jacob, qui fat affie nombreufs. Tous les incrédules regardent es hifolies facres comme des consts arabes, inventés d'àbod pour bercer les petits enfans, & n'ayant abeun rapport à l'effentéel de la loijuive. Ils difens que ces consets agant tête peu-les miferés dans le catologue des livres juid deviarent facrès pour ce peuple, & enfuite pour les chretiens qui lui fucccidirent.

(1) Si Sore mourut à cent vings-fept ans, & fi elle mourut immédiatement apris qu'étradem auxi voule rigurge fon fils unique floer, e fils avait donc trente-fept ann, & non pas treite, quand fon pier voulut l'immoler au Seigeneur : car fa mier avait accouché de lui à quarte-niquit aux. Or la foi à tobelfinnee d'Iface avaient éte encore plus grandes que celle d'Arianne; puis qu'à Vireità luiffé luir à éconte fur la balder par un vicillant de cent ans pour le moins. Toutes es chois sont au-deffus de la nature humaine celle qu'elle ell aujourchois. Saint Parl, chant Pepitre aux Galaise, di que Sare el la figure de l'Egific. Le revierant père donn Catent affure qu'Iface ell la figure de JESES-CRREST, & qu'ou ne peut pa s'y méprendére.

(a) On voit à la vérité qu'Abraham, tout grand prince qu'il était,

D 2

Abraham ayant entendu cela, pefa l'argent qu'Ephrom lui demandait, & lui paya quatre cents ficles de monnaie courante publique..... Or Abraham était vieux de beaucoup de jours. Il dit au plus vieux ferviteur de fa maifon, qui préfidait fur les autres ferviteurs: Mets ta main fous ma cuiffe, afin que je t adjureau nom du ciel & de la terre, que tu ne prendras aucune fille des Cananéens pour faireépoufer à mon fils, mais que tu iras dans la terre de ma famille, & que tu y prendras une fille pour mon fils Ifaac (b)..... Ce ferviteur mit donc la main fous la cuiffe d'Abraham fon maître,

are polficialit pas an pouce de terre en propre; & on ne conquit pas comments, avec tant de troupes k tant de richelfe; il alvaxi pa sequirit il emoindre terrain. Il faut qu'il achieu une caverne pour enterere fa femme. On lai viend un champ & une caverne pour quatre cents ficles. Le ficle a cé tévalué à trois livres quatre fous de notre monnale. Ainti quatre cents ficles vandraient donne cents quatreveings livres. Cha parait terrorrièment cher dans un pays aufil férris k aufit pauvre que ceiul d'Hebren, qu'i fair partic du défert dont le La Affahalde el counnel; & on il ne parait pas qu'il y cét le moinnie commerce. Il vid fingel pays ce spuite cents and abon de monnale dans Causan, mais jumais les julis donn frappe de monnale à leur coin. Il faut donc cutendre que ces quatre cents fetes avaient la valeur de la monnia qu'en courait du temps que l'autre facer cerivait. Mais c'el entore une difficulté ; pufiqu'on ne connaiffait point la monnie que temps de Mujfe.

(1) Ce fevileur, nommé Eliteir, mit donc la main fous la cuiffe d'abban. Paleurs favaus préndent que ca viètai pas fous la cuiffe, mais fous les parties vitiles, trè-révères par les Orientaux, furtoux dans les anémes temps, son-feulement, é, auté la chirconofino qui avait coulacre ces parties à Dittu, mais pasee qu'elles font la fource de la propagion du generomania, R le gage de la betradiction du Seigneur. Par cuiffe il dux toujours enténdre ces parties. Un chef forti de la reufic de Juda Egginée evidemment un del forti de la femence, ou de la partie vitile de Juda Egginée evidemment un del forti de la femence, ou de la partie vitile de Juda Caraban fit donc jurer fon fevideur qu'il ne prenduit point une canacteme pour femme à Jinsé finh E. Dutterts fiere manque peu Poccióno. d'infinere que les habitans du pays four mandre, & de preparer à l'invalion que les Judis firme de cette terre loss j'ily de K fous Dutte.)

& jura fur fon difcours. Il prit dix chameaux des troupeaux de fon maître; il partit chargé des biens de fon maître, & alla en Mefopotamie, à la ville de Nachor. . . . . . Etant arrivé le foir, au temps où les filles vont chercher de l'eau, (ç) il vit Rébeza, fille de Bathud, fils de Meta & de Nachor, frère d'Abraham, qui vint avec une cruche d'eau fur l'épaule. C'était une fille très agréable, une vierge très-belle qui n'avait une fille très agréable, une vierge très-belle qui n'avait

(c) Il nous paraît toujours étrange que les anciens faffent travailler les filles des princes , enmme des fervantes : que , dans Homère , les filles du rui de Corfou aillent en charette faire la lesfive. Mais il faut considérer que ces prétendus rois , chantés par Homère , n'étaient que des possesseurs de quelques villages; & qu'un humme qui n'aurait pour tont bien que l'île d'Itaque , ferait une mince figure à Paris & à Londres. Rebecca vient avec une cruche sur son épaule, & donne à boire aux chameaux. Elieser lui préfente deux pendans de nez ou deux pendans d'oreilles d'or de deux fieles. Ce n'était qu'un présent de fix livres huit fous ; & les présens qu'un fait aujourd'hui à nos villageoises funt beaucoup plus confidérables. Les bracelets valaient trente-deux livres, ce qui paraît plus honnête. Il est inutile de remarquer si les pendans étaient pour les oreilles ou pour le nez. Il est certain que dans les pays chauds, où l'on ne se mouche presque jamais, les semmes avaient des pendans de nez. Elles se sesaient percer le nez comme nos femmes se sont percer les orellies. Cette coutume est encore établie en Afrique & dans l'Inde.

Abra Efo avene qu'il y a th-loin du Canan en Mélopotamie, & il aktenne qu'Athan ayant fait une fi protigieufe fortune en Canan, étant devenu fi puiffant, ayant vainen eing grauds rois avec fes feuls valets, n'ait pas fait venir d'aus fes Etats fes parens & amis de Mélopotamie, & ne leur ait pa donné de grandes charges dans fi maifon.

M. Featt est encore plus étonné que ce grand prince dévaleus sit cèt fi pauvre «, qu'il ne fast jamais possificat d'une toise de terrain en Canaan, jusqu'à ce qu'il est actaeu un pesti cain pour custerer la semue. S'il ètais riche en troupeaux, dit M. Freet., que m'aliaid s'établir luis Ron fist dans la Mésopoante, oi de paisurage funt foue 3º Stilpayis les Chalderes comme lódières, les Cananéens exisent idolatres aussi, « Relecca étais idolatres.

M. Freet ne songe pas que DIEU avait promis le Ganaan & la Mésipotamie aux Juifs, & qu'il fallait s'établir veis le lac de Sodome, avant de conquerir les bords de l'Euphrate. point connu d'hommes, & elle s'en retournait à la maifon avec fa cruche. Le ferviteur d'Abraham alla à elle & lui dit: Donne-moi à boire de l'eau de ta cruche. & elle lui dit: Bois, mon bon feigneur. Elle mit fa cruche fur fon bras; & après qu'il eut bu, elle ajouta: Je m'en vais tirer auffi de l'eau du puits pour tes chameaux, afin qu'ils boivent tous... Et après que les chameaux uerent bu, le ferviteur tira deux pendans d'or pour le nez, qui pefaient deux ficles, & autant de bracelets, qui pefaient dix ficles..... Le ferviteur d'Abraham dia u maître de la maifon: Je beins le Dieu d'Abraham mon maître, qui m'a conduit par le droit chemin, afin que je priffe la fille du frère à mon maître, pur femme à fon fils....

Puis Elièter, serviteur d'Abraham, dit: Renvoyezmoi, & que j'aille à mon maître..... Les frères & la
mère de Rèbecca répondirent: Que cette fille demeure
au moins dix jours avec nous, & elle partira.....
Et ils dirent: Appelons la fille, & interrogeons sa
bouche. (d) Etant appelée elle vint; ils lui demandèrent: Veux-tu partir avec cet homme? Elle répondit:
Je partirai. Ils l'envoyèrent donc avec sa nourrice & le
ferviteur d'Abraham & ses compagnons, lui souhaitant
prospérité, & lui difant: Tu es notre sœur; puisses u
croître en mille & mille, & que ta semence possed
les portes de tes ennemis. (e)

Ainsi donc Rébecca & ses compagnes, montées sur

<sup>(</sup>d) On a observé que Rebecca voulut partir sur le champ sans demander la bénédicion de ses père & mère, sans saire le moindre compliment à sa famille. On a cru qu'elle avait une grande impatience d'être marice; mais l'auteur facré n'était pas oblige d'entrer dans tous ces détails.

<sup>(</sup>c) Nouvelle infinuation que les Canancens deviendraient les ennemis des Juifs, après avoir reçu leur père avec tant d'hospitalité.

des chameaux, fuivirent cet homme qui s'en retourna en grande diligence vers son maître.....  $I_{loac}$  sit entrer Ribecco dans la tente de Sara sa mère; (f) il la prit en semme, & il l'aima tant que la douleur de la mort de sa mère en sut temperée.

Or Abraham prit une autre semme nommée Kéthura, qui lui ensanta Zamran, Jexan, Madan, Madian & Suhé. (g) Or les jours d'Abraham furent de cent soixante & quinze années, & il mourut de faiblesse dans une bonne vieillesse, plein de jours, & il stu réuni à son peuple..... Isaac & Ismaël ses sils l'ensevelirent dans la caverne double qui est dans le champ d'Ephron sils de Séhor l'hethien, vis-à-vis Mambré..... Isaac àgé de quaraute ans, ayant donc épousse Rébecca, fille de Bathuel le syrien de Mésopotamie, & seur de Laban; Isaac pria le Seigneur pour fa femme, parce qu'elle était stèrile, & le Seigneur l'exauça en sesant große, se battaient dans son ventre l'un contre große, se battaient dans son ventre l'un contre

<sup>(</sup>f) Il veut dire la tente qui avait appartenu à Sara: car il y avait trois aus que Sara était morte. Calmet dit qu'Abraham envoya chercher une fille pour fou fils chez les idolâtres, patre que J ESUS-CHRIST n'a point prêché lui-même aux gentils, mais qu'il y a envoye se apôtres.

<sup>(</sup>g) On croit que Kitus a cuit cananceme. Cola feralt etrançe, après avoir dit taut de fois qu'în e fallalle plont fe maire à deux cente am, ou au moins à cent quarante au, d'autint plus que. Se a éleveine l'avait trouve trop vieux à cent aus pour engenher. Cependant if fait encore fas enfant à Kituse. Co fix enfant regnérent, disou, dans l'Arabile détent. Ce n'aurait pai étau fout beau royaune; mais ils frouverait parà lique les enfant de Kitus auraient été pourvus, dans le temps que les enfant de Ser e, auxquello l'ute avait pomit toute la terre, ne polféciaint rine du tout. Ils ne fe rendirent maitres de la terre de Jerkho que quarre cents foixante k dix mas après; folou la computation hébrique.

l'autre. (h) Et elle dit: Si cela efl aimf, pourquoi ai peu conque's celle alla confulter le Seigneur qui lui dit: Deux nations font dans ton ventre, & deux peuples fortiront de ta matrice; ils fe diviferont; un peuple furmontera l'autre, & le plus grand fera affujetti au plus petit..... Le temps d'enfanter étant venu, voilà qu'on trouva deux jumeaux dans fa matrice. Le premier qui fortit était roux & hériffe de poil (†) comme un manteau; fon nom est Efait; l'autre fortant ausstitot, tenait son frère par le pied avec la main, & on l'appela Jacob. Jsaca vait foixante ans quand ces deux petits naquirent. Lorsqu'ils furent adultes, Efait sur bomme shabite à la chasse & laboureur; Jacob, homme sing le, habitait dans les tentes.

Jsaca aimait Essa", parce qu'il mangeait du gibier de sa chasse; estecca aimait Jacob.... Un jour Jacob sitcuire une stricasse, & Essa" et ant arrive statigue des champs, lui dit; Donne-moi, je t'en prie, de cette fricasse rousse, parce que je suis très-satigue. C'est pour cela qu'on l'appela depuis Essa" le roux. Jacob lui dit; Vends-moi done ton droit d'aimesse. (k) Essa"

<sup>(</sup>A) Il el difficile que deux enfans fe battent dans une matrice, & furtout dum le commencement de la godfelle. Une femme peur fentir des doubeurs; mais elle ne pout fentir que fes deux fis fe battent. On ne diç polat comment do ne Revers alla considire la Sciquent for es prodige; ni commenc Dirtu bui répondit : d'aux poptus finst deux les ventre, de l'au vairans duter, Il uly vauit point renonce d'endroit privilègie, od fivos confluits le Sciquent : il apparaifisit quand il voulist; & c'elt probablement dans une de cas paparitions frequente que Rébrez le confilat.

<sup>(</sup>i) Il est rare qu'un enfant naisse tout velu. Essi en est le seul exemple. Il n'est pas moins sare qu'un enfant, en naissant, en tienne un autre par le pied. Ce sont des choses qui n'arrivent plus aujourd'hui, mais qui pouvaient arriver alors.

 $<sup>\{</sup>k\}$  II n'y avait pas encore de droit d'ainesse , puisqu'il n'y avait point de loi positive. Ce n'est que tres long-temps après , dans le Deuteronome ,

répondit: Je me meurs de faim; de quoi mon droit d'ainesse me servira-t-il? (1) Jure-le moi donc, dit Jacob. Epiù le jura, & lui vendit sa primogéniture; & ayant pris la fricasse de pain & de lentilles, il mangea & but, & s'en alla, se souciant peu d'avoir vendu sa primogéniture.

Or une grande famine étant arrivée fur la terre, après la famine arrivée du temps d'Abraham, Ifaac s'en alla vers Abimeitek, roi des Philiflins, dans la ville de Gérar. (m) Et Dreu lui apparut, & lui dit: Ne descends point en Egypte, mais repost-toi dans la terre que je te dirai, & voyage dans cette terre; je serai avec toi, je te bénirai: car je donnerai à toi & à ta semence tous ces pays; j'accomplirai le serment que j'ai sait à ton père. (n) Je multiplierai ta semence comme les

qu'on trouve que l'ainé doit avoir une double portion, c'ell-à-dire le double de ce qu'il aurait dû prendre, fi on avait partage également. On v'eft encore fevri de ce passige pour tacher de prouver que la Centelle n'avait pu être cerite que lorsque les Juis cursut un code de lois. Mais en quelque temps qu'élle ai tei écrite, el de l'toujours infiniment respéctable.

- (1) La plupart des pères ont condamne Epii , Ront juffiés Fareb ;
  opiojos il paralité par lexeux qu'égà pirififiat de laine, Roye Fareb ablatité
  de l'état où il le voyait. Le nom de Jareb figuilisti tupplanneuen. Il femble
  ne entific qu'il metitaire como, puffiguil fiapphant noipurs fon fière. Il ne
  fe conteue pas de lai vendre fes lenilles fi chierment, il le fiore de jurer
  qu'il renonce à fes toissi péréendus il le mine pour un direc de lajaris,
  ke e n'elt pas le feul torr qu'il lai fera. Il n'y a point de ribunal fur la
  tere où Jareb richt été condamne.
- (m) On a cru que la ville de Grar ne figuife que le paffige de Gérar, le défert de Gérar, y qu'il ny a jamais eu de ville dans cette folitude, excepté Pétra, qui est beaucoup plus loin. Observez qu'il y a toujours famine dans ce maltieureux pays. Dira une donne point de paia à Juax, mais il lui donne des villous.
- (n) Remarquez que l'auteur facré ne perd pas une seule occasion de promettre à la horde hébraïque, errante dans ces deserts, l'empire du monde entier.

étoiles du ciel; je donnerai à ta postérité toutes les terres; & toutes les nations de la terre seront bénies en ta femence: & cela parce qu'Abraham a obéi à ma voix, & qu'il a observé mes préceptes, mes ordonnances, mes cérémonies & mes lois..... (o) Isaac demeura donc à Gérar. Les habitans de ce lieu l'interrogeant sur sa semme, il leur répondit : c'est ma fœur; (b) car il craignait d'avouer qu'elle était fa femme, penfant qu'ils le tueraient à cause de la beauté de sa femme. Et comme ils avaient demeuré plusieurs jours en ce lieu. Abiméleck, roi des Philistins, avant vu par la fenêtre Isaac qui caressait sa semme, il le sit venir. & lui dit: Il est clair qu'elle est ta femme ; pourquoi as-tu menti en disant qu'elle est ta sœur? Isaac répondit : J'ai eu peur qu'on ne me tuât à cause d'elle. Abiméleck lui dit: Pourquoi nous as-tu trompé? il s'en est peu fallu que quelqu'un n'ait couché avec ta femme, (q) & tu nous aurais attiré un grand péché. Et il fit une ordonnance à tout le peuple, difant : Quiconque touchera la femme de cet homme, mourra de mort.

<sup>(</sup>a) Nous ne voyons point que DIEU ait donné de loi particulière à Abraham; aucun précepte general, excepte celui de la circoncision.

<sup>(</sup>a) Vollà le natue mendinge qu'on reproche à direalun j. éc éfi pour la troitième fais. Celt dans le même pays c'ell le minent dimiriel, à ce qu'il parait; car il a le même capitaine de fea armées que du temps d'Anisi ne cat et, il y aune qu'untevinga ana, s'hon le comput hébrique, que cet disinelle avait enlevé Sara, quoique ce comput foit encore tut-fauiti, Suppoinsa qu'il et al entre la sara, quoique ce comput foit encore tut-fauiti, Suppoinsa qu'il et al entre la rie, ai ji y avait quattevingus ans entre le menlonge d'Ariaim k it e menlong et d'afair, de avait entre dit san a, que temps du voyage d'afair.

<sup>(</sup>q) Il femble toujours, par le texte, que les gens de Gérar reconnaissaint le même Dieu qu'Isace & Abraham. Nous marchons à chaque ligne sur des disseulés insurmontables à notre saible entendement.

Or Isaac sema dans cette terre; & dans la même année il recueillit le centuple. (r) Et le Seigneur le bénit, & il s'enrichit profitant de plus en plus, & devint très-grand. Et il eut beaucoup de brebis, & de grands troupeaux, & de ferviteurs, & de fervantes. Les Philistins lui portant beaucoup d'envie, ils bouchèrent avec de la terre tous les puits que son père Abraham avait creuses. Abiméleck lui-même dit à Isaac: Retire-toi de nous : car tu es devenu plus puissant que nous. Et Isaac s'en allant vint au torrent de Gérar, & v habita, & v fit de nouveau creuser les puits que les gens de son père y avaient creusés. Et ayant creufé dans le torrent, ils y trouvèrent de l'eau vive. (s) Mais il y eut encore une querelle entre les passeurs de Gérar & les passeurs d'Isaac, difant : Cette eau est à nous. (1) C'est pourquoi Isaac

(r) On ne voit pas comment Ifost pui femer dans une terre qui métait pas à lui. On voit encore moins comment il put femer dans un défert de fable, tel que relui de Gerar. On ne compirend pas davantage comment il put avoir une recolte de cent pour un. Les plus ferrillas terres de l'Egypte, de la Mélopotamie, de la Sicile, de la Cline, ont zaremant produit vinge-ciap pour un s'a fquienque arrait de telle arcello polifectari des richelfes immenfen. Les contes qu'on nous l'act du terrala roficerait des richelfes immenfen. Les contes qu'on nous l'act du terrala fouverait que dans un jardin un grain de ble, nombé pra lufard, en produife une cenaine & davantage; mais jamais cela n'elt arrivé dans un champ entier.

(4) Il n'y a point de torrent dans ce pays, fi ce n'ell quelques files d'eva funniter qui s'échappent quelquebis de puin qu'on a recufsi lorique le lac Afphalidé ciaut enfle, 8 fe filtrant dans la terre, con fait fortir fie caux, dont à peint els hommes l'el assimans pruvente loire. Les caravanes, qui paffent par ce défert, font obligées de ponter de l'eva dans des outres. Quand lis out trouve par lafard no puins, ils le cacheau très-foigenemente. Le il y a cu pluficura voyagens que la foif a fait mourir dans e pays indabilables.

 $\{t\}$  Ces disputes continuelles pour un paits confirment ce que nous venons de dire sur la disette d'eau & sur la ftérilité du pays.

appela ce puits le puits de la calomnie..... Et les ferviteurs d'Isav sinrent lui dire qu'ils avaient trouvé un puits; c'est pourquoi Isava nomma ce puits l'abondance.

Et *Efaii* âgé de quarante ans épousa Judith, fille de Béri héthéen; (u) & Bafamath fille d'Elon du même lieu, qui toutes deux offensèrent Isaac & Rébecca.

Isaac devenu vieux, ses yeux s'obscurcirent, il ne pouvait plus voir. Il appela donc Efaii fon fils aîné, & il lui dit : Mon fils. Efaii répondit : Me voilà. Son pere lui dit: Tu vois que je fuis vieux, & que j'ignore le jour de ma mort. Prends ton carquois & ton arc; va-t-en aux champs; apportemoi ce que tu auras pris ; fais m'en un ragoût , comme tu fais que je les aime ; apporte-le moi, afin que j'en mange, & que mon ame te bénisse avant que je meure. Rébecca ayant entendu cela, & qu'Efaii était aux champs felon l'ordre de fon père, dit à Jacob son fils : J'ai entendu Isaac ton père qui disait à ton frère Esui: Apporte-moi de ta chaffe, fais-en un ragoût afin que j'en mange, & que je te bénisse devant le Seigneur avant de mourir. Suis donc mes confeils, va-t-en au troupeau ; apporte-moi deux des meilleurs chevreaux , afin que j'en fasse à ton père un plat que je fais qu'il aime. Et quand tu les auras apportés & qu'il en aura mangé, qu'il te benisse avant qu'il meure. Jacob lui répondit : Tu fais que mon frère est tout velu, (x) & que j'ai la peau

<sup>(</sup>u) Malgré les défenfes positives du Seigneur d'épouser des silles canancennes, voilà pourtant Ejoi qui en épouse deux à la sois, & Dizu ne lui en fait nulle réprimande.

<sup>(</sup>x) Cette supercherie de Rebreta & de Jscob est regardée comme trèscriminelle; mais le succis n'en est pas concevable. Il paraît impossible

douce. Si mon père vient à me tâter, je crains qu'il penfe que j'ai voulu le tromper, & que je n'attire fur moi fa malédiction au lieu de fa benediction. Rébecca lui dit : Que cette malédiction foit fur moi, mon fils : entends feulement ma voix, & apporte ce que j'ai dit. Il y alla, il l'apporta à fa mère qui prépara le ragoût que fon père aimait. (y) Elle habilla Jacob des bons habits d'Efail, qu'elle avait à la maifon; elle lui couvrit les mains & le cou avec les peaux des chevreaux, puis lui donna la fricaffée & les pains qu'elle avait cuits. Jacob les ayant apportés à Isaac, lui dit : Mon père. Isaac répondit : Qui es-tu? mon fils. Jacob répondit : Je suis Esai; j'ai fait ce que tu m'as commandé : leve-toi, affiedstoi, mange de ma chaffe, afin que ton ame me bénisse. Isaac dit à fon fils : Comment as-tu pu fitôt trouver du gibier? Jacob répondit: La volonté de DIEU a été que je trouvasse sur le champ du gibier. Isaac dit: Approche-toi que je te touche, & que je m'affure fi tu es mon fils ou non. Jacob s'approcha de son père; & Isaac l'ayant tâté, dit : La voix est la voix de Jacob, mais les mains font les mains d'Efaü;

qui Jína ayant rexonnu la voix de Janh, ait ét momph par la peau de cheverau dont. Releza avait couvet le mains de ce fils pluide. Quelque poilts que fix E/au, (a peau ne pouvait relfembler à celle d'un chevreau. L'ocleur de la peau d'un aniant fraichement tux dévait le Lirie fenit. Jina devait trouvre que les mains de fon fis n'aviant point d'ongles. La voix de Janès d'evait fraitre que les mains de fon fis n'aviant point d'ongles. La voix de Janès d'evait fraitre glief de la trompreire i il devait traire  $\ell$  relie du corpy. Il n'y a perfonne qui puillé fe Lilière prendre à un artifre figorifier.

( y) Rebreta parait encore plus méchante que Josob z écht elle qui prépare toute la fraude : mais elle accompilifait les decrets de la Providence fant le Lovoir. On punienti dans nos tribunaux Jasob R. Robetes comme ayant commis un crime de faux : mais la fainte écriture n'elt pas faite comme no lois humaleute. Jasob executait les arties duvins, même par fe fautes. & il ne le connut point, parce que ses mains étant velues parurent semblables à celles de son sils ainé. Il te bénit donc, & lui dit: Es-tu mon fils Ejais' Jacob répondit: Je le suis. Isaac dit: Apporte-moi donc de ta chasse, mon sils, asin que mon ame te bénisse. Jacob lui présenta donc à manger; il lui présenta aussi du vin qu'il but, & lui dit: Approchetoi de moi & baisse-moi, mon sils; à il s'approcha & baisse Isaac, qui ayant sent il codeur de se habits, lui dit en le bénissant voil à l'odeur de mon sils comme l'odeur d'un champ tout, plein béni du Seigneur.

Et il dit: (t) Que Dieu te donne de la rosée du ciel, & de la graisse de la terre, abondance de blé & de vin! Que les peuples te servent! Que les tribus t'adorent! Sois le seigneur de tes frères. Que les enfans de ta mère soient courbés devant toi..... A print s'aux avait sini son discours, que Jacob étant sorti, Esai arriva, apportant à son père la fricassée de sa chasse, en lui disant: Lève-toi, mon père, asin que tu manges de la chasse de ton sils, & que ton ame me bénisse. Jacu lui dit: Qui es-tu? Esai répondit: Je sius ton premier né Esai. Jaca fut tout épouvanté & tout supélée; & admirant la tut out épouvanté & tout supélée; & admirant la

<sup>(1)</sup> On demande encore comment DIEU put attacher les benédicitors à celle d'flass. «correptes par une fraude li pumilible le fiaire à découvir? C'est rendre DIEU estate d'une vaine cérémonie, qui n'a par ellemême aucune force. La bénédition d'un pèr a viel autre choie qu'un fouhait pour le bonheur de fon fils. Tout ceta, encore une fois, étonne Pelpris humain qui n'a, comme nour l'avoca sit flouvent, d'autre part à prendre que de fonnette la railon à la foi. Car pailque la faine Egillée en abbornaut les Juils & le judafine, adopte pourant toute leur hilloire, l'Illuctroits avoiglement toute cette hillioire.

chose plus qu'on ne peut croire, il dit : Oui est donc celui qui m'a apporte de la chasse? j'ai mangé de tout avant que tu vinsses ; je l'ai béni, & il sera béni. Efaii ayant entendu ce discours, se mit à braire d'une grande clameur ; & consterné il dit : Benis-moi aussi, mon père. Isaac dit: Ton frère est venu frauduleusement, & a attrapé ta bénédiction. Efaii répartit : C'est justement qu'on l'appelle 7acob : car il m'a supplante deux sois ; il m'a pris mon droit d'aînesse, & à présent il me dérobe ta bénédiction. N'y a-t-il point aussi de bénédiction pour moi? (a) Isaac répondit : Je l'ai établi ton maître, & je lui ai foumis tous ses frères ; il aura du blé & du vin : que puis-je après cela faire pour toi ? Efaii dit : Père. n'as-tu qu'une bénédiction? bénis-moi, je t'en prie. Et il pleurait en jetant de grands cris.

Isaac ému lui dit: Hé bien! dans la graisse de la terre & dans la rosée du ciel sera ta bénédistion. Tu vivras de ton épée; & tu serviras ton strére, & le temps viendra que tu secoueras le joug de ton cou.....

(a) Εβά a toujours πίσιοι τ cependant fon pire lul dit qu'il ferring Jewb. Lips met de cens qu'un croit les defendans d'Eβά fureut vaincus à la vétiré par la race de Alfonomens mais il priteut notiopour leut renanche. Il abilitera Markakstanfir à ruinter Jerulaken. Ils légingiment aux Romainu. Hersét Idunnéen fau créé par les Romains, roi de julis, St. longetensp arpeis la Milonièrent aux Arabes de Aldonard. Ils advernit Ours , & colidité Sabalin, a prenade Jérulaken; li cont encore les militeres ou partie, s'ét sont buil unes font encore les militeres ou partie, s'ét sont buil unes font encore les militeres ou partie, s'ét sont buil unes font encore les militeres ou partie, s'ét sont buil unes font fuperde temple. Ils partagent avec les Turrs toute la frigenarie de ce pays, depuis logge-pindipa' Damas. Andii, préquie dant tous les samps, c'ét la race d'Eβúi qui a cet veritablement benite; s'eelle de Jacés a cie tellement infortunee, que les deux tribus de demi qu'il uit reflerent font aujourd'huil aufit erranses, aufi d'ilperfees, s'ès beaucoup plus meprifees que les aucieur Brisk, s'eque et lout et les refleus de priestra figures.

## AVIS DE L'EDITEUR.

Li le commentator l'eft artité pè exist qui lui a faccide opput que concept froit trep oblumirone. Je so cestimuli à traduire è a commender aigh profess tout Duncias è le nouvem Tefenent , l'eft rejlectat à ut donne que les principaes carbeits qui fondent seigne du note, en lieus feriment per des tresplains le pricis de la Bible, è en conferent le teste, fans jamais Dultiera.

Jacob étant arrivé en un certainendroit, & voulant s'y repofer après le foleil couché, prit une pierre, la mit fous fa tête, & îl dormit en ce lieu. Il vit en fonge une échelle appuyée d'un bout fur la terre, & l'autre bout touchait au ciel. Les anges de Dieu montaient & defcendaient par cette échelle; & Dieu montaient & defcendaient par cette échelle; & Dieu fetait appuyé fur le haut de l'échelle, lui difant : Je fuis le feigneur de ton piere Abraham, & Dieu d'Ifaac : je te donnerai la terre où tu dors, à toi & à ta femence ; & ta femence fera comme la pouffière de la terre : (b) je te donnerai l'occident & l'orient, le nord & le midi : toutes les nations feront bénies en toi & en ta femence : je ferai ton conducteur par-tout où tu iras.

( b ) Les favans critiques en histoires anciennes remarquent que toutes les nations avaient des oracles , des prophèties , & même des talifinans qui leur affuraient l'empire de la terre entière. Chacune appelait l'univers le peu qu'elle connaissait autour d'elle. Et depuis l'Euphrate jusqu'à la mer Mediterrannee, & de même dans la Grèce, tout peuple qui avait bâti une ville l'appelait la ville de DIEU, la ville fainte qui devait fubjuguer toutes les autres. Cette superstition s'étendit ensuire jusque chez les Komains. Rome eut son bouclier sacré qui tomba du ciel, comme Troye eut son palladium. Les Hebreux n'ayant alors ni ville, ni même aucune possession en propre, & étant des arabes vagabonds qui paillaient quelques troupeaux dans des déferts, virent DIEU au haut d'une échelle ; & ces visions de DIEU, qui leur parlait au plus haut de cette echelle, leur tinrent lieu des oracles & des monumens dont les autres peuples se vantérent. DIEU daigna toujours se proportionuer, comme nous l'avons deja dit, à la simplicité profficre & barbare de la horde juive qui cherchait a imiter , comme elle pouvait, les nations voilines.

Tacob

J'acob s'étant évoillé, dit: Vraiment le Seigneur els en c lieu, & je n'en favais rien; & tout épouvante il dit: Que ce lieu est terrible l'est la maison de Disu & la porte du ciel. J'acob se levant donc le matin, prit la pierre qu'il avait mise sous fa tête, il l'erigea en monument, répandant de l'haule sur elle; il appela Béthel la ville qui se nommatt auparavant Luz, (e) & il sit un vocu au Seigneur, disant: DISU demeure avec moi; s'il me conduit dans mes voyages, s'il me donne du pain pour manger & des habits pour me couvrir, & si je reviens sain & laud chez mon père, le Seigneur alors sera mon Dieu; (d) & cette pierre que j'ai érigée en monument s'appellera la maison de D1EU; &' je te donnerai la disme de ce que tu m'auras donné. (e)

(c) II by avait alon al ville de Eun ii ville de Bêthel dans ce défent. Rochel fignifie no chalden habitation de Diray, comme Bable, Ballet de Boute de Charlet de Branch de

A l'égard de la pierre fevrant de monument , c'ell encor en unige de la plus haute antiquite. On appeloit es monument groffen térillité, foit pour marquet des bornes, foit pour indiquer des routes. Elles étaient reportes conficieles, les unes as folds), [le sautres à le fause on un feund fishillitées à ce pierres que long-temps après. Sautes autres des Northells de la conficiel de la conficiele de la conficiele

(4) Co vera de Jané a para for fitigalle nut entique; Je Autore à fix me frant e pair te ma lait le famile d'un e ja retioner à par la ton en me douber à par la trait de la commande de l

 $\{\,\epsilon\}$  Les mêmes critiques ont observé qu'il est paylé déjà deux sois de dixmes offértes au Seigneur ; la première , quaud Mrakam donne la dixme

Philosophie &c. Tome III.

Facob étant donc parti de ce lieu, il vit un puits dans un champ, près duquel étaient couchés trois troupeaux de brebis. Rachel arriva avec les troupeaux de fon père : car elle gardait ses moutons. Il abreuva fon troupeau & baifa Rachel , & lui dit qu'il était le frère de fon père & le fils de Rébecca. Or Laban avait deux filles, l'aînée était Lia & la cadette était Rachel : mais Lia avait les veux chaffieux . & Rachel était belle & bien faite. 7acob l'aima & dit à Laban : Je te fervirai fept ans pour Rachel , la plus jeune de tes filles, Laban lui dit : Il vaut mieux que je te la donne qu'à un autre ; demeure avec moi. Jacob fervit donc Laban fept ans pour Rachel: & il dit à Laban: Donne-moi ma femme ; mon temps est accompli ; je veux entrer à ma femme. (f)

Labar invita grand nombre de sea amis au sestin. & sit les noces. Mais le soir on lui amena Lia au lieu de Rachel; (g) & Jacob ne s'en aperçut que le lendemain matin. Il dit à son beau-père: Pourquoi as-tu sait cela? ne t'ai-je pas servi pour Rachel?

à Melthifideck, prêtre, roi de Salem; & la feconde, quand Jasob promet la dixme de tout ce qu'il gagnera: ce qui a fait conjedurer mal à propos que cette histoire avait etc composce par quelqu'un qui recevait la dixme.

<sup>(</sup>f) Ce marché fait par Jacob avec Lobon fait voir évidemment que Jacob n'avait rien, & que Lobon avait tris-peu de chofe. L'un fe fait valet pendant fept am pour ayoir une fille; & l'autre ne donne à fa fille aucune dot. Un pareil mariage ne femble pas prefager l'empire de la terre eutière que DIEU avait promis una de fois à d'heban, à Jéne & à Jene de

<sup>(</sup>g) Jacob, qui avait trompe son père, trouve tei un beau-père qui le trompe à son tour. Mais on ne conopit pas plus comment Jacob ne s'aperque pas de la friponnerie de Labra, en conchant swee Lie, quico ne conçoit comment Jácos ne Serait pas aperque de la friponnement Jácos ne Serait pas aperque de la friponneme of Jacob. On n'attraperait personne aujourd'hui avec de parcilles fraudes ; mais cus temps-la n'esticate pas de nortices pas de la friponnement.

pourquoi m'as-tu trompé? Laban répondit: Ce n'est pas notre coutume dans ce lieu de marier les jeunes filles avant les aînées. Achève ta première semaine le mariage avec Lia, & je te donnerai Rachel pour un nouveau travail de sept ans.

Jacob accepta la proposition, & au bout de la femaine il épous Rachel. Et Jacob ayant fait les noces avec Rachel qu'il aimait, servit encore Laban pendant sept autres années. (h)

Mais DIEU voyant que Jacob méprifait Lia, ouvrit fa matrice, tandis que Rachel demeurait stérile. Lia sit quatre ensans de suite, Ruben, Siméon, Lévi & Juda.

Rached dit à fon mari; Fais-moi des enfans, ou je mourrai. Jacob en colère répondit : Me prends - u donc pour un dieu? El-ce moi qui tôte le fruit de ton ventre? Rachel lui dit : J ai Bala ma fervante ; entre dans elle ; (i) qu'elle enfante fur mes genoux, & que j'aie des fils d'elle. Et Jacob ayant pris Bala, elle accoucha de Dan. Bala fi. encore un autre enfant; & Rachel dit : Le Seigneur m'a fait combattre contre ma fœur ; c'ell pourquoi le nom de cet enfant fera Nephtali.

(A) Voilà donc Jacob, le père de la nation juive, qui se sait valet pendant quatorze ans pour avoir une semme. Les origines de toutes les nations sont petites & barbares, mais il n'en est aucune qui ressemble à celle-ci.

<sup>(</sup>i) Non-feelment Jeab Popule à la fois deux fezurs, dans un temps où l'On finppole que la terre cinit tre-purplec; mais il joult à cet inselle. Fincontinence de coucher avec la fervante de Redal, & enfuite avec la fervante de Lin. On a prietenda que soute este aits premis par les coupures del julis; mais il ny a point de loi pofitive qui le dife; uous n'en avons que des exemples. On epoulait le dant Ceurs, on espoulait la proper feur, no souchait avec feaforvantes; teller étaient les monum juives ; nos lois font differentes.

Lia voyant qu'elle ne fefait plus d'enfans, donna Zelpha fa fervante à fon mari; & Zelpha ayant accouché, Lia dit: Cela ell heureux; & appela l'enfant Gad. Zelpha accoucha encore, & Lia dit: Ceci ell encore plus heureux; c'ell pourquoi on appellera l'enfant Air.

Or Ruben étant allé dans les champs pendant la moition du froment, il trouva des mandragores. (¿) Rachde eut envie d'en manger, & dit à Lie Donnemoi de tes mandragores. Lia répondit: N'est-ce pas affez que tu m'aie pris mon mari , fans vouloir encore manger ruse mandragores que mon sils m'a apportées? Rachd lui dit: Hé bien, je te cède mon mari; qu'il dorme avec toi cette nuit, donnemoi de tes mandragores. (¿)

(4) Dates des temps tris-politicieux, les racions de maudragorts oft pulificour de repositiopaet. Cell une certeur de l'accione médecine; céd ainfu qu'on a eru que le farytion & les mouches cantaridos (") exciclient à le copulsion in mis de partilles révente ne formet détrice qué aux les grandes villes où la débauche payait le charlassifiere. C'elt encore une des raffons qu'on fait prefix un critique que les révenements de foncede avvisert par arriver, le qu'ille d'avvient put être écris dans le temps où fon fris vient que de la comman de la contract de la comman de la contract de la comman de la

(1) Tous ces marches four after faqualiers. ¿Far crief fon droit àirsuffe pour un plat de leuillies, ik Raskri crede fon mari à fa ferur pour une traine qui reflemble imparfairement au membre viril. Quelques perfonses out cit éanstailliers de touter en billoires; cille les out prifas pour des fables grofferes, viaventes par de Arabes grofferes aux desputs de la ration, et la bienfrance & de la viariemblance. Elle n'out pas fonge combien cos tempels à tient différent de nôters; celle out vouls juger de nozona de

(\*) Les cantarides ont un effet très-rèel , mais elles n'agiffent qu'en caufant une irritation violente dans l'urêtre , irritation qui caufe souvent des maladies graves, Lia alla donc au-devant de Jacob qui revenait des champs, & lui dit: Tu entreras dans moi cette nuit, parce que je t'ai acheté pour prix de mets mandragores. Et Jacob coucha avec elle cette nuit-là. DIEU écouta la prière de Lia; elle fit un cinquième fils, & elle dit: DIEU m'a donné ma récompense, parce que j'ai donné ma fervante à mon mari. (m)

Jacob après eela dit à son beau-père : Tu sais comme je t'ai fervi ; tu étais pauvre avant que je vinsse à toi ; maintenant tu es devenu riche ; il est juste que je pense auffi à mes affaires. Je serai encore ton valet, paissant tes troupeaux. Mettons à part toutes les brebis tachetées & marquées de diverses couleurs ; & déformais toutes les brebis & les chèvres qui naîtront bigarrées feront à moi ; & celles qui naîtraient d'une seule couleur me convaincraient de t'avoir friponné. Laban dit : J'y consens. Or Jacob prit des branches de peuplier, d'amandier & de plane toutes vertes, les dépouilla d'une partie de leur écorce, en forte qu'elles étaient vertes & blanches. Lors donc que les brebis & les chèvres étaient couvertes au printemps par les males, Jacob mettait ces branches bigarrées sur les abreuvoirs, afin que les femelles concuffent des petits bigarres.

l'Arabie par les mœurs de Londres & de Paris : ce qui nét! ni honnéte ni vraifemblable de notre temps , a pu être l'un k l'aurre dans les temps qu'on nomme héroiques. Nous voyens des chofes non motits estratordinaires dans toute la mythologie grecque & dans les fables arabes. Nous l'avons dejà dit, & nous devons le répeter : ce qui fut bod alors me l'eft plate.

( w) On croirait en effer que les mandragores opérirent dans Reckér; puisqu'elle conquit in fils après en avoir mangé, à qu'elle en treneréa le Séigneur. Cette proprieré des mandragores a été fuppofice ébez toutes les nations & dans tous les temps. On fait que Mackineré a fait une comedie cabillé fur ce proigte valugiair.

Par ce moyen Jacob devint très-riche: il eut beaucoup de troupeaux, de valets & de fervantes, de chameaux & d'ânes. (n)

Or Jacob ayant entendu les enfans de Laban qui difaient: Jacob a volé tout ce qui était à notre père; & le Seigneur ayant dit furtout à Jacob. Sauve-toi dans le pays de tes pères & vers ta parenté, & je ferai avec toi, il appela Rachel & Lia, les fit monter fur des chameaux, & partit. Et prenant tous fes meubles avec fes troupeaux, il alla vers IJaac fon père au pays de Canaan. Ayant paffe l'Euphrate, Laban le pour luivit pendant fept jours, & l'atteignit enfin vers la montagne de Galaad. Mais Diku apparut en fonge à Laban, & lui dit: Garde-toi bien de rien dire contre Jacob. (o)

(n) " Quoi qu'en dife le texte , cette nouvelle fraude de Jacob ne " devait pas l'enrichir. Il y a eu des hommes affez simples pour effayer » cette methode; ils n'v ont pas plus reuffi que ceux qui ont vonlu " faire naître des abeilles du euir d'un taureau, & une verminière du " fang de bœuf. Toutes ees recettes fout auffi ridicules que la multipli-" eation du ble qu'on trouve dans la Maifen-Ruftique & dans le Pelit-" Albert. S'il suffisait de mettre des couleurs devant les yeux des semelles 39 pour avoir des petits de même couleur, toutes les vaches produiraient " des veaux verds; & tous les agneaux, dont les mères paissent l'herbe 15 verte, feraient verds ausli. Toutes les semmes qui auraient vu des » rofiers , auraient des familles couleur de rofe. Cette particularité de " l'histoire de Jacob prouve seulement que ee préjugé impertinent est 1, très-ancien. Rien n'est fi ancien que l'erreur en tout genre. Cabart " croit rendre cette recette recevable, en alleguant l'exemple de quelques s, merles blancs. Nous lui donnerons un merle blane, quand il nous 11 fera voir des montons verds, 11

Cette remarque est de M. Frret. Nous la donnons telle que nous l'avons trouvée. Elle est bonne en physique, & mauvaise en théologie.

( o ) Il y a bien des chofes dignes d'observation. D'abord Dieu défend à Abraham, à Ifaac & à Jacob d'épouser des filles biolàtres, & tous trois, par l'ordre de Dieu même, épousent des filles idolàtres : car ils épousent leurs parentes idolâtres, petites-filles de Tharé potier de terre, seseur leurs parentes idolâtres, petites-filles de Tharé potier de terre, seseur

Or Laban ctant allé tondre ses brebis, Rackal avant de suir avait pris ce temps pour voler les Theraphim, les idoles de son père. Et Laban ayant ensin attein Jacob, il lui dit: Je pourrais te punir, mais le Dieu de ton père m'a dit hier: Prends-garde de molester Jacob. Hè bien, veux-tut l'en aller voir ton père IJacob foit; mais pourquoi m'as-tu volé mes dieux? Jacob lui répondit: Je craignais que tu ne m'enlevasses sellles par violence, mais, pour tes dieux, je consens qu'on sasse mourir celui qui les aura volés. (p)

d'Voles. Labar el Holbitr. Redel & Lie font Holbitre. Endite Lieux & Jack fon gendre ne font occupie; pendant tingt ans, qu'à fe tromper l'un l'autr. Jack's enfait avec fe femmes & fes concubines, comme un volteur; & Il traine de l'Eupharte avec lui doute enfant qui font les doute partiarches qu'il a eus des deux foures & de leur deux fevantes. Dit de prend fon parti, & averit Laba Holbitre de ne point molélet Jack. C'elt, dit-ou, une figure de l'Eglié chrètienne. Nous répéndes cette figure, & nous ne fonment a inflex favans pour la comprendre, ni affect écnéraires pour entre dans les jusquesses de Dites.

(4) On ne voit dans tonte ette hiftoire que des larchs. L'idolière Rudel, quioqu'elle foit la fique de l'Egiffe, vole les Théraphin, les lacide de lon piez. Enitece pour les Horer? pour avoir une fauve gante content le recherche, elle feind avoir fer ontinaires pour ne fe point lever notation. Labor y comme fi une fenune, qui paffait is vie à garder les troupeaux, ne pouvait fe lever dans le temps de fer règles.

On demande ee que c'était que cos Théraphin ? Cétairen fant doute de ces petites foldes, ettlest quén fair l'Invei le Iléni ; éécairet des Penases. Les hommes de tous les temps % de tous les pays' ont cié affer fous pour avoir cliez eux de petites figures, des anneaux, des annicletes, des impags, de caradieres auquette lis attendateur en verur ferrier. Le pleux Enér, en fuyant de Troye au millieu des flammes, ne manque pas d'emportes avec lui fec Trièraphin, fet Penates, fe petits dieux. Quand Corfrier, Tellié le le connictable de Benrles, prirem Rome, les vieilles femmes emporaiaent ou calcialient les lunges en qui elle avaient le plant de devotion.

Il refle à favoir comment l'auteur facrè, qui pluficus fiécles après écrivit cette histoire, a pu favoir toutes ces particularités, tous es dificurs, & Paracedous des ordinaires de Rakels. Cest fiur quoi le profestieur de médecine Affare a certi un livre instulté : Cossistiura fun Pacien Tofament ; mais ce livre où pas tence qu'il promette.

Laban entra donc dans les tentes de Jacob, de Lia & des fervantes, & ne trouva rien. Et étant entré dans les tentes de Rachd, elle cacha promptement les idoles fous le bât d'un chameau, s'affit dessus dit à fon père: Ne te fâche pas, mon père, si je ne puis me lever, car j'ai mes ordinaires. Alors Jacob & Laban se querellèrent & se raccommodèrent, puis firent un paste ensemble. Ils élevèrent un monceau de pierres pour servir de témoignage, & l'appelèrent le monceau du témoin, chacun dans sa langue.

Comme il était feul en chemin pendant la nuit, voici qu'un fantôme lutta contre lui du foir jusqu'au matin; & ce fantôme ne pouvant le terrasse, lui srappa le ners de la cuisse qui se sècha austitoi; & le fantôme l'ayant ains sir pepse, lui dit: Laisse-moi aller; car l'aurore monte. Je ne te làcherai point, répondit Jacob, que tu ne m'aies beni. Le spectre dit: Quel est ton nom? il lui répondit: On m'appelle Jacob. Le spectre dit alors: On ne t'appellera plus Jacob; car sit ua spu combattre contre DEU, combien seras-tu plus fort contre les hommes! (q)

Une autre observation, c'est que la croyance que tous les spectres s'enfuient au point du jour est immemoriale. L'origine de cette idee vient

<sup>(2)</sup> Ici vous voyre. Is pair faire entre le beaupère & le gendre, qui s'acculiaret musullement de vol. Entitie Jazzè lutte tout la mit contre un fpechre, un fansione, un hommes β cet homme, ce fpechre, c'elt Dixto mente. Dixto, en de battent coure lui, le fappe au ent de la cuille. Mais li y a fix fortes de meñ qui le perdent dans le neuf cruzal anterieur le dans le polificire. Il y a, coure ce meñ, le grant anel fixialique qui le anterieur le dans le polificire. Il y a, coure ce meñ, le grant anel fixialique qui le relative le polificire. L'autreur en pouvait entere du pour defautique, le qui pout retuite boistus. L'autreur en pouvait entere de pour de la cuille de gros animaux dont ils mangent, quoique la loi ne l'ordonne pas.

Jacob étant donc revenu de Méfopotamie, vint à Salem & acheta des enfans d'Hémor, père du jeune prince Sichem, une partie d'un champ pour cent agneaux, ou pour cent draemonim.

Alors Dina fille de Lia, fortit pour voir les femmes du pays de Sichem; & le prince Sichen fils d'Hémor roi du pays, l'aima, l'enleva & coucha avec elle, & lui fit de grandes careffes, & fon ame demeura jointe avec elle. Et courant chez fon père Hémor, il lui dit: Mon père, je t'en conjure, donne-moi cette fille pour fennme. (r)

uniquement des rèves qu'on fait quelque fois pendant la nuit , & qui celle pt quand on s'éveille le matin.

Quant au nom de Jacob changé en celui d'Ifrail, il est à remarquer que ce nom est celui d'un ange chaldèen. Philén, juit trè-favant, nous dit que ce nom chaldèen fignise Voyant Dies, & non pas Fort contre Dies. Ce nom de Fort contre Dieu (emblerait ne convenir qu'à un mauvais ange.

Il est surprenant que Jacob, frappé à la cuisse, & cette cuisse étant dessenée, ait encore asser de sorce pour lutter contre Draw, & pour lui dire, je ne te lâcheral point que tu ne m'aies béni. Tout cela est inexplicable par nos fables connaissances.

(r) Maimonide fut le premier qui remarqua les contradictions réfultantes de cette aventure de Ding. Il crut que cette fille avait éte marice au même 708, à cet arabe iduméen dont nous avons le livre, qui est le plus ancien monument de nos antiquites. Depuis ce temps, Aben-Efra, & enfuite Alfonse evêque d'Avila, dans son commentaire sur la Genèse, le cardinal Cajetan, presque tous les nouveaux commentateurs, & surtout Affric, ont prouvé, par la manière dont les livres faints font disposés, qu'en suivant l'ordre chronologique Dina ne pouvait tout au plus être âgée que de fix ans quand le prince Sichen fut fa éperdument amoureux d'elle ; que Sinéen ne pouvait avoir qu'onze ans, & son frère Lévi dix, quand ils tuérent eux seuls tous les Sichemites ; que par eonséquent cette histoire est impossible , si on laiffe la Genèfe dans l'ordre où elle est. Une réforme paraîtrait donc néceffaire pour laver le peuple de DIEU de l'opprobre eternel dont cette horrible action l'a fouillé. Il n'y a perfonne qui ne fouhaite que deux patriarches n'aient pas affaffiné tout un peuple, & que les autres patriarches n'aient pas fait un desert d'une ville qui les avait reçus avec tant de bonté. Le

Himor alla en parler à Jacob, & il en parla austi aux enfans de Jacob. Il leur dit: Allions-nous ensemble par des mariages; donnes-nous vos filles, & prenceles nôtres; demeurez avec nous. Cette terre est à vous : cultivez-la, possifedez-la, faites-y commerce. Sichem parla de même; il dit: Demandez la dot que vous voudrez, les présens que vous voudrez, vous aurez tout, pourva que l'aie Dina.

Les fils de Jacob répondirent fraudule\(\text{lement à Scichom & à fon père : Il est illicite & abominable parmi nous de donner notre seur aux incirconcis ; rendez-vous semblables à nous , coupez vos prépuces , & alors nous vous donnerons nos filles , & nous prendrons les vôtres , & nous ne ferons qu'un peuple. La proposition su agréable à Sichem , à Hemor & au peuple. Tous les màles se firent couper le prépuce ; & au troisseme jour de l'opération , Simion & Lévi , frères de Dina , entrérent dans la ville, massacrett tous les màles , tuérent surtout le roi Hémor & le prince Sichem ; a près quoi tous les autres fils de Jacob virnent depouiller les monts , faccagierent la ville , prirent les dépouiller les monts , faccagierent la ville , prirent les

erime eft f. exércable que Jusô même les condamne expreffement. Les frexam nieux abdolument toute cette aventure de Disa de Serlem. Mais audit comment nier ce que le Saint-Ejrit a didé? Pourra-ton adopter une partie de l'ancien tellament, a rejent rautre? Si l'ancien homible des Hebreux trovalte le felteur dans l'hilloire de Dina , nous lui verrons commente d'autres houveras, qui rendeur celleci- varificablable. Ditra, qui conduitif ce peugle, ne le rendit pas impeccable. On fait affex combies il était profite à habare. Quel que fit l'Esge de Dias de la partiraches enfanse de Jusa », le saine-Efrit declare qu'lls mieres à feu la éta fang tonte une vette doit pas internet not et qu'elle on fit en que comme frees qu'ell maiferit à feu là â fing tonte une vette d'un de l'autre de l'autre qu'elle mières de l'autre pillement tout, qu'elle emportement tout, et qu'elle emportement tout, et qu'elle emportement de peut perfette, ni plus voleum, ni plus fançinais et, ai plus facrifices, et l'autre de la biblie.

moutons, les bœufs & les ânes, ruinèrent la campagne & emmenèrent les femmes & les enfans captifs.

Sur ces entrefaites DIEU dit à Jacob: (3) Leve-toi, va à Béthel, habites-y, dreffe un autel au Dieu qui rapparu quand tu fuyais ton frère Ediai. Jacob ayant raffemblé tous fes gens, leur dit: Jetez loin de vous tous les dieux étrangers qui font parmi vous; purificz-vous & changez d'habits. Ils lui donnérent donc tous les dieux qu'ils avaient, & les ornemens qui étaient aux oreilles de ces dieux; & Jacob les enfouit au pied d'un térébinthe, derrière la ville de Sichem. Quand ils furent partis, DIEU jeta la terreur dans toutes les villes des environs, & perfonne n'ofa les pourfuivre dans leur retraite.

DIEU apparut une seconde sois à Jacob, depuis son retour de Mésopotamie, & DIEU lui dit: Ton nom ne fera plus Jacob, mais ton nom sera Ifraël; & il lui

<sup>(</sup>s) Plusieurs critiques ont remarqué avec étonnement & avec douleur que le Dieu de j'aceb ne marque ici aucun ressentiment du massacre des Sichemites, lui qui menaça de punir sept sois celui qui tuerait Gair, & soixaute & dix-sept sois sepa soi servait Lair, & soixaute & dix-sept sois sepa soi qui tueraient Lamecé.

On ne dit point quels étaient ces dieux étrangers que ses domessiques avaient amenés de Mésopotamie : on croit qu'ils étaient les mêmes que les Théraphim de Rackel.

Dittu beint encor  $\mu$ accò, k lai promet que des rois fornitures de farrian. Des critiques ous fupporte que Dittu feut i enta roi des Hebreux, fraira. Des critiques ous fupporte que Dittu feut i enta roi des Hebreux, Majfr, qui était le lieuxeann de Dittu, ne pouvait regarder comme une blenedifion la promefic de faire fortif es rois de ser sine de faceò, statendo que lorique dans la faite le Juffs current des rois, le prophète Samel' regarda ce changement comme une madelifion,  $\lambda$  dit experficient na repute que c'était trahir Dittu k; remoner à lui que de reconsaitre un roi. De la ces creficus nonclaems timertairement quell' el limpofible que hibje si éterit le Pentateuque. Nous ne nous arriverurs point  $\lambda$  de telles critiques ; feudement nous remarquerous sonce que les fluitmens , fils d'affe, interest toujours plus poilfans, plus nombreux, plus riches, que les deficendans de faces qui furent fi fouveme efficies.

dit: Je suis le Dieu très-puissant, je te ferai croître & multiplier; tu seras père de plusieurs nations, & des rois sortiront de tes reins.

Jacob partit enfuite de Béthel, & vint au printemps au pays qui mêne à Ephrata, Rachel étant prête d'accoucher. Ses couches furent fi douloureufes qu'elles la mirent à la mort. Son ame étant prête de fortir, elle donna à fon fils le nom de Benomi, le fils de ma droiter. Rachel mourut, & fut enterrée fur le chemin qui mêne à Ephrata, ç'est-à-dire à Bethléem. Jacob mit une pierre fur le lieu de la sépulture, qu'on voit encore aujourd'hui.

Or étant parti de ce lieu, il transporta ses tentes dans un endroit appélé la tour des troupeaux; & ce fut là que Ruben sils aîné de  $\mathcal{J}acob$  coucha avec Bals, (1) semme ou concubine de son père.

(4) Ce que dis le texte de la ville d'Epérata & du bourg de Behléen, donne encore occasion aux critiques de dire que Mojé, n'a pu écrire le Penateuque. Leur raision est que la ville d'Epérata ne reçut e nom que de Culié, du temps de Júdé, à que ni Bethléen ni Jérulalean lexistitues encore. Bethleen reçut e nom de la framme de Culé, qui le nomunis Flyte/n. Cette nouvelle critique est forte ş nous y répondons ce que nous arons deix récondu aux autres.

Nous avonous qu'il et étrange que Rabra, le premiere des patriardése promes précifement le temps de la mort de Radul pour coucher are le conscibire ou la femme de fon pêre, fans que la faine écriture mange din horteurs pour ce nouveau rieme. Le suvis du 36 riguere me font pri les nôtres. La ferrante Bala, fouillée de cet incette, ell la première à les nôtres. La ferrante Bala, fouillée de cet incette, ell la première à donne qu'il lavait unous la première à bout que de la constitution de la mont pour reproducte de cette abonitantion. Il attendir l'article de la mort pour reproduct de cette abonitantion. Il attendir l'article de la mort pour reproduct de cette abonitantion. Il attendir l'article de la mort pour reproduct de cette abonitantion. Il attendir l'article de la mort pour reproduct de cette abonitantion. Il attendir l'article de la mort pour reproduct de cette de de la constitution de

Or Jacob avait douze fils. Les fils de Lia font Ruben, Simion, Lévi, Juda, Ilfachar & Zobulon. Les fils de Rachel font Dan & Nephtali. Les fils de la fervante Zelpha font Gad & Azer. Voilà les fils qui font nés à Jacob en Mélopotamie.

Or voici les générations d'Esaii, qui font nées d'Esaii, qui est le même qu'Esam. Esaii éponse des filles cananéennes, Ada, Olibama, Bésémath, & il en eut pluseurs fils qui furent princes, & qui firent paitre des ânes.

(Li l'auteur facré, après avoir nommé tous ces princes arabes, ajoute: Ce font-là les rois qui régnèrent dans le pays d'Edom, avant que les enfans d'Ifraël eussent un roi. (u)

Or Jacob habita dans la terre de Canaain où fon père avait voyagé; & voici les affaires de la famille de Jacob. Jofeph âgé de feize ans menait pairre le troupeau avec fes frères, & il accufa fes frères auprès de fon père d'un très-grand crime. Or Jfraïl aimait fon fils Jofeph plus que tous fes enfans, parce qu'il

(u) Ce passage de l'auteur faeré a enhardi plus qu'aueun autre les critiques à foutenir que Moife ne pouvait être l'auteur de ce livre : ils ont dit qu'il était de la plus grande evidence que ces mots, event eur les enfans d'Ifraël cuffent un rot , n'ont pu être écrits que fous les rois d'Ifraël. C'est le sentiment du favant le Clerc, de plusieurs théologiens de Hol-Jande, d'Angleterre, & même du grand Newton. Nous ne pouvons nous empecher d'avouer que fi la bible etait un livre ordinaire, écrit par les hounds avec cette ferupuleufe exactitude qu'on exige aujourd'hui, ce passage aurait été tourne autrement. Il est certain que si un auteur moderne avait ecrit, voici les rois qui ont regne en Efpogne, avont que l'Allemagne eut fest électeurs , tout le monde conviendrait que l'auteur écrivait du temps des électeurs. Le St Esprit ne se règle pas sur de pareilles critiques; il s'elève au-deffus des temps & des lois de l'histoire ; il parle par anticipation; il mèle le présent & le passe avec le futur. En un mot ce livre ne ressemble à aueun autre livre; & les faits qui y sont contenus ne reffemblent à aueun des autres événemens qui se sont paffes sur la terre. l'avait engendré étant vieux ; & même il lui avait donné une tunique bigarrée : c'est pourquoi ses frères le haïssaient.

Il arriva auffi qu'il leur raconta un fonge qui le fit hair encore davantage. Il leur dit : Ecoutez mon fonge. l'ai fongé que nous étions occupés enfemble à lier des gerbes, que ma gerbe s'elevait, & que vos gerbes adoraient ma gerbe. l'ai fongé encore un autre fonge; c'est que le foleil & la lune & onze étoiles m'adoraient, . . . . . Et ses frères se disaient : Tuons notre fongeur. & nous dirons qu'une bête l'a mangé; & nous verrons de quoi lui auront fervi fes fonges..... Et s'étant affis enfuite pour manger leur pain, ils virent des Ifmaëlites qui venaient de Galaad avec des chameaux charges d'aromates ; ils vendirent à ces marchands leur frère Joseph qu'ils avaient jeté tout nu dans un puits sec, après l'avoir dépouillé de sa belle robe bigarrée, & ils le vendirent vingt pièces d'argent, (x) Alors ils prirent la tunique de Toseph,

est dit dans le chapitre XIII du Deutéronome ; que le songeur de songes

<sup>(</sup>x) Le peuple de Dieu n'était alors composé que de quatorze hommes\_ Ifaac, Jacob & fes douze enfans, dans le temps qu'on voyait par-tout de grandes nations. Les pères ont remarqué que c'est la figure du petit nombre des elus. Mais, parmi ces élus, Jacob trompe son père & son frère, & il vole son beau-père. Il conche avec ses servanies. Ruben couche avec sa belle-mère. Deux ensans de Jacob égorgent tous les mâles de Sichem. Les autres enfans pillent la ville. Ces mêmes enfans veulent affassiner leur frère Jaseph, & ils le vendent pour esclave à des marchands. Cette famille femble bien abominable aux critiques, Mais le révérend père dom Calmet prouve que Joseph, vendu par les frères pour vinet pièces d'argent, annonce évidemment JESUS-CHRIST vendu trente pièces par Judas-Ifcariat. Encore une fois, les voies de DIEU ne font pas nos vuies. A l'égard des fonges qui attirérent à Joseph la haine de ses frères , ils ont tuujuurs été regardes comme envoyés du ciel ; & dans toutes les nations il se trouva des charlatans qui les expliquaient. Cette explication des fonges est expressement desendue dans le Levitique, chapitre XIX; & il

& l'ayan tarrofée dufang d'un chevreau, ils l'envoyèrent à leur père, & lui firent dire: Nous avons trouvé cela; vois fu c'ell ta robe de ton fils ou non. Et Zyaze syant déchiré ses vêtemens, il se revêtit d'un cilice, pleurant long-temps son fils; & il dit: Je descendrai avec mon fils dans l'enser: & il continua de pleurer.

Les ifmaclites ou madianites vendirent Joseph en Egypte à Putiphar eunuque de Pharaon, maître de la milice. (y)

doit être mis à mort dans certains cas. Mais pour Joseph, on verra qu'il ne réussit en Egypte, & qu'il ne sut le soutien de la famille qu'à cause de ses songes.

Quant aux marchands limabilies, on voit qu'ils fédient drijt un grandacommerce d'avonnes e d'éclaires; ce qui marque une extrême postion. Les douxe enfans d'Ilmabil avaient dejà produit un peuple immente; Et adouxe enfans de fon neveu Jezel parsificat être encore dans la mifère, récluis à garder les moutons, malgré les richelles que le fac de la ville de Sichem devait leur avoir procurers.

[ 9 ] Les enfans de Jacob mettent le comble à leur crime, en désolant leur père par la vue de cette tunique enfanglantée. Jacob s'écrie dans fa doulenr, j'en mourrai, je descendrai en enser avec mon fils. Le mot Shiel, qui fignifie la foffe, le fouterrain, la fépulture, a été traduit dans la Vulgate par le mot d'enfer, Infernum, qui veut dire proprement le tombean, & nou pas le lieu appele par les Egyptiens & par les Grees Tartare, Tenare, Ades, fejour du Styx & de l'Acheron, lieu où vont les ames après leur mort, royaume de Pluten & de Profespine, caverne des damnés, champs Elyfées, &c..... Il est indubitable que les Juifs n'avaient aucune idee d'un pareil enfer , & qu'il n'y a pas un feul mot dans tout le Pentateuque qui ait le moindre rapport ou avec l'enfer des anciens, ou avec le nôtre, ou avec l'immortalité de l'ame, ou avec les peines & les récompenses après la mort. Ceux qui ont voulu tirer de ce mot Shed, traduit par le mot Infernum, une induction que notre enfer était counu de l'auteur du Pentateuque, ont eu une intention très-louable & que nous réverons ; mais c'est au fond une ignorance très-grossière ; & nous ne devons thereher que la vérité.

Le cilice, donn le revêt Jacob après avoir déchiré les vêtemens, a fourné de nouvelles armes aux critiques, qui veulent que le Pentateque n'ait été érrit que dans des fiécles très-pofférieurs. Le cilice était une étoffe de Cilicie à la Cilicie n'étoit pas connue des Hebreux avant Eféres. Il y avait deux fortes d'étoffes anomes cilices, Pune très-fine l'ett-belle, e

En ce temps-là Juda alla en Canaan, & ayant vu la fille d'un cananéen nommée Sua, il la prit pour sa femme & entra dans elle. & en eut un fils nommé-Her, & un autre fils nommé Onan, & un troisième appelé Séla. (2)

tiffue de poil d'antelop, ou de chèvre fauvage, appelée me dans l'Afie mineure, doù nous vient la véritable moire, à laquelle nous avons sabslitue une étoffe de soie calendree, L'antre eiliee était une esoffe plus groffière, faite avec du poil de chèvre commune, & qui fervit aux payfans & aux moines. Les eritiques disent qu'aucune de ces etoffes n'étant connues des premiers Juis , c'est une nouvelle preuve évidente que le Pentateuque n'est ni de Maise ni d'aucun auteur de ces temps-là. Nous répondons toujours que l'auteur facre parle par anticipation, & qu'aueune eritique, quelque vraisemblable qu'elle puisse être, ne doit ebranter notre foi.

Il leur parait encore improbable que les rois d'Egypte cuffent dejà des eunuques. Ce raffinement affreux de volupte & de jalousie est, à la vérité, fort ancien ; mais il suppose de grands royaumes tres-peuples & très - riches. Il eft difficile de concilier cette grande population de l'Egypte du temps de Jacob, avec le petit nombre du peuple de DIEU qui ne eonfifiait qu'en quatorze mâles. On a déjà répondu à cette question par le petit nombre des élas.

( : ) Le Seigneur a beau desendre à ses patriarches de prendre des filles canancennes, ils en prennent fouvent. Juda, après la mort de fon fils aîne Her, doune la veuve à son second fils Onen, afin qu'Onen lui faffe des enfans qui hériteront du mort. Cette coutume n'était point encore etablie dans la race d'Abraham & d'Ifaac ; & l'autour facre parle par anticipation, comme nous l'avons dejà remarque plusieurs fois.

Les commentateurs prétendent que cette Thomar fut bien maltraitée par fes deux maris ; que Her, le premier , la traitait en fodomite , & oue le ferond ne voulait jamais confommer l'ade du mariage dans le vafe convenable, mais repandait sa semence à terre. Le texte ne dit pas positivement que Her traitait sa femme à la manière des sodomites; mais il se sert de la même expression qui est employée pour designer le crime de Sodome. A l'égard du péché d'Onen , il est expressement énonce.

C'est une chose bien singuliere que Thomar, ayant été si fort maltraitée par les deux enfans de Juda , veuille enfuite coucher avec le pere , sous prétexte qu'il ne lni a point donné son troisième fils Séls qui n'était pas encore en age. Elle prend un voile pour se deguiser en fille de joie. Mais au contraire le voile était & fut toujours le vêtement des honnêtes femmes. Il est vrai que dans les grandes villes, où la débauche est fort connue,

Or Juda donna pour femme à fon fils Her une fille nommée Thamar.

Or fon premier-né Her étant méchant devant le Seigneur, D1 & v le tua. Juda dit donc à Onan fon fecond fils: Prends pour femme la veuve de ton frère; entre dans elle, & fuscite la femence de ton frère. Mais Onan fachant que les enfans qu'il ferait ne feraiem point à lui, mais feraient réputés être les enfans de feu son frère, en entrant dans sa femme, répandait sa semence par terre; c'est pourquoi le Seigneur le tua auss.

C'est pourquoi Juda dit à Thamar sa bru: Va-t-en; reste veuve dans la maison de ton père, jusqu'à ce que mon troiséme sils Séla soit en âge. Elle s'en alla donc & habita chez son père.

les filles de joie vont attendre les passans dans de petites rues, comme à Londres, à Paris, à Rome, à Venise. Mais il u'est pas vraisemblable que le rendez-vous des filles de joie dans le miserable pays de Causan sur la la campagne dans un chemin sourchu.

Il est bien étrange qu'un patriarche couche en plein jour avec une fille de joie sur le grand chemin, & s'expose à être pris sur le fait par tous les passans.

Le comble de l'impossibilité est que Jusa, étranger dans Cauaan, & n'ayant pas la moindre politssion, ordonne qu'on brüke sa belle-fille des qu'il sait qu'elle est grossie, sè que sur le champ on prépare un bûcher pour la brüler, comme s'il était le juge & le maitre du pays.

Cette hiftolire a quelque rapport à celle de Thysfe, qui, rencontrant fa fille Pelopée, coucha avec elle fans la consaitre. Les critiques disent que les juits écrivients fort trat, de guils copierten l'expanse qui avaient cours dans toute l'Afe mineure. Josphe le Pelopée avouent que les litres juits l'existent connus de personne, le que les livres grece, étairent commune de tout le monde.

Quoi qu'il en foit, ce qu'il y a de plus lingulier dans l'aventure de l'imme, c'êt que notre Seigneur Javes-Chartr vaquit, deun la fuite dut temps, de foi niceftle avec le partirache Jude, Ce n'of pas Jam à bonne raifone, dit le revierant piere donn Calmel, que le faint Effrit a premir que l'ifficire de Tiemen, de Robb, de Rath, de Battale, fe tronce miles dans la généaligée de Jauss-Charts?

Philosophie &c. Tome III.

Or Juda étant allé voir tondre ses brebis, Thamar prit un voile, & s'affit fur un chemin fourchu; & Juda l'ayant aperçue crut que c'était une fille de joie, car elle avait caché fon vifage; & s'approchant d'elle, il lui dit: Il faut que je couche avec toi; car il ne favait pas que c'était fa bru. Et elle lui dit: Que me donneras-tu pour coucher avec moi? Je t'enverrai, dit-il, un chevreau de mon troupeau. Elle répliqua : le ferai ce que tu voudras, mais donne-moi des gages. Que demandes-tu pour gage, dit Juda? Thamar répliqua: Donne-moi ton anneau, ton bracelet & ton bâton. Il n'y eut que ce coit entre Juda & Thamar; elle fut engroffée fur le champ. Et ayant quitté fon habit, elle reprit fon habit de veuve.

Juda envoya par fon valet le chevreau promis. pour reprendre ses gages. Le valet, ne trouvant point la femme, demanda aux habitans du lieu : Où est cette fille de joie qui était affife fur le chemin fourchu? Ils répondirent tous : Il n'y a point eu de fille de joie en ce lieu. Juda dit : Hé bien, qu'elle garde mes gages; elle ne pourra pas au moins m'accuser de n'avoir pas voulu la paver.

Or trois mois après on vint dire à Juda: Ta bru a forniqué; car son ventre commence à s'ensler. Juda dit : Qu'on l'aille chercher au plus vîte, & qu'on la brûle. Comme on la conduifait au supplice, elle renvoya à Juda son anneau, son bracelet & son bâton, difant : Celui à qui cela appartient m'a engroffée. Juda ayant reconnu fes gages, dit: Elle est plus juste que moi.

Cependant 70feph fut conduit en Egypte; & Putibhar l'égyptien, eunuque de Pharaon & prince de l'armée.

l'acheta des ifmaëlites. Et après plufieurs jours, la femme de Putithar ayant regardé Joseph, lui dit : Couche avec moi. Lequel ne confentant point à cette action mauvaife, lui dit : Voilà que mon maître m'a confié tout fon bien, en forte qu'il ne fait pas ce qu'il a dans sa maison; il m'a rendu le maître de tout, excepté de toi qui es fa femme. Cette femme sollicitait tous les jours ce jeune homme; & il refusait de commettre l'adultère. Il arriva un certain jeur que Folebh étant dans la maifon, & fesant quelque chose saus témoin, elle le prit par fon manteau, & lui dit : Couche avec moi. Joseph lui laiffant fon manteau, s'enfuit dehors. La femme voyant ce manteau dans ses mains & qu'elle était méprifée, montra ce manteau à fon mari, comme une preuve de sa fidélité, & lui dit : Cet esclave hébreu que tu as amené est entré à moi pour se moquer de moi, & m'ayant entendu crier, il m'a laisse fon manteau que je tenais, & s'en est ensui. (a)

Après cela il arriva que deux autres eunuques du roi d'Egypte, fon échanson & son panetier, (b) furent

<sup>(</sup>a) Cette hildoire a leassooup de rapport à celle de Bellerghien & de Portur, à celle de 18yle n & 18thgaper, à s' hat accoup d'autres hildoire grecque à sântiques. Mais ce qui ne reffendle à aucune fable des mychologies profiane, c'eld que Pelyler teita enanque 4 marié. Hel vrai que dans l'Orient ill y a quelques cunnoques, êt même des cunnques noirs, entièrement coupes, qui ont des conocumines dus leurs tharmer; parce que ces malheurtux, à qui on 2 coupe toutes les parties viriles, out encore des yeux & de mains. Il à achievent de filles, comme on achète de natimans agréables pour moutre dans une ménagerie. Mais il fallsit que la magnificace de sois d'Expyre fair purvenue à un excis bient rare, pour que les cunnques cuffent des fernils, ainfi, qu'ils en ont aujourd hui à Conflantique lè à Agra.

<sup>(</sup>b) Il se peut que dans des temps très-possérieurs le mot eurnque suit devenu un titre d'honneur, & que les pruples, accoutumes à voir ces hommes, dépouillés des marques de l'homme, parvenus aux plus grandes

mis dans la prison du prince de l'armée, dans laquelle prison Tolebh était enchaîné. Et ils eurent chacun un fonge dans la même nuit, Ils dirent à Joseph : Nous avons eu chacun un fonge, & il n'y a perfonne pour l'expliquer. Et Toseph leur dit : (c) N'est-ce pas DIEU qui interprète les fonges? Raconte-moi ce que tu as vu. Le grand-échanson du roi répondit: J'ai vu une vigne : il v avait trois branches qui ont produit des boutons, des fleurs & des raifins mûrs; je tenais dans ma main la coupe du roi; j'ai presse dans sa coupe le ius des raifins, & j'en ai donné à boire au roi. Foseph lui dit : Voici l'interprétation de ce fonge. Les trois branches font trois jours, après lesquels Pharaon te rendra ton emploi, & tu lui ferviras à boire comme à l'ordinaire. Je te prie seulement de te souvenir de moi . afin que le pharaon me fasse sortir de cette prison; car j'ai été enlevé par fraude de la terre des Hébreux, & j'ai été mis dans une citeme.

place pour avoir gardé des femmes, se foient accontumés enfin à donner le nom d'eunques aux principaux officient des rois orientaux : on a dit l'eunques du roi, au lieu de dire le grandé-tuyer, le grand-échasion du roi; mais cela ne puer ler arrivré dans des temps voifies du despell faux donc eroire que l'héplar, & ceux des officiers qualifies eunuques, l'étaient vétiablement.

(c) Dereplication des fonges doit être encore plus ancience que l'usge de chièrer les hommes que les rois admentaient dans l'interieur de leurs palsis. Cell une faibléfie assurelle dêtre l'aquise d'un fonge penible; fe quicosque masilieffe fa faibléfie treuve biendét un charlata qui en abufe. Un fonge ne figuilier tien ; li fi par l'hafuil il figuilistiq quelque abufe. Un fonge ne figuilier tien ; li fi par l'hafuil il figuilistiq quelque defende dans le Levilique d'expliquer les fonge; nain le Levilique n'expliquer les fonge; nain le Levilique n'expliquer les fonges; nain le Levilique n'expliquer les fonges; n'ami le Levilique n'expliquer les fonges; n'expliquer dis que par un feun Finfantis, poulqu'ait di que ple tre d'i l'interprité des fonges.

Ce qui pent embarraffer, c'est qu'il semble ici que le pharaon & ses officiers & Joseph recounaissent le même Dieu. Car, lorsque Joseph leur dit que DIEU envoie les songes & les explique, ils ne repliquent rien; Le grand-panetier dit à Joseph: J'ai eu aussi un songe. J'avais trois paniers de sarine sur ma tête; & les oiseaux sont venus la mangèr. Joseph lui répondit: Les trois corbeilles signissent trois jours, après quoi Pharaon te sera pendre, & les oiseaux te mangéront.

Trois jours après arriva le jour de la naissance de Pharaan : il fit un grand selsim à ses officiers , & se ressourch à table de son grand-échanson & de son grand-panetier. Il rétablis l'un pour lui donner à boire , & sit pendre l'autre, afin de vérifier l'explication de Joséph. Mais le grand-échanson étant rétabli , oublis l'interprète de son rève.

Deux ans après, Pharaon cut un fonge. Il crut étre fur le bord d'un fleuve d'où fortaient fept vaches belles & graffes, & enfuite fept maigres & vilaines; & ces vilaines dévorèrent les belles. Il fe tendormit, & vit fept épis très-beaux à une même tige, & fept autres épis deffechés qui mangèrent les autres épis. Saifi de terreur, il envoya dès le matin chercher tous les fages & tous les devins; nul ne put lui expliquer fon rève. Alors le grand-échanfon fe fouvint de Joseph; il fut tiré de prison par ordre du rous, & présenté à lui, après qu'on l'eut rasé habillé.

Joseph répondit: Les deux songes du roi fignissent la même chose. Les sept belles vaches & les sept beaux épis signissent sept ans d'abondance. Les sept

ili en convirantent. Cependant l'Egypte k les enfant de Jacob alvasient, pas la mème religion: mais on peut reconnaître la même Dieu, k differer dans les dognes. Les catholiques romains k les catholiques gree, les Bitheriens k les calvinifles, les Tures k les Perfans, ont le même Dieu, k ne font point d'accord enfemble. vaches maigres & les sept épis desséchés signifient sept années de stérilite. Il faut donc que le roi choisisse un homme sage & habite qui gouverne toute la terre d'Egypte, & qui établiffe des prépofes qui gardent chaque année la cinquième partie des fruits. Le conseil plut à Pharaon & à ses ministres. Le roi leur dit : Où pouvons-nous trouver un homme aussi rempli que lui de l'esprit de DIEU? Et il dit à Tefebà : Puisque DIEU t'a montré tout ce que tu m'as dit, où pourrai-je trouver un homme plus sage que toi. & femblable à toi? (d) Il lui donna son anneau, le vêtit d'une robe de fin lin, il lui mit au cou un collier d'or, le fit monter fur un char; un héraut criait : Que tout le monde fléchisse le genou devant le gouvernent de l'Egypte. Il changea auffi fon nom, il l'appela Zabina-baneah, & lui fit épouser Azeneth fille de Putiphar, qui était aussi prêtre d'Héliopolis.

Avant que la famine commençât, Joseph eut deux fils de sa senne Azeneth fille de Putiphar. Et il nomma l'aîné Manasse, & l'autre Ephraim.....(e)

(d) Le pharaon déclare kit deux fais que l'éclare hebres els inspiré de Dizzu ; il ne dit pas, de fon Dires particulier; il dit de Dizzu, en general. Il fecalie done kei que, malgré toutes les fuperilisions qui dominalent, endpré la maje à les foretfieries auxquelles on croyait, le Dieu univerile exit recenna Memphis comme dans la famille d'étralem, du moins au temps de júfgil, Mais comment favoir es que croyaten de Egyptient il in ne le taviarie par examente.

On fait une autre qu'îtion incin' importante. On demande comment fept épis de blé en purent manger fept autres : nous n'entreprendrons point d'expliquer et repas.

(e) Ceci ell fingulier, Jofeft, petit-fil d'Albahm, èpoule Armit, lille de la femme d'un cunuque qui l'avait mis dans les fers. Quel etait le pere d'Accesté l'en écais pas l'annuque Putylor. L'Alcoran, au Sura Jofeft, conte, d'apres d'anciens auteurs juifs, que cette Arhité était un cafint au bereçau lorique la fentame de Putylor actufi Jofeft de l'avoir d'un de l'armit de l'armit au de l'armit au bereçau lorique la fentame de Putylor actufi Jofeft de l'avoir

Or Jacob ayant appris qu'on vendait du blé en Egypte, dit à ses enfans : Allez acheter en Egypte du blé...... Ils vinrent donc fe présenter devant Joseph. Joseph les ayant reconnus, ses frères ne le reconnurent pas, quoiqu'il les eût bien reconnus ; & il leur dit : Vous êtes des espions. Ils répliquèrent : Nous fommes douze frères & vos ferviteurs, tous enfans d'un même père, & l'autre n'est plus au monde. Allez, allez, leur dit Joseph; vous êtes des espions. Envoyez quelqu'un de vous chercher votre petit frère, & vous resterez en prison , jusqu'à ce que je fache si vous avez dit vrai ou faux. Il les fit donc mettre en prison pour trois jours, & le troisième jour il les fit fortir & leur dit : Qu'un feul de vos frères demeure dans les liens en prison; vous autres, allez-vous-en, emportez le froment que vous avez acheté; mais amenez-moi le plus jeune de vos frères, afin que je voie si vous m'avez trompé, & que vous ne mouriez point. Et ayant fait prendre Siméon, il le fit lier en leur présence. Il ordonna à fes gens d'emplir leurs facs de ble, & de remettre dans leurs facs leur argent, & de leur donner encore des vivres pour leur voyage. Les frères de Joseph partirent avec leurs ânes charges de froment. Et étant arrivés à l'hôtellerie, (f) l'un d'eux ouvrit son

voulu violer. Un domellique de la maision dis qu'il fallais vien rapporter de cet edants, qui me pouvait encore parles : l'enfaut parls. Ecoutez, dit-elle à l'uisjeu : 6 ma mère a déchire le manteau de Jujsje par devans, c'est une preuve que Jujsje voulait la peredne à force; mais fi ma mère a pris & dechire le manteau par derrière, c'est une preuve qu'elle courait après lui.

 $<sup>\{</sup>f\}$  Les critiques affurent qu'il n'y avait point encore d'hôtelleries dans ce temps-là. Ils ajoutent cette objedion à tant d'autres , pour faire

fac pour donner à manger à fon âne; & il dit à fes frères: On m'a rendu mon argent, le voici dans mon fac; & ils furent tous faifs d'étonment. (g.) Etant arrivés chez leur père en la terre de Canaan, ils lui contérent tout ce qui leur était arrivé. Jacob leur dit: 5'il ed néceffaire que j'envoie mon fils Bonjamin, faites ce que vous voudrez. Prenez les meilleurs fruits de ce pays-ci dans vos vafes, un peu de réfine, de miel, de florax, du térébinthe & de la menthe; portez auffi avec vous le double de l'argent que vous avez porté à votre voyage, de peur qu'il n'y ait eu de la méprife.....

Ils retournerent donc en Egypte avec de l'argent. Ils se présentirent devant Joséph, qui les ayant vus & Benjamin avec eux, dit à son maître d'hôtel: Faites-les entrer, tuez des victimes; préparez un

voir que Mofe n'a pu être l'auteur de la Genfei. I left vari que nous me consailion point d'ithellerien che la Genrea, k qu'il n'y en ent point chez les premiers Romains. On conjedure que l'ulige des hôtelleries estat audit incomo chez le Epprime que dans la Pacilient emisto on n'an a pas de preuvas cerations. Il n'elt pas impolibit que des marchanes en la participa de la companie de la participa de la consecuencia de non a tabil de carrandaccials. Il cel more varientables que des rois d'Egypte, qui avaient buil des pyramides, n'avaient pas negligé de conftruire quelques efficien en faveur du négoce.

(g) On dié que fi les pariàrches chargèrent leurs sue, il els à roite qu'ils marchierna è piel depuis le Canana juiqu'à Memphis, equi fisi luu n. chemis d'environ cent licues. On infere de-là qu'ils talteurs fort pauvres, nu poficient aounn domaine condiérable, è ne vivant que comme des Arabes du détert, voyageant fans celle, à planuant leurs tente où ils pouvrient. Cependant le tillage de Scheme devais les avoir enrichis. La feule difficulté el de favoir comment Jues à fis onze cafina savient pui ente foulfiert dant un ups yo oil is avaient commis une aition fi borrible, à col noutes les hordes enancéennes devaient ef rétair pour les excernaieres. Au erfle, el la famice forçait les enfans d'Irast d'aller à Memphis, tous les Canancieus, qui manqualent de blé, devaieut y alter aufili.

diner: car ils dineront avec moi à midi . . . . . (h) Joseph ayant levé les yeux & ayant remarqué son rèrer uterin, il leur demanda: Eft-ce là votre petit sere dont vous m'avez parlé? Et il lui dit: Dirut te savorise, mon fils. Et il sortit promptement, parce que ses entrailles étaient émues sur son frère, & que ses larmes coulaient.

On fervit à part Joseph, & les Egyptiens qui mangeaient avec lui, & les frères de Joseph aus li à part : cari le fl désendu aux Egyptiens de manger avec des Hébreux : ces repas seraient regardés comme prosanes. Les fils de Jacob s'affirent donc en présence de Joseph, selon l'ordre de leur naissance, & ils furent sort surpris qu'on donnât une part à Benjamin cinq sois plus grande que celles des autres. . . . . . .

Or Joseph donna ordre à fon maître d'hôtel d'emplir les sacs des hébreux de blé, & de mettre leur argent dans leurs sacs, & de placer à l'entrée du sac de Benjamin non-seulement son argent, mais encore la coupe même du premier ministre. On les

<sup>(4)</sup> In Egyptien avaient en borreur tout les étrangers, & se envyiant fouilités it his naugalenis avec ens. Le Juli, j'hiere d'ens cette cottume inhospitalière & barbare. L'Egilie grecque a imite en cela les juits, au point qu'avant l'erre le greati il n'y avait pau un Reidle parmi le peud qui cit voulte manger avec un luthérien, ou avec un homme de la commanion romaine. Aufi nous voyons que Joffer, en qualité c'Egyptien, lis manger les friers à une autre table que la fienne ; il leur partie miere par interprece. La difference du culte, en en reconadifisat qu'un môrer Dien, parait ici c'édémaneux. On immole des villants dans la n'el junaiq quellon ni d'Jū, ni d'Oyfe, ni d'Auseu animal conferce. Il eli bien étrange que l'auteur helbreu de l'Hilotie hébraique, ayant été cleré dans les friences des Egyptiens, femble ignore califérence luce culte. C'eft encore une des railons qui onn fait craire à platients favans que Mafe, ou Marife, ne peut inter l'auser du Mefe, ou Marife, ne peut inter l'auser du Mefe, ou Marife, ne peut inter l'auser du Mefe, ou Marife, ne peut inter l'auser du Pentactuque.

laiffa partir le lendemain matin avec leurs ânes ; puis on courut après eux ; on fit ouvrir leurs facs ; & on trouva la coupe & l'argent au haut du fac de Bonjamia. Le maître d'hôtel leur dit : Ah! quel mai avez -vous rendu pour le bien qu'on vous a fait? Vous avez volé la tasse dans laquelle monfeigneur boit , sa tasse d'inviantoire dans laquelle il prend ses auguress (d')

Joseph ne pouvait plus se retenir devant le monde; ainsi il ordonna que tous les assistians sortissent dehors, asin que personne ne sut témoin de la reconnaissance qui allait se faire. Et élevant la voix avec des gémissemens que les Egyptiens & toute la maison de Pharaon entendirent, il dit à ses frères: Je suis Joseph. Mon pere vit-il encore? Ses frères ne pouvaient répondre, tant ils furent saisse de frayeur. Mais il leur dit avec douceur: Approchezvous de moi; & lors ils s'approchèrent. Oui, dit-il,

(i) Quoi qu'en dife Gratius, il est clair que le texte donne ici 70fcpff pour un magicien : il devinait l'avenir en regardant dans fa taffe. C'est une très-ancienne fuperstition, très-commune chez les Chaldeens & chez les Egyptiens : elle s'est même conservee jusqu'à nos jours. Nous avons vu plusieurs eharlatans & plusieurs semmes employer ce ridicule fortilege. Boyer Bandol, dans la régence du duc d'Orleans, mit cette fottife à la mode : cela s'appelait lire dans le verre. On prenaît un petit garçon ou une petite fille, qui , pour quelque argent , voyait dans ce verre plein d'eau tout ce qu'on voulait voir. Il n'y a pas là grande finesse. Les tours les plus groffiers fufficat pour tromper les hommes, qui aiment toujours à être trompès. Les tours & les impostures des couvulsionnaires n'ont , pas été plus adroits; & cependant on fait quelle prodigieuse vogue ils out cue long-temps. Il faut que la charlatanerie foit bien naturelle, puisqu'on a trouve en Amérique & jusque chez les nègres de l'Asrique ces mêmes extravagances, dont notre aucien continent a toujours été rempli.

Il est très-vraisemblable que si Joseph sut vendu par ses frères en Egypte, étant encore enfant, il prit toutes les coutumes si toutes les supersitions de l'Egypte, ainsi qu'il en apprit la langue. je fuis votre frère Jofoph que vous avez vendu en Egypte. Ne craignez rien; ne vous troublez point pour m'avoir vendu dans ces contrées. C'eft pour votre falut que Dieu m'a fait venir avant vous en Egypte. Ce n'est point par vos desseins que j'ai été conduit ici, mais par la volonté de Dieu qui m'a rendu le père, le sauveur du pharaon, & qui m'a fait prince de toute la terre d'Egypte. Hitez-vous d'allet trouver mon père; dites-lui ces paroles: Dieu m'a rendu le maitre de toute l'Egypte; venez & ne tardez point. (‡)

Vous demeurerez dans la terre de Gessen, ou Gossen: car il reste encore cinq années de famine. Je vous nourrirai, de peur que vous ne mousiez de faim, vous & toute votre samille. Vos yeux & les yeux de mon sière Benjamin sont témoins que ma

<sup>(4)</sup> Ce moreau d'hiloire a toujous pulle pour un des plus beaux de l'antiquisé. Non invanon iren dans Hemre de fi toutuelle, Celt la prendère de toutes les reconsidiances dans quedque langue que ce puillé vier. Il n'y a gaire de theirte en Europe où cette hilòire n'hit été reprénete. La moins mauvailé de toute les tragedies qu'on ait faites ur e tijue fiancier. La moins mauvailé de toute les tragedies qu'on ait faites ur e tijue fiancier ant 713 s. 11 yen a eu une autre depuis par un jétules, de l'aite et l'aite de l'aite l'aite l'aite l'aite et réprisé par un jétule, et l'ajétyà, au Burjenia, tragistic éxelience en trais silva as vers, qui par le réprépater dans lus et néglez, a command tiè major la prografie. Il et finquête que l'aite avait à la constant te major de l'aite de l'aite field à soule d'aite d'aite faction une pièce donn le fujet et d'un field à acteritive à l'estre-l'exaiter.

bouche vous parle votre langue. Et il baifa Benjamin & tous fes frères qui pleurérent, & qui enfin ofèrent lui parler. Le bruit s'en répandit par-tout dans la cour du roi. Les frères de Josph y vinrent. Le pharaon s'en réjouit; il dit à Josph d'ordonner qu'ils chargeaffent leurs ânes, & qu'ils amenaffent leur père & tous leurs parens: je leur donnerai, dit-il, tous les biens de l'Egypte, (1) & ils mangeront la mo:lle de la terre. Dites qu'ils prennent des voitures d'Egypte pour amener leurs femmes & les petits enfans; car toutes les richesses d'Egypte feront à eux.

Ismel étant parti avec tout ce qui était à lui, vint au puits du jurement. Et ayant immolè des viétimes au Dieu de son père Isac, il entendit DIEU dans une vision pendant la nuit, lequel lui dit: Jacob, Jacob! Et il répondit: Me voilà. DIEU ajouta: Je suis le très-sort, le Dieu de ton père; ne crains point, descends en Egypte; car je te seraipere d'un grand peuple: j'y descendrai avec toi, & je t'en ramenerai. (m)

- (1) Il ell étonuant que le pharaon dife ; je donnerai à ces étrangers tous les biuss de l'Egypes. M. Bodiager Gupçonue que tout etent historie de Jojés ne flui inferée dans le canon juif que du temps de Palemér-Emegrée. Tes elles que le roi de Sprie Astischus le grend, ayant fait brûler tous les livres eu judée. Se les Samariains ayant abjure la felte brûler ous les livres eu judée. Se les Samariains ayant abjure la felte piure, on ne tradulti un exemplaire de l'ancher l'ellament en gree que long-temps après, 8 non pas lous Pelonie-Pilladrép; qu'on infert en dudion; q a'alon les Samariains, redevenus demi -juids, l'inférertue dans leur Penatsenque. Cette coujeduye temeraire paraît deflituee de tout fondement.
- (m) Les mêmes critiques, dont nous avons tant parlé, prétendent qu'il y a ici une contradiction, & que Dieu n'a pas pu dire à Jacob : Je

Tous ceux qui vinrent en Egypte avec Jacob, & qui fortirent de sa cuisse, étaient au nombre de soixante & fix, sans compter les femmes de ses sensas.

Jacob étant arrivé, Jofph monta fur fon chariot, vint au-devam de fon père & pleura en l'embrassant. Et il dit à fes frères & à toute la samille de son pète: Lorsque le pharaon vous sera venir & qu'il vous demandera quel est votre métier, vous lui répondrez: Nous sommes des pasteurs; vos serviteurs sont nourris dans cette profession dès leur enfance, nos pères y on été nourris; & vous direz tout cela asin que vous puissier dans la terre de Gessen. Car les Egyptiens ont en horreur tous les passeurs de brebis. (n)

te ramenerai ; puissque Jesob & tous sea estans mourarent en Egypse. On repond à cela que Detty le ramena après si mont. C'était une traditiun chez les Juis que Mejé, en partant de l'Egypse, avait trouve le tombeut de fajfys, à l'évait porte s'en se jaules. Cette tradition se trouve encor dans le livre bebreu, initiule: De la wie èt de la mest de Mejsé, traduit en latin par le s'avant Gammi.

(a) Les critiques ne ceffent de dire qu'il n' y a pas de raifon à confeiller à des étangem de s'avouer pour pafleurs, parçe que dan le pays on décide les pafleurs js 'qu'il fallait au contraire leur dire: gardez-vous biend la liifer fousponnen que vous forçe n'am métire qu'on a cit en execcration. Si une colonide de juils vesais le préfenter pour vêrabilir en Efgage, ou lui dirait fans doute: gardez-vous bien d'avouer que vous èten juifs, k' furtout que vous avez de l'argent: car l'inquilition vous ferait briller pour avoir votre argent.

On demande refuite pourquoi la Egyptiena dérinâtient une claffe unit uite que relle en patteura C-Cla qu'en effe con perend que les Anthe-Bellouines, dout les Juifs existen evidemment une colonie, le qui viennent encore tous las sais faire paire leura moutous en Egype, avaient autrefois conquis une partie de ce psys. Ce fant eur qu'on nomme les ruis pérans, è que Mantén dit voir l'égée ci des cents and als l'Délas. On a cur même que cente irruption de voleurs de l'Arabie pièree, le de L'Arabie deferre, dont le Juifs existent dédrendus, avaire et fits plus de Le roi dit donc à Joseph: Votre père & vos frères font venus à toi; toute la terre d'Egypte est devant tes yeux. Fais-les babiter dans le meilleur endroit, & donne-leur la terre de Gessen: & sit ut connais des hommes entendus, donne-leur l'intendance de mes troupeaux. (o) Après cela Joseph introduist son père devant le roi, qui lui demanda: Quel âge as-tu? Et il lui repondit: Ma vie a été de cent trente ans , & ie n'ai pas cu un jour de bon. (p)

Toseph donna donc à son pere & à ses frères la

cent am avant la aiffance d'Alexian. Cette chronologie ne caderanti par seve celle de la Bible, ke feriar lue nenovelle dificulté à che livric. Il faudrais, que cen policum culteur règne en Egyper avant le temps où nous plaçons le delige univerde. La Confect compte la maillance d'Arbeit de l'annet deux millie du monde, felon la Vulgue. Juris arrive en Egype Pan deux millie deux cents quatre-violgt, ou envison. Si le Arzhei françaire de l'Egypte cent am avant la milliance d'Arbeit, lis moisse de l'Egypte cent am felon la regiente merce ent vingt am depuit l'artivée de Justifica de la regiente merce ent vingt am depuit l'artivée de Justifica de la régiente merce ent vingt am de l'Egypte cent au contraire les cheirs; passignés étatemp affente une minore. Il n'ell guire publisé de debrouiller ce chaos de l'ancienne chronologie.

(a) Ce roi, qui offer l'intendance de fes troupeaux, femble marquer qu'il était de la race des rois pallous s'etle equi algamente concelle difficultes que nous avons à refoudre; car fi ce roi a des troupeaux, & fi tout fon peuple en a aufir, comme il ed dit apates, il n'est par possible qu'on detestitat coux qui en avaient foin.

(p) Cette régonés, qu'on met dans la bouche de Jacob, ell d'unité vérité; elle de l'emonuaci à tous les hommes. La Vujuget dit : mét annec not été courte le musurlés. Préque tout le monde e a pout d'ire point de pout l'expoint de gapetile, qu'au sucuen moutre, plat expuble de nous faire restarce nous-mêmes avec amertume. Si on vette l'aprice nous le Faireau de monde, le Kous les Jacobs, le Kous les Jacobs, le Courte de l'aprice de l'a

possession du meilleur endroit appelé Ramesses, & il leur fournit à tous des vivres: car le pain manquait dans tout le monde. Et la saim désolait principalement l'Egypte & le Canaan.

Jofph, ayant tiré tout l'argent du pays pour du blé, mit cet argent dans le tréfor du roi. Et les acheteurs n'ayant plus d'argent, tous les Egyptiens vintent à Jofph 10 Donnez-nous du pain; faut-il que nous mourions de faim, parce que nous n'avons point d'argent? Et il leur répondit : Amenez-moitout votre bétail, & je vous donnerai du blé en échange. Les Egyptiens amenérent donc leur bétail. (q) & il leur donna de quoi manger pour leurs chevaux , leurs brebis, leurs beus à leurs ânes.

(g) Cet fait bien voir in veitité de ce que nous trenous de dire, que la hommes miente une viel dur & malhemardie dans les plus beaux pays de la terre. Mais auffi les Expudiess paraiffent peu avilie de le détaire de laur troupeaux pour avoir du ble. Il pouvelant le nourri de leurs troupeaux se des legumes qu'ils annient femét; le ne vendant leurs troupeaux, sin avvient plus de quoi junish abbourre la terre, "poffs finable un très-mavais ministre, a ce que difere les critiques, ou plusit un très-mavais ministre, à ce que difere les critiques que plus de poi junis labourre la terre, "poffs finable de femer du ble. Ce qui est fluyrecaut, cell que l'auteur ne dit pas un mot de l'inondation périodique du NI; il in de donne reacute raison pour lasquelle Joffsé ait empéché qu'on un femait k qu'on ne labourit la terre.

C'ell e qui a porté les louds Herlen & Buligheite, les favans Frent & Benlenge, il algopoir temenistrement que tous l'Hilbitor de Jighés ne peut être qu'un roman : il n'elt pas politile, elifent-lle, que le Nil ne fe foit pas deborde pendant fept anneste de fuite. Tout exp pay annit changé de face pour junais; il aunsi falla que les estavalles du Nil refluent et lous-lees, a dient sunt l'Enliquier hausin et qu'un valle la rose tourier de principal de la contra l'englissement chaque annes far la rose tourier de vincipal de la contra de la contra le partie deveni valuiside. Nous répondes qu'el le plus enefferant tout suffi aifement, qu'Elle ordonn dépuis qu'il n'y surait pendant fept ann à plus in l'est que l'un rête pap les difficile que l'autre.

Les Egyptiens étant venus l'année fuivante, ils dirent : Nous ne cacherons point à Monseigneur que n'ayant plus ni argent, ni bétail, il ne nous reste que nos corps & la terre. Faudra-t-il que nous mourions à tes yeux? Prends nos personnes & notre terre, fais-nous esclaves du roi, & donne-nous des femailles : car le cultivateur étant mort. la terre se réduit en folitude. Joseph acheta donc toutes les terres & tous les habitans de l'Egypte d'une extrémité du royaume à l'autre, excepté les feules terres des prêtres qui leur avaient été données par le roi. Ils étaient en outre nourris des greniers publics ; c'est pourquoi ils ne furent pas obligés de vendre leurs terres. Alors Joseph dit aux peuples : Vous voyez que le pharaon est le maître de toutes vos terres & de toutes vos personnes. Maintenant voici des semailles; ensemencez les champs, afin que vous puissiez avoir du blé & des légumes. La cinquième partie appartiendra au roi : je vous permets les quatre autres pour semer & pour manger, à vous & à vos enfans. Et ils lui répondirent : Notre falut est en tes mains ; que le roi nous regarde seulement avec bonté, & nous le fervirons gaiement. (r)

7ofeph,

<sup>(</sup>r) C'th ici que les critiques s'élèvent avec plus de hardieffe, Quoi, d'iffica-tile, com minitir Jojdy's rend toute une aution éclave il vend au roi toutes les perfonnes lé toutes les terres du royaume! C'elt une adion sudi findmé k aufig maiffable que celle des friers qui réperferat tous les Sichenites. Il n'y a point d'exemple, dans l'hitôtic de monde, d'une pretile conduile d'un minitire d'Ext. Un mini

Joseph, après la mort de Jacob, ordonna aux médecins ses valets de l'embaumer avec leurs aromates, & ils employèrent quarante jours à cet ouvrage. Et toute l'Egypte pleura Jacob pendant foixante & dix jours. Et Joseph alla enterrer son per dans le Canaan, avec tous les chefs de la maison du pharaon, toute sa maison & tous ses frères, accompagnés de chariots & de cavaliers en grand nombre. Et sils portèrent Jacob dans la terre de Canaan; & ils l'ensevelirent dans la caverne que Abraham avait achetée d'Ephron l'éthéen, vis-à-vis de Mambré, (1)

le terrain de l'Egypte étant de fible, les hondations régulières du XII provent fulls tits lire produite de l'Index 100 uie ca ci mondation manquant pendant fept anners, tous les lefiliaux doivent avoir peri. De plan, on aviat alsora qu'à la quatriente annet de la fleilliè percundien. A quoi navait fervi de donner au peuple des fimailles pour ne riem produite montain sauce 2 for sie panaers de Retrille s, jouents, 118, font done la fable la plus intercryable que l'imagination orientale ai junais internet. en l'imbelle que l'insurer sit inter et chair produite prétrus d'Egypte. Ils font les fush que 15/6/4 mangie : lous terres font libres quant la main ent éclore, si is font accordant sur de quelques de cette nulleurepart au situation. Il fiut que les commentations d'une telle fable forta quel d'univers à suit little dune que l'authorie à suit little d'une per la commentation d'une telle fable forta quel d'univers à suit little deux per fon autreur.

C'est ainsi que s'explique mot à mot un de ces teméraires. Un seul mot peut les consondre. L'auteur était inspiré; & l'Eglise entière, après un mûr examen, a reçu ce livre comme facré.

(1) On voit partà que les cenhaumenens, fameux dans l'Egprie, tetteres en utige deputi reix-long, remps. La plupart de droque qui ferraient à embaumer les mors ne croiléats point en Esprei il faliait les abeter de Arribes, qui les allaitent chercher sux lottes à don de chimena, & qui re la plante de Seue les vendre en Espre pour du lait. Entertie & Deadre reportent qu'il y avit un hô fortes d'embaumenens, X que la plus chere colcult un taitent d'Espre, «value d'embaumenens », que la plus chere colcult un taitent d'Espre, «value et vandeix ajourdent al par prie te double. On ne reabili pas est no vandeix ajourdentul ai par prie te double. On ne reabili pas est honneur au pauvre peuple. Avez quoi l'auvris il pave futrout claux et temps de famice. Les nois à les grands voulaient titumpher de la mort.

Philosophie &c. Tome III.

même; ils voulaiem que leun curpe duraffent éternéllement. Il el vraifemidable que les pyramides furent inventeue des que la mainire d'enbaumer fut connoc. Les nois, les grands, les principaus pêtres, ésent d'hôord de petites pyramides pour tenir les corps fechement dans un pyracorrer d'eax de losse prendant que les corps fechement dans un pyray ent encorre dura de fe part que l'organ. Le les gaputes moisy ent encorre autant de part que l'organ. Le le gaputes mois en permentant de la comme de la les permentants animer leur corps su boust de tenis mille aux, comme nous Prouve delji dit. Il follati donn précisfement conférer les corps des grands feigneum, sin que leurs ames les retrouteffents en pour le ames du peugle, on ne l'en candraff (jamais; on le fi feulment travailler aux (épalere de fe maitres. Cett done pour perpietur les corps des grands d'post liste en hautes pyramide qui folsfifient encore, & dans lefquelles on a trouve de nos jours plufeum momies.

II eft de la plus grande vraifemblance que pluseurs pyramides existiemt lorfquor embauma Javés 3 it ell étonants que l'auteur n'en parle pas, 8 qu'il n'en foit jamais fait la moindre mention dans l'Eeriture. Le feul Finicia 79/19/s. hillorien juit, dit que le pliaraon fétait travailler les Hébreux à bair les pyramides.

(t) Non-seulement on déposait les corps dans les pyramides , mais on les gardait long-temps dans les maifons, enfermes dans des coffres ou cercueils de bois de cedre; enfuite on les portait dans une pyramide foit petite, foit grande. Les petites ont été détruites par le temps ; les grandes ont relifte. L'auteur De mirabilibus face feriptura , dit qu'on dressa une figure de veau sur le coffre on l'on mit Joseph, & qu'on rendit des houneurs divins à cette figure. Des commentateurs ont voulu qu'il fut Serapis; & ils fe font fondes fur ee que Serapis paffait pour avoir délivré l'Egypte de la famine. On a été chercher dans Plutarque le nom d'Ofiris, qui s'appelait Arfaphe: on a cru trouver dans le mot Arfaphe l'etymologie du mot Joseph; cependant ce Joseph ne s'appelle point Joseph chez les Orientaux , mais Jonfouph. Un auteur moderne a pretendu que Joseph eft la même chose que Salomen, ou, selon les Orientaux, Soleiman; & que Tofeph eft encore le même que Louman ou qu'Efope. Ce n'eft pas la peine d'examiner férieusement des imaginations si bizarres : nous nous en tenons au texte divin.

## AVERTISSEMENT.

The est triste pour les curieux que l'auteur des plivres juis ne nous ait pas dit un seul mot des plivres juis ne nous ait pas dit un seul mot des plois, de la religion, des usages d'un peuple si antique va se autresois fi renommé: tout posserieur qu'il est au vaste empire des Indes & de la Chine, il su ti s' anciennement policé avant tous les autres peuples va de notre occident, qu'il attirera toujours nos regards, s' sût-il dans un abaissement encore plus avilissant que va celui' où il croupit sous la domination turque.

"On doit d'abord l'admirer de ce qu'il exifiait,

Quels travaux ne fallut-il pas pour forcer le Nil à

Jul fervir de défenfeur & 6e nourricier, après avoir

été défolé par ce fleuve pendant tant de fiécles? Il

fallut enfuite transporter fur des canaux des maffes

été demarte de toutes espées, pour bâtir

ces superbes villes qui firent l'étonnement de toutes

les nations. Leur religion était sublime avant qu'elle

dégénérat en ridicule. Ils n'adoraient qu'un Dieu

maitre de toute la nature.

Le favant Prideaux avoue qu'ils ne fefaient aucun
 facrifice fanglant : ils reffemblaient en cela aux
 brachmanes , regardés dans l'antiquité comme les
 plus fages & les plus heureux des hommes.

"> Les anciennes lois de l'Egypte ont mérité d'être » célébrées par l'éloquent Boffuet; & nous leur ren-» dons un continuel hommage par notre impuissance » d'atteindre à leur sagesse. Les siècles où l'auteur » sacré nous annonce que quelques juis arrivèrent 27 en Egypte, & où une foule innombrable de ces 22 émigrans s'enfuit au travers de la mer, étaient les 11 temps où les arts furent le plus cultivés dans ce 22 beau climat, & où les prodiges de l'architecture, ,, de la sculpture & de la peinture, quoique grossières, 22 auraient dû fixer l'attention de tout écrivain pro-12 fane. Mais l'auteur, uniquement occupé du peuple , ifraëlite, neglige tout le reste. Il n'a devant les » yeux que les déferts confacrés dans lesquels il va , conduire ces émigrans, & où ils vont mourir. Nous 12 restons dans une ignorance entière de toutes les 33 choses dont il aurait pu nous instruire. Nous sommes " avec lui en Egypte, & nous ne la connaissons pas. 22 Contentons - nous de bien connaître les Juifs : mais 39 déplorons la perte de sept cents mille volumes 27 amassés dans les siècles suivans par les rois d'Egypte, 22 Ils auraient inftruit l'univers. Il ne nous reste que " l'incertitude & les regrets. "

## L'EXODE.

To u s ceux qui étaient fortis de Jacob étaient au nombre de foixante & dix perfonnes, quand Jofph demeurait en Egypte. (a) Après fa mort & celle de fes frères, & celle de toute cette race, les enfans d'Ifraël s'accrurent, se multiplièrent comme des plantes, se fortissèrent & remplient cette terre.

Or il s'eleva un nouveau roi dans l'Egypte, qui ignorait Joseph; (b) & il dit à fon peuple: Voilà le peuple des enfans d'Ifrael qui est plus fort que nous; venez, opprimons-les fagement, de peur qu'ils ne se multiplient, &, si nous avons une guerre, qu'ils ne se joignent à nos ennemis, & qu'après nous avoir vaincus ils ne sortent de l'Egypte. (c)

- (a) Il n'est pas aise de nombrer ces soixante & dix personnes sorties de Jacob. Cependant faint Étienne, dans son discours, en compte soixante & quinte.
- (4) Il y a une grande difiquite entre les favons pour favoir quel était en nouvea ori. Marsénés diquil vine de l'Orient des homes ironaus qui detroirent la race des Plaesens, du temps d'un nomme l'ineniu, qui detroirent la race de Plaesens, du temps d'un nomme l'ineiu, que ten croi s'appetité. Saétie, qu'il v'estaillé s'Aceppils, cell-à-dur's Moph nomme Memphis par les Grecs, k que les rois de la race de Salestiu regièrest deux cares diaquates aux sins reduite il dis qu'il possible régières deux cares diaquates aux sins reduite il dis qu'il possible régières de la cette noise aux sprie quoi its furrare chaffes. D'allories l'Ekgypte cinq eran sone aux sais sprie quoi its furrare chaffes. D'allories d'Urien, caix celle des l'Iradises. Lorique les vévenemen font oblem d'an une hillorie, qu'il fair il l'aux en regréter comme oblems.
- (c) Ce roi tient là un fingulier discours. Il semble qu'au lieu de craindre que les Israèlies vainqueurs ne s'en allassent, il devait craindre qu'ils ne resaffent & qu'ils ne régnaffent à sa place : on ne s'ensuit guére d'un beau pays dont on s'ell rendu le maitre.

Il établit donc fur eux des intendans de leurs travaux. & il leur fit bâtir les villes de Phiton & de Ramesses. (d) Le roi parla aussi aux accoucheuses des Hébreux, dont l'une était appelée Séphora, & l'autre Phua: & il leur commanda ainfi: Quand vous accoucherez les femmes des Hebreux, tuez l'enfant si c'est un mâle; fi c'est une fille qu'on la conserve. Ces sagesfemmes craignirent DIEU & n'obéirent point au roi; mais elles confervèrent les mâles. Le roi les ayant appelées, leur dit : Qu'avez-vous fait? vous avez confervé les garçons. Elles répondirent : Les Ifraëlites ne font pas comme les Egyptiennes, elles ont la science d'accoucher, & elles enfantent avant que nous foyons venues. (e) Alors le pharaon commanda à fon peuple, difant : Que tout ce qui naîtra masculin soit jeté dans le fleuve : (f) confervez le féminin.

Après cela un homme de la famille de Lévi fe maria; fa femme conçut & enfanta un fils, & voyant que cet enfant était beau, elle le tint cache pendant trois mois; mais voyant qu'elle ne pouvait pas le cacher plus long-temps, elle prit une corbeille de

<sup>(</sup>d) Apparemment que la ville de Ramesses tira son nom de l'endroit où il est dit que joseph avait établi ses frères.

<sup>(</sup>a) On peut renarquer que les femmes ifraçilies furent exceptés en Egypte de la melacidicio prononecte, dans la Cendré, egaptre mutes la femmes condamners à enfanter avec douleur. On a dit que deux seconcheules ne lufficiénes pas pour siére routes les femmes en mail d'enfant, à pour tuer tous les malles, On fappoie que ces deux fages-femmes en avaient d'uners fous elles.

<sup>(</sup>f) Si la terre de Geffen était dans le Nome arabique, entre le mont Cafius & le defert d'Ethan, comme on l'a pretendu, il ne laiffe pas d'y avoir loin de là au Nil; il fallait faire plutieurs lieues pour aller noyet les énfans.

jones, l'enduifit de bitume & de poix réfine, & l'expofa au milieu des rofeaux fur le bord du fleuve; & elle dit à la fœur de cet enfant, de fe tenir loin & de voir ce qui arriverait. La fille du roi étant venue pour fe baigner dans le flœve, fes fuivantes marchant fur la rive, elle aperçul la corbeille, & elle aperçul l'enfant qui pouffait des vagiffemens. Elle en eut pitié: c'elt fans doute un des enfans des Hebreux. Sa fœur, qui était là, dit à la princeffe: Voulez-vous que j'aille chercher une femme des Hebreux pour le nouvrir? Elle répondit : Allez-y. Et la fille fit venir fa mère, qui nourit fon fils, & qui le rendit à la princeffe quand il fut en âge. (g')

(g) Les critiques ont dit que la fille d'un roi ne pouvai fe baigner dans le Nil, non-feulment par l'insicacce, mais par la criatet des cro-codites. De plus, il eft dit que la cour était à Memphia na-câcl da Nil. Er de Memphia là la terre de Gelfien, il I a plus de cinquante lleues de deux mille cinq cenas pas. Mais il fe peut que la princelle fût venue dans est quarties averé (on petre.

L'inter de l'ancience va de Moff, on treux- de patries, laquelle paraité crité du temp de rois, di que feisante ans aprèl à mort de 175/6/h. Le pharmon vie no finge un vicilizat trans re main une balance. Toro les habitans de l'Egype étaient dans labalance, le dans l'autre il de rois va vais qu'un enfant dont le poids égalait centi de tous les habitans de Pégype. Le roi appeal tous fes mages. L'un d'exu, bid que fant doute et centin teixit un hêtreu qui ferni fatal à fon royamen. Il y varia lors ne Regype un levies nommé deure, qui avait étapolé fu feur unterine appelle Joselel. Il en out d'abord une fille nommée Moré, continue forme de l'arche d'un donn adven, ains appel arce que le roi avait ordonnée de noyer tous les nafins bêbrens. Trois sus après il est un fils trèt-lessa, qu'il esche dans fa mailon pendant trois mois.

L'auteur raconte enfuire l'aventure de la princeffe qui adopta l'enfant k qui l'appela Moff, fauve des eaux mais fon per l'appela L'abet, fa mère l'appela Jéselhiri, k unite Jerés; davos le nomma dhimad, k'enfuire les lifrailères l'ud donnérent le nom de Nadassait, Moff n'avvisi que ton ans losfique le roi fe maria k qu'il donne un grand fellin și fi femmeentit à fa duvise, fa falle êtait were le pritt Moff à fa yauche, ext enfant Mosé étant devenu grand, alla voir les Hébreux fes frètes, & ayant rencontré un égyptien qui outre geait un hébreu, il ua l'égyptien & l'enterra dans le fable. Le lendemain, craignant d'être découvert & que le roi ne le sit mouir; il s'en fut dans le pays de Madian, & s'aflit auprès d'un puits. (h)

en se jonant prit la conronne du roi & se la mit sur la êtet. Le mage Balsem, enunque du roi, lui ditr Seigneur, souviean-roi de uon rêve; certainemen l'épsit de Dirago est dans et enfant. Si un evaux que l'Egypte soit detruite, il fact le faire monir. Cet avis plut beaucoup au roi.

On tenis ped de tuer le petit Maff, lorfque Dirts covypa Tange Gabrid, up pitt la Sque and net peince et a le cour de Plavare, it de tu ur oi; Je ne crois pas qu'ou doire litte mourir une enfant qui n'a pas encore de iggement, nais it fiut le prouver; prefetonos-lui à cholif d'une port ou d'une charbon ardent; s'it cholifit te deabton, ce fera une preuve qu'il et fina stifone, s' qu'il n'a pas en nauvulée l'antention en prenant la couronne royale; mais s'il prend la petit, ce fera une preuve qu'il a du jugement; à dour on pourar le ure. Andisolé on me d'evant Maffet de vous de valent de la sirie, la mais l'an et l'antention ardent & une charbon ardent & une per l'ente l'et Maffe d'allai prendre la perke; mais l'ange cau le la requit le valent de la fina rêta la lamis finablément, la fin le prendre le charbon qu'il porta ul lui-mête à fa laquet. L'enfant le brità la loque k la main; k c'elt ex cui le requit l'expe nou ur le rite de fa lui.

Dhillotte Fasia Juffels wait is fins donte Tautor faif que nous ciunos, cri diti, clas fon live feondo, chapite V, qui nod en myce etgyptiens, un des grands prophètes du pharzon, lui dit qu'il y avait un entent parais le Hebreac, don la veru ferait na prodieg, agu'il relevanit fa nation, si, qu'il humillerait l'Egypte ensitre. Endute Flavier Juffels fancion, si, qu'il humillerait l'Egypte ensitre. Endute Flavier Juffels fronte entre lipet 189/s. à l'ége de trois aux puit de dindeme din rol k marcha deffus, se comment un prophète du pharzon confeilla au rold de le fair moulte de le fair moulte de le fair moulte.

tot de le mite mourit

Toutes ces differentes leçons ont fait dire aux savaos, qo'il en a été de Philibire sacree de Més, comme de Philibire profane d'Herets à quelques égards; à que chaque auteur qui en a pastle y a mis beaucup du sien, co ajoutaot à la fainte écriture des aventures dont elle ne parle pas.

(4) L'auteur hêbreu, eité ei-defius, dit an contraire qué Moff alla en Ethiopie, étant alors âge de treite ans, mais grand , bien fait & vigoueux; qu'il combaits pour le roi d'Ethiopie course le Arabes, & qu'après la mort du noi d'Ethiopie Necess, la veuve de ce modistrate époufa Mofé, qui fut élu roi. Ce jeune homme, dit l'auteur, honteux

de coucher avec la reine, dont il avoit été le donnélique la le foldist, un foi praiss prendre la lième de la rice du évalurique, la chant d'ailleun que Ditty avait défends aux l'italites d'epositré des strangéres. Il net toujonn la péreaution de mettre une épée dans le lite entre la lé la rivie, a fin de 0'en point approcher. Ce manége durs quarante son, le tien fin a tries, ensquer elle manir qui entreils toujour une grande épée entre lui lé elle, réfolut de reuvoyer Mofi, le de faire couronner le fin qu'elle avait en do nui Nieuxa. Le grande du rayours félimbles reuvoyèrent Mofi » vec quelques préfens, le il le reitra alons chez Julies double le pays de Madin. Neirro Julies Tecone entre hibitot tout autrement; mais il a l'illere que Mofi la la guerre en Ethiopie, le qu'il éponfa la life du roil.

Remarquons feulement ist que l'untera juif, cit et -indfina, rapport bacucoup de miscrelo fain en Echique par Migf, k par la deux sils du mage Balem, nommet Jennis l. Membra, dont il ell parle dans l'Erd.

Text. Remarquons concer que et Jennis k et mémbré sicient les enfant d'un cumque; et qui était le plus grand des miscrels. Nons en verrons beineit d'uni ficumpet-techlète à de plus referbelles. Noublimn pas d'obsérver que Tennis fyjépé fait arriver Myé dans le Madian, fus le virage de la mer noue, Mais il et defilielle de processe qu'il y ait en rapport de la merchant de l'est par de l'est de l'est par de de l'est par de l'est de l'est par de de l'est par l'est par de l'est par l'est par de l'est par l'es

(i) Tous, les héros de l'antiquité marchent à pied quuod ils n'out pas de chevaux ailes, k presonent toujoort la defendé des files, qu'on cut donne fouvent en mariage. On crolorit que les autrons de ces romans aurrient copile les vérlies bétroignes, vijis avaient pale econnaître. Nous avons déjà remarque ense grande conformité entre l'hifloire facete du peuple de Dirus à les fishels profines.

Long-temps après, le roi d'Egypte mourut. Or Mosse paissait les brebis de Jéthro son beau-père près de Madian. Et ayant conduit son troupeau dans le désert, il vint jusqu'à la montagne de Disu, nommée Oreb. (§) DISU lui apparit en forme de slamme au milieu d'un buisson; & Mosse voyant que le buisson et ait enflamme & ne brâlait pas..... Di EU l'appelle du milieu du buisson, & lui dit: Mosse, Mosse il répondit: Me voilà. N'approche pas, dit DIEU; ont ets souliers, (s) car cette terre est fainte.

Je fuis defcendu pour délivrer les Ifraélites de la main des Egyptiens, & je les amenerai dans une terre bonne & spacieuse où coulent le lait & le miel, dans le pays des Cananéens, des Ethéens, des Amorrhéens, des Phérésens, des Hévéens & des Jébussens. (m)

- (4) On fait qu'Orch viel pas le mont Sinaï, mais qu'il en enf fort proche; qu'il n'y a point d'eau au mont Sinaï, mai qu'au mont Orch il y a trois fontainn : uous nous en rapportons aux voyageurs qui ont éte dans es pays afferux. Il est tritle qu'il geontrelifent préque tous. Heimis Jojohe es parté point de cette qu'aprairion de Drut dans le buillou addent. Il fupprime ou il extenue fouvent les miracles que les livres faints pagontent ple nous troyons aux livres faints plaq qu'à loi.
- (1) On a'natrait point dans les temples avec des foulliers en Afre & en Egypte; c'ét lune coutume qui viét confervée dans teut l'Orince. Quelques critiques inferent encore de là que ce livre fut écrit après que la julis currant hils un temple; car, difens-ils, qu'importait à Drur que Myfe marchit chauffe ou nus-piet dans l'horrible défers (Orre)? Il ne confidêrent par que c'est de là, peut-être, qu'est veus l'utige dans les pays chaudé d'extrer dans les temples fans fouliers.
- (m) Nous ne demandous pas tei, comme les limpies, posiquo i Dreu ne donne pas la limpies à ferille gypri à fon pupple thèri, mais ce petit pays affer mauvais, où il est dei qu'il coule des fleuves de lait & de mitel, & qui, out petit payl 164, n'à jamais ete polifiéde ai entièrement, ai publièment par les juils, où mime ils furnet déduves à judicimer, aprilles l'épace de cent-quatre aux, falon leus propres livres. Nous n'avons pas la criminelle infolèment d'interreger Dre trug fres déficies.

Viens donc, & je t'enverrai à Pharaon.... Mofé répondit: J'irai vers les enfans d'Ifraèl, & je leur dirai, le Dieu de vos peres m'envoie vers vous; mais s'ils me demandent quel est fon nom, que leur diraije? DIEU dit à Mofé: Je m'appelle Eheich, Tu diras

Nous produirons seulement ici la lettre de faint jeiene à Dordones, écrite l'an 414 de notre ète; c'est la lettre 85. Voici la traduction fidelle faite par les bénédicions de Saint-Maur.

n.] E prick cuts qui prictudent que le propie juif agrite fa fortite de VEgype pir juifillenn de ce pays, to mon faire voir e que ex peuple va na politéde. Tout fon domaise ne éventait que depuis Dans juips<sup>12</sup> en a politéde. Tout fon domaise ne éventaite que depuis Dans juips<sup>12</sup> en Breifale. É (naquante-truis linesse de long) [31] lapout de dire qualite litens d'epuis Jope juignité Berlières, spaie, quoi on ne trouve plas qu'un afferus defers habite par des nations berbares. ... Vous me direct notes de la companie del la companie de la companie del la companie de la c

Nous pouvons ajouter à la lettre de faist Jérime, que nous avoins uv plas de, vingt vosquera qui ont et à ¿Farifalem, & qui nous ont tous affout que ce pays est encore plus mauvais qu'il ne l'exist du temps de faist Jérim parce qu'il n' y a plus perfonne qu'il e caltive, R qui potre de la terre fut les montagnes arides dont il est hérisffe, pour y planter de la vigne comme autrefois.

Nous avous peine à concevoir comment un dochur anglican nomme Stave, qui « à lêt que paffer à Jérufalem, peut être d'un avis contrais à Jant Jerine qui demeura ving aux à Bethleem, 8, qui ceist d'ailleurs le plus favant des pieres de l'Egifée. Il ofs oppoir les fisions de l'inte diffé Falfe, au témolgange irréfragable de fait Jerine. Si es Sava vait bien vp. il ne chercherait pas à s'appayer des mensonges d'un voyageur, tel que Fistre delle Paffe.

Tout ce que nous pouvons dire far la Judée, c'est que les Jusis, à force de foins à des plus peinilse travaux, pavironne à recueillir du vin, de l'orge, du feigle, des olives le des herbes odoriférantes, qui se paissent a des les pays chands le arieles. Mais des que cette erra été rendue à elle-même, cille a repris sa première flerible; il 1 l'en faut beaucony qu'elle vaille aujourd'huit la Corfe, à laquelle elle ressentie.

aux enfans d'Ifraël: Eheich m'envoie à vous. (n) Direu dit encore à Mofe: Tu direa aux enfans d'Ifraël: le Dieu d'Abraham. d'Ifraël ke d' 2006 m'a envoyé à vous. Ce fera-là mon nom de génération en génération. Ils écoutecont ta voix, & tu iras avec les ancient d'Ifraël devant le roi d'Egypte, & tu lui diras: le Dieu des Hébreux nous a appelés, & il faut que nous allions à trois journées dans le défea pour facrifier au Sei-gneur notre Dieu; (o) mais je fais que le roi d'Egypte

(a) La cisiques regénants Myl d'avoir demandé à Dire fon nomll difient que pisiqu'il le reconsilière pour le Dien de ciés de la terre, il ne devait pas fuppole qu'il cit un nom appellaif, comme on cu a dome aux hommes de aux villes que Drus e ràppelle ci Jean il Juepar, il que les l'Italien ne l'auxient pas plus reconsu à en nom civil de Létta qui tout mes non. Ce ma de Létta d'et activit change en ceiui te Jheral, qui fignific, dit-ou, détradeur, il que quelque-uns civil tet Jheral, qui fignific, dit-ou, détradeur, il que quelque-uns civil tet Jheral, qui fignific, dit-ou, détradeur, il que puelque-uns dits coursient dans le tempé de fatel, il, portessen un philacter de la coursient dans le tempé de fatel, il que roissen un philacter de qu'in fe fevant de e une pour teorcier la répit malais. Sant Claracet d'Afrandus, dans fon rinquieme livre des fromans, affure qu'il n'y avait d'y prononcer e non à Fortillé d'un homme pour le faite trouver mal, k que Muf l'ayan prononcé à l'oreillé de Mondey, roi d'Eppie, ce monaque combas en lethurgie.

(a) Plusieurs commentateurs disputent ici sur la prescience, sur la liberté k sur le sutur contingent. DIEU sait positivement que Phonon n'écoutera point Mosé, & cependant le pharaon sera libre de l'écouter.

On a fait un trè-grand nombre de volumes fur cette quefilon, qu'on a toujoun creufee & dont on n'a pas entore aperçu le fond. Il fuifit de favoir que Dizre eft tout-puiffant, & que l'homme eft libre pour meriter ou demeriter. Qu'on foit libre, ou qu'on ne le foit pas, les hommes agirnet toujours commes i la l'étaient.

(p) Le virique difest qu'il y a dans cette conduite un vol manifelle. Le cue Moffler, Muyding après lui, propochent aux juig des tous leurs anciers fout des voileurs qu'éradem voile le roi d'Egypte le troi de Cerr, en leur felhant acrevire que Ser- aveilag que fi four, en leur felhant acrevire que Ser- aveilag que fi four, en extende quant d'une de préfens qu'il face voile le mème roi de Gèrra pre la prése voile le même roi de Gèrra pre la principe de la comment feunde que produve à fon fent e faifle foi font d'un hauflet que que le suite de faifle foi font de voile re faifle foi font de voile e faifle foi font de voile re faifle foi font de voile e faifle foi font de voile re faifle foi foi font de voile re faifle foi foi font de voile re faifle foi foi foi font de la terre en pourraient die auturt j. Dit pru's pa inspiré les voiturs , most il à sinfiré le la tolte.

On consait d'ailleus affer l'hilloire apocryphe du procès que les Egyptiens firent aux Joifs par devant d'insudré korfopil passifi par Gaza. Les Juifs redemandaient le payement des covréte qu'ils avaient faites pour bâtir les pyramides. & qu'on ne leur avait point payees. Leurs aéverfières redemandaient aux Julis tout e qu'ils avaient note en s'enfayant d'Egypte. Atendré juge que l'un irait pour l'autre, & les reavoya hors de cour & de proche, dépens companées.

(4) Tous les magiciens, ou ceux qui paffèrent pour tels, eurent une verge. Les magiciens de Plarana avaient la knr. Tous les joueurs de gobetes on leur verge. C'est par-tout le figne carastieritique des forciers. On voit que le mensonge imite toujours la véslité. Mosse s'ensuit de peur. DIEU dit encore à Mosse : Mets ta main dans ton séin; il la mit dans son séin, & il l'en retira toute couverte d'une lèpre blanche comme la neige. Et DIEU dit : Si les Egyptiens ne croient pas à cêt deux signes, & s'ils n'écoutent pas ta voix, prends de l'eau du Nil, & elle couvertira en sing.

Mais, dit Mose à DIEU, j'ai un empéchement de langue, tu sais que je suis bègue; & tout ce que tu me dis me rend plus bègue encore. Envoie; jê te prie, un autre que moi. DIEU se mit alors en colère, & lui dit: Hé bien, j'enverrai saron ton frère, qui n'a point d'empéchement à la langue; je s'erai dans sa bouche & dans la tienne: il parlera pour toi au peuple, si sera ta bouche, & tu l'instruiras de tout ce qui regarde DIEU. Reprends ta verge.

Mosé s'en alla donc chez son beau-père Jéthro. Il lui dit : Je m'en vais en Egypte. J'éthro lui dit : Allez en paix. Dieti parla encore à Mosé, & lui dit : Vaten donc en Egypte, car tous ceux qui voulaient te faire mouiri sont morts. (r)

aire mourir iont morts. (r)

<sup>(</sup>r) Il y a ici quelques petites difficultés. Mg/e, au lieu d'Obiér à Ditte & d'aller en Egyper, v'en v. dans le Madian ches fon beux-pete. El D i s. q. qui hui avait commande de faire tembler le toi d'Egypte en fon nom, va bid dire en Madian que cer oi ell mort X qu'il pout aller en Legres en fuerté. C'exité donc à un nouverau roit que Mg/e devait en la commanda de l'action de la commanda de l'action de la commanda de l'action de l

II est vrai que Mafe aurait risque sa vie en allant en Egypte; il cuist coupsible du meutre d'un egyptem, c'était un erime capital dans un s'incalite. Il aurait pui être executé s D 1.00 ne l'avait pau pris fous de l'approcédien, dout si femblis pourants de déter magrie les misecles de la verge changée en couleuvre k de la main leptense. C'est encore un beau misecle que D 1.10 veuille tura Mary dans un exbourd

Mojė, ayant donc pris fa femme & fes enfans, les met fur fon âne, & marche en Egypte avec fa verge. Di E U lui die en chemin: Ne manque pas de faire devant le pharaon tous les prodiges que je c'ai ordonné de faire: car j'endurcirai fon cœur, & il ne laiffera point aller mon peuple. Or Mojé étant en chemin, DIEU le rencontra dans un cabaret, & voulut le tuter: mais Séphora lui fauva la vie en coupant le prépue de fon fils avec une pierre aigué, (s)

Mosé & Auron allerent se présenter au pharaon, & dirent : Voict ce que dit le Seigneur Dieu d'Israel; laisse aller mon peuple afin qu'il me sacrifie dans le désert. Le pharaon répondit : Qui est donc ce Seigneur pour que j'entende sa voix? (1) Je ne laisseraite de la voix?

(a) Nos critiques no ceffint de Pétonner que l'imbalificieur de Dirty, qui va faire le defini d'un gratue (mpier, naroche à plei fau valet, Rg. qui va faire le defini d'un gratue (mpier, naroche à plei fau valet, Rg. qui va faire le delle (F. peduricati le cerul de Piersea, Col. leiré prairi d'un geies mal-fétant plusié que d'un Dien. Le lord Béligheire d'un capitre que l'amb fétant plusié que d'un Dien. Le lord Béligheire d'un capatre que l'amb mes fes cavers pollhumen. Dirty, qui reconsert Mgf d'au un chairer, & qui veut le tuer parce qu'il n'a pas circones fon fils , excite toute le Rqui le de Béligheire. Autaunt plus que uni più es fut circones de Béligheire. Autaunt plus que uni giú es fut circones de Epyte, & qu'il est dit dit unile part que Mgf est le prépue coughe. Ce lord avait un grand gétaire (on his reprodué valvoir die à l'Precès de la libérté de fon pays, & d'avoir eté plus foureas au cahart que l'asseur facet qu'il state l'hore y fut altier Dirty.

(d) Il est évident les que l'Egypte ne reconnailliet plus le Dieu de Hebreux. On coil qu'un ce ce l'Amen avil point coupellé de dire ; qui est donc ce Dieu? Il ne devient criminel que bufque les miracts de Mylè & d'Ame, l'oppriente sux miractés de les mages, ne protunt le toncher. Cepondant, quand on fonge que cen mayon "Egypte changean leannable de l'amen de l'amen de l'amen de l'amen de l'amen de l'amen de production de l'amen de l'amen de l'amen de l'amen de l'amen de qu'eux, on est tensé de parlomert à l'embarras où fe trouva le noi. Ce en fut que d'amen de lour shérout ne frant aniert de pour, que les mages commendèrest à ne pouvoir plus les imiter. On pourrait donc dire que le noi cett, avec desqu'un apparence, aper tout ceta d'actual qu'un combat point partir Ifraël... Or Mofe avait quatre-vingts ans, & Aaron quatre-vingt-trois, lorfqu'ils parlerent au pharaon.... Mofe & Aaron allèrent donc trouver le pharaon, & ils firent comme DIEU avait ordonne. Aaron jeta fa verge, & elle fut changée en ferpent. Pharaon ayant fait venir les fages & les magiciens, ils firent la même chofe par leurs enchantemens.

Et le Seigneur dit à Mofé; Je ne frapperai plus lepharaon & l'Egypte que d'une plaie. Dis donc à tout le peuple que les hommes & les feinmes demandent à leurs voifins & à leurs voifines tous leurs vafes d'or & d'argent.... & je mettrai à mort dans le pays tous les premiers-nés, depuis le fils ainé de Pharaon jufqu à celui de l'éclave: nusis parmi les enfans d'Ifraèl, on n'entendra pas même un chien aboyer; afin qu'on voie par quel miracle DIEU fepare Ifraèl de l'Egypte. (u)

ante des magiciess, à qui els eachasteun bébrust en favaient plus que ceux de l'Egypea. Ditt pouvait, nom étien on, ou donner l'Egypea à los peuple, ou le conduire dans le défert fans tant de pelne à faut tant de miracles. On eff liuprisq que le Dieu de la nature entière s'absilié à distipater de prodiges avec des forciers. De fages theologiens ont repondu , que c'ell precifiement parceque Drus ell le maître de la nature qu'il accordait aux magiciens egyptiens le pouvoir de diffusér de la nature, X qu'il bonaril et pouvoir à toni ou quater mirades. Ceut responde ne faistait pas les incrédules , parce que rieu de ce qui el dans ce livre facre ue les courses. Ils touveurs faronteuper flerame n'estat point complete, pusique contracte litte tourne faronteuper flerame n'estat point complete, pusique touter ente hilloire d'un bout à l'autre. Carà seyestre principe une fa d'étération. Nous prison Dies pour leur de ce touis endurer leur course.

(a) Le citiques font encore plus hartis for cette partie de l'hiftoire ficre que fui totust les autres. Il ne peuvent fouitif d'abord, que Ditto recommandé fi fouvent & 6 experfirment de commencer par volter ous les vides d'or & d'argent du pays; & enditiet, que D'ize, fiton la lettre du texte, rgorge de fa propre mais tous les prefisiers nes des housens & des animants, depuis le fils aincé ure oi judqu'au premièr-ne du plus villé os animants. A quot hon, differt-ils, luter a utilie le blezé;

DIEU

Dieu dit auss à Mosse & à Amon : Parle à tout le peuple d'Ifraïel, que chacun prépare le dix du mois un agneau par famille ou un chevreau. On les gardera jusqu'au quatorze, & on les mangera le soir avec du pain fans levain & des laitues fauvages... Je passeria par l'Egypte, & je frapperai de mort tous les premiersnés des hommes & des bêtes, & je ferai justice de tous les dieux de l'Egypte; car je suis le Seigneur.

Vous mangerez pendant fept jours du pain azyme, Quiconque mangera du pain levé pendant ces fept jours périra de mort. Vous tremperez une poiguée d'hyffope dans le fang de l'agneau, & vous mettrez de ce fang fur les poteaux & le linteau de votre porte; car le Seigneur paffera en frappant les Egyptiens. Et lorfqu'il verra ce fang fur les deux poteaux de vos portes, il paffera outre, & ne permettra pas à l'exterminateur d'enter dans vos maifons. (r)

Et pourquoi furtout les enfans à la mamelle qui etaient les premiers-nés des jeunes femmes? pourquoi cette exécrable boucherie executee par la maio du Dieu du ciel & de la terre? Le feul fruit qu'il en retire est d'alter conduire & faire mourir fon peuple dans un défert.

Nous avouons que la faible raifon humaine pourrait s'effrayer de cette hiftôir, s'il fallait s'en teuir à la lettre; mais tous les petes coovienneut que ceft une figure de l'Egliée de JESE-CHRISET; à la paque, dont nous allons parlet, en est une preuve norveilleuse.

[r] II est défendu de manger du pain levé pendant la femaine de piques fous peine de mourt. Cette foil femble alongeç chez nous. L'étig même ne commande plus qu'on mange l'agnetu passa! ¿ de même qu'elle n'ordonne plus qu'on mette dis lang à fa poire. Ce faig était une marque pour avertir Diru de ne point entrer dans la maison & de n'y tuer personne.

Il est difficile de calculer le nombre des enfans que DIEU massacret notit. Les Hébreux qui s'enfairent du pays de Gessen existe au nombre de fax cents mille combatrans; ce qui s'uppose fax cents mille combatrans; ce qui s'uppose fax cents mille familles. Le pays de Gessen de la quarantième parrie de l'Egypte Gepuis Morei jusqu'à Pelule. On peut done s'apposer que le reste de l'Egypte de l'est de l'Egypte de l'est de l'est de l'est de l'est par le reste de l'Egypte de l'est de l'est par l'e

Philosophie &c. Tome III.

Et sur le milieu de la nuit le Seigneur égorgea tous les premiers - nés de l'Egypte, depuis le prince, fils ainé du pharaon assis sur son trône, jusqu'au premierné de l'esclave, & jusqu'au premier-né des animaux... Pharaon s'étant donc levé la nuit, il y eut une clameur de désolation dans l'Egypte; car il n'y avait pas maison où il n'y eût quelqu'un d'égorgé.

Pharaon envoya vite chercher Mofe & Aaron pendant la nuit, & leur dit: Partez au plutôt vous & lesenfans d'Ifraël. (1) Alors les enfans d'Ifraël firentcomme <math>Mofe leur avait enfeigné. Ils empruntèrent des Egyptiens des vafes d'or & d'argent; & étant partis de Ramefles, ils vinrent au nombre de fix cents mille hommes de pied, une troupe innombrable fe joignit encore à eux, & ils avaient prodigieusement de brebis & de bêtes à cornes.

Le temps de la demeure des enfans d'Ifraël dans l'Egypte fut de quatre cents trente ans.

Or Pharaon ayant ainfi laiffé aller les Ifraélites, DIEU ne voulut pas les conduire dans le Canaan par la terre des Palestins ou Philistins, qui est toute

contenait vingt-quatre millions de familles, par la règle de trois : ainfi Ditti tua de fa main ce nombre épouvantable de premieri-nes , & beaucoop plus d'animaux. Cela peut n'être regarde que comme une figure.

(a) Mors danc he pharmon fe hiffe flichir, k permet ams l'finities d'alles facilités à leur Dieu dans de déciris. Renarquona que les Exprisens alors n'avaient pas le méme Dieu que les l'finities, pusiqu'il et dit que Dire to finities de ouns le Deux de l'Expres. On dique far la nature de ce D'ions : existes illus des animans, ou de manvais genies, ou de de co D'ions : existes illus des animans, ou de manvais genies, ou de ce contra de l'expression de l'ex

voifine; (t) mais il leur fit faire un long circuit dans le défert qui est fur la mer Rouge; & ils foritent ainsi en armes de l'Egypte.... Or le Seigneur marchait devant eux, & leur montrait le chemin pendant le jour par une colonne de nuée, & la nuit par une colonne de feu. (u)

Or DIEU parla à Mofé, difant: Dites aux enfans d'Ifraël qu'ils aillent camper vis-à-vis de Baal-fephon, fur le rivage de la mer; car Pharaon va dire, ils font eufermés dans le défert, & j'endurcirai fon cœur.... (x)

Pharaon fit done atteler fon char, & prit avec lui tout fon peuple avec fix cents chars de guerre choifis (f)

- (4) Il parati fort extraordinaire que D 11 u., ayant promis fi fouvent la terre de Canan aux Hrabities, ne la y mêne pas out droit, nois les conduide par un chemin oppoit dans un défert où il n'y a ni eau n'i virre. Calmet dit que c'êt de peur que les Canantens ne les bastifients. Cette raison de Calmet et flort mauvalet, car il teixi auffi facile à D 12 u di d'egorget tous les premiers-nés canantens que les premiers-nés egyptiens. Il vaux bitem misera dir que les définies de D 120 (ont importatables.
- (u) Les incrédoles ont dit que cette colonne de nuec était inntile pendant le jour, & ne pouvait fervir qu'à empéner les Juiss de voir leur chemin. Celt une objedion trés-fivole. Di su même esait leur guide, & ils ne savaient pas où ils allaient.
- (z) Tous les géographes ont placé Baal-faplon, ou Bél-faplon, and additu de Monghis fur le bord octéditu de la met Rouge, plas de cinquante lieue sudeffitu de Geffen, d'où les Julié stainen partis. D'eu les ramenait donc tours un milite de l'Egyper, ao ileu de les conduire à Cenanant nut promis; mais c'etait pour faire un plus grand misade; car il dit espediement; je veax manifelter ma gloise en perdant Flason & Tous fon marie, ca y fui for Ségular de l'entre product place de l'entre production de l'entre partie de l'entre place en perdant Flason.
- (y) S'il y avait environ vingi-quatre millions de familles en Egypte, Farmét de B'arons dui têre de vingi-quatre millions de combatant, en comptant un foldat par famille; mais Dieu avait dejà tine le prenier-né de chaque famille : il faut dout (hippoler que tous les paines teineut en agé de portre les armes pour formet tout le peuple en corps d'armet.

A l'egard des chevaux , il est dit que toutes les bêtes de somme avaient

& tous les chefs de l'armée; car le Seigneur avait endurci le cœur du Pharaem roi d'Egypte.... & le Seigneur dit à Mofe; Pourquoi cries-tu à moi, dis aux enfans d'Ifraèl qu'ils marchent; (:) & Mofe ayant étendu fa main fur la mer, le Seigneur enleva la mer par un vent brûlant toute la nuit; & la mer fut à fec, & l'eau fut divifée, & les Ifraèlites entrèrent au milieu de la mer féchée; car l'eau était comme un mur à leur droite & à leur gauche..... En ce jour les Ifraèlites virent les corps morts des Egyptiens, & l'exécution grande que la main du Seigneur avait faite. Alors Mofe & les enfans d'Ifraèl chantérent un cantique au

peri par la fixieme plaie, & que tuus les premiers-nes etaient morts par la dernière; mais il pouvait rester quelques chevaux encore.

Les incrédules, & même plusieurs cummeutateurs, ont voulu expliquer ce miracle.

(a) Dissidorien Havin Jufylie le réduit à rien, en distat qu'il en arriva peréque vautant au grand Heauntie quand il cotoya la mer de Pamphilie; s' dans la crinite que les Rômains ne prificult le miracle du passiga de la met Rouge pour un messione; si se s'en moqualfent, il dit qu'il laiffé à chason la liberte d'en croire ce qu'il voudra. Il faut bien qu'un influiren ialité à sin léadur a liberte de croire S de ne pas le croire, de Papprouver ou d'en rire. On la prendrait bien fins lui. L'autur facet de liben loin des nugleyse le management à le faitherface du juil Férsin Jufylie, d'alliens trés-régéable. Il vous doune le passigné de la cent mille juin à ravaren les caux de la met dispendies, s'et tant de millions d'Egyptiens engloutis, comme un de plus fignales prodige que D I I y ut à faits en fireur de fon propte.

On a dit qu'un autre prodige eft qu'uneum auteur égyptien n'ait jumais paut de ce miracle épon-vanable, ni des autres plain d'Egypte; qu'uncune nation du monde n'ait jumais entendu parler ni de cet evenement, ni de tout ce qui la precéde; que personne ne connut jumais ni danes, ni 3-gièrre, ni 3-fojet fis de Jacob, ni déréalm, ni stréa, ni défens, la siffement que tout cela ne commença d'ere un peu comme nous d'affers. Il ai siffement que tout cela ne commença d'ere un peut comme nous l'avon de cip remarque. Les déliens de Driet u'out po dies accomplis que dans let temps manques par la parvolènce.

Seigneur.... Marie la prophétesse, sœur d'Aaron, prit un tambour à la main; toutes les autres semmes danscrent avec elle. (a)

Mosé étant parti de la mer Rouge, les Ifraélites allèrent dans le désert de Sur; & ayant marché dans cette solitude, ils ne trouvérent point d'eau, & ils arrivèrent à Mara où l'eau était extrémement amère. Mosé cria au Seigneur, qui lui montra un bois, lequel ayant été jeté dans l'eau elle devint douce.

Le quinzième jour du fecond mois depuis la fortie d'Egypte, le peuple vint au défert de Sin, entre Elim & Sinaï, & ils murmurèrent dans ce défert contre Mofé & Maron; ils dirent: Plût à DIEU que nous fussions morts dans l'Egypte par la main du Seigneur; nous eitons affis fur des marmites de viandes, & nous mangions du pain tant que nous voulions, (b)

(a) Les ciulques font des difficultés fur ce catalque; ils diffeut qu'il indéer probable qu'environ trois millions de perfonnes, cen compasti les visiliants, les formes èt ne catans, à peine c'chappet d'un figrand peril, aient pa aufficié chanter un contique, èt que Me/e l'uit composit un l'uitant pau dufficié chanter un contique, èt que Me/e l'uit composit les difent qu'il ne pouvait être qu'en égyptien. C'ell une objéditon tême l'indéer qu'il ne qu'en égyptien. C'ell une objéditon tême froise. Il y avait une ternauque plus finegulités à faire c'éd que l'anchen l'ivre apocrephe de la vie de Me/e dit que le pharaon échappa, è alla l'arquer a Ninive. On a raison de raiser cente impassion de ridiculte.

Si vous en croyer dom Calturt, Manifam dit que le phazon cichappa de ce périli jună Macifam, dont on ne connitium petit nombre de paffage que par la réponfe de Flanin Jofphe, ne dit point din tout que l'armée du phazono fut lubmergée dans la mer entrouvere; il di qu'un roi d'Egypic, nommé Artesphii, (qui n'a jamais callle) alla au-devant d'une armée de brigands arabes etablis en Falelline, qu'il n'ofa en venir aux mains, 8, qu'il fe terria en Étholpie.

(b) Les incrédules ne cesseur de nous reprocher insolemment que nous leur contons des fables absurdes. Ils ne peuvent pas comprendre que Dieu n'ait pas donné à son peuple cet excellent pays de l'Egypte, où il n'y avait plus que des femmes & des casans. n Comment, disentiés.

Н 3

## 118 L'EXODE.

Alors Diru dit à Mofé: Je vais leur faire pleuvoir des pains du ciel... Et Mofé dit à Aaron: Dites à l'affemblée des enfans d'Ifraël qu'ils le prefentent devant le Seigneur. Et ils virent la gloire du Seigneur qui parut dans une nuée. Et Diru dit à Mofé: Dis-leur que ce foir ils mangeront de la chair, & demain matin ils feront raffañés, & vous faurez tous que je fuis le Seigneur votre Dieu. Et le foir donc tout le camp fut couvert de cailles; & le matin tous les environs furent chargés d'une rofée qui reffemblait à la bruine qui tombe fur la terre. Et les enfans d'Ifraël ayant vu cela, se dissair l'un à l'autre manhu; & Mofé leur dit: C'est le pain que DIEU vous a donné à manger. (c)

» Mofe, à l'êge de plus de quatre-vingu ans, peut-il conduire dans le plus affectus de défents trois millions d'hommes, a ul leu de le mener du moins dans le pays de Canana en paffant par l'Idume? Et se défent s'ed bur, et Mars, à Claim, et sin, de Raphidim, d'Orbe, de Sinari, of de l'intran, de Cadet-abrue, d'Otodit, de Cadetoubt, dans léégales lis personne de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre d'autre d'autr

Nous avouons à ces incredules, que fidon les règles de la prudence humaine, un general d'armée auraits tont de conduire fa troupe par des déferts; mais il ne s'agit point ici de railon, de prudence, de vraifembance, de polishille phépique. Tout ell au-defiul de nous dans ce livre, tout ell drivin, tout ell miracle ; le puisque les Juifs existent le prepulé de Drag, l'un de véair tien deur arriver dece qui ell commun aux autres homane. Ce qui paraitrait aldurde dans une hifloire ordinaire , ell admirable dans celle-ci-l.

(c) Diodere de Sicile. Iliv. 1, chap. XII, raconte qu'un roi d'Egypte nommé Ailijan fit autréolis couper le net à une troupe de voleurs, qui avaient infelté de leurs brêgandages toute l'Egypte dans le temps des guerres civiles, qu'il les releçua vers Rinocolure à l'entrée de tout ess deferts. Rinocolure en gree figuife ser espé, à rapparement ce mot

Cependant Amales vint attaquer Ifraël au camp de Raphidim. Et Moße dit à Josúe: Choisifiez des combattans & fortez du camp pour combattre Amales; demain je me tiendrai fur le haut de la montagne avec la verge de Diett dans ma main. Josúe fit comme Moße l'avait dit, & il combattit contre Amales. Or Moße, Auron & Ur sen allerent au haut de la colline, quand Moße levait fes mains en haut, Ifraël etait vainqueur, mais quand il laiffait tomber un peu fes mains, Amates l'emportait... Or Auron & Ur lui foutintrent les mains des deux côtés; Josúe done mit en fuite Amales & tua toute fon armée. Et DIEU dit à Moße: Ecrives cela dans un livre, & dites la chosé aux

fut depuis la traduction du mot égyptien. Diodore dit qu'ils habitérent le desert de Sin, & qu'ils firent des filets pour prendre des cailles dans le temps qu'elles passent vers ces climats.

Les incréades, abulant également du texte de Diodre & de cétui de l'Erciture faine, croiest apercevoir dans ce rérit a vériable hiffidire des Juiss. Il difient que tes Juiss font des voleurs de leur propte aveu; qu'il el treis-naturel qu'un roi d'Egypte, foit Miljan, foit una autre, les ayant rélègué dans un défert après leur avoir fait cumper le nex, leur race ait conqui une haine implacable courte les Egyptiens, & qu'elle ait continué le meitier de brigands qu'elle entait de fa prise.

Pour la manne, îh n'y trouvent rien d'extraordinaire, fi en n'ekqu'elle ellu napaguil îi silièra que e prugaif peut rien enions fost que la manne de la Calabre, k qu'un peut s'y accontuner à la lonque; qu'un trouve exorce de la manne danne ses déferts, mais que c'étt une nourriure qui ne peut fullenter perfonne; k enfin îts nient le miarcel de la manne comme tour les aures. Il periendent qu'il cuit aufii alfé à Daru de les bien nourir, que de les mai nourir; que fi les hammes, le sentame à le enfant sancréteret trois joure muires dans les fables troisens par la foif que non clusteren Daru fe ferir contretti Luincime en les conducians and lorfqu'il fe décutie leur protecter. Mor prier, mais qu'il duit leur cruel homistée; qu'il est impossible d'admeute dans Dureant de derient de la leur bid'iphtmet, k nous ne pouvous que les phinôtre. oreilles de Josué; car j'abolirai la mémoire d'Amalec fous le ciel. (d)

Au troiféme mois depuis la fortie d'Egypte, les enfans d'Ifraël viurent dans le défert de Sinaï; & Mosé monta vers DTEU, & DTEU l'appela du haut de la montagne, & DTEU lui dit: Va-t-en dire aux enfans d'Ifraèl, fi vous écoutez ma voix, & fi vous obferv'ez mon packe, vous ferez non peuple particulier par

(d) Amalee était petit-fils d'Efai, & il occupa une partie de l'Idumée. Ses descendans devingent la principale horde de l'Arabie déserte; & l'on pretend que ce fut la horde dont descendait Hérode, qu'Antoine sit roi de Judée. Ces Amaleeites furent très-long-temps sans avoir de villes ; mais leur vie errante endurciffait leurs corps & les rendait redoutables. Les critiques difent que ce n'était pas la peine de faire mourir dans des déserts le peuple juif, de peur qu'ils ne fussent attaques par les Cananéens, puisqu'ils furent attaqués par des Arabes; & que eette bataille contre Ama'ec fut très-iuutile, puisqu'aueun des Ifraelites qui combattirent n'entra dans la terre promife, excepte deux personnes : ils trouvent d'ailleurs que Mole , Jaron & Ur se conduisirent en laches , en se cachant fur une montagne pendant que leur peuple exposait sa vie. Ils ne songent pas que Mose était un vieillard de quatre-vingts ans , & qu'Aaron en avait quotre-vingt-trois; que d'ailleurs Mofe tenait fa verge à la main, & qu'en levant les maius au Seigneur, il rendait plus de fervices que tous les combattans enfemble.

Le chevalier  $F_{\pi}^{lool}$ ,  $\epsilon_{ij}$  ui a fuit graver toutes les batailles dont le distonnaire de donn  $C_{\pi}^{lool}$  et  $\theta$  or  $\theta_{ij}$  a definite I bataille  $d^{i}$  made,  $\epsilon_{ij}$   $\delta_{ij}$  a place  $M_{2}f^{i}$ ,  $\delta_{ij}$  atom  $\delta_{ij}$   $\delta_{ij}$   $\delta_{ij}$  in  $\delta_{ij}$   $\delta_{ij}$ 

Le texte nous apprend que Dittu codonna à Mafe d'errine cette bataille dans un livre; i à u'u cut point chercher d'utter que l'Ende même. C'Alt toujours beaucoup qu'il nous foit refle deux livres aufit anciente que la Genéfe à l'Etool. En quedque trops qu'ils aisest été érêts, et cont des monument utés-précèteux les critiques nes peuvent empédene qu'un que fin nous avioni quedpart monuments au sancient Tofans, des Latinés, des Caudolis, des Germains, nous les liritons avec la cutiofité la plus aviele.

dessus les autres peuples.... Je viendrai donc à toi dans une nuée épaisse, afin que ce peuple m'entende parlant à toi, & qu'il te croie à jamais. Va donc vers ce peuple, & qu'aujourd'hui & demain il lave ses vêtemens. Et lorsqu'ils seront prêts pour le troisième jour, DIEU descendra en présence de tout le peuple fur le mont de Sinaï. Et tu diras au peuple: Gardezvous de monter fur la montagne, & de toucher même au pied de la montagne : quiconque touchera la montagne mourra de mort..... Le troisième jour étant arrivé, voilà qu'on entendit des tonnerres, que les éclairs brillèrent, que la trompette fit un bruit épouvantable; & le peuple fut épouvante, & Mosé parlait à DIEU, & DIEU lui répondait, & Mosé étant descendu vers le peuple, lui raconta tout, & DIEU parla de cette manière, (e)

( a) Nos critiques remarquent d'abord que la bataille d'Amale: ne fut d'aucune utilité aux Juifs, & qu'il femble que cette bataille, dont ils doutent, ne foit rapportée dans l'Exode que pour inspirer de la haine contre les Amalécites, qui furent leurs ennemis du temps des rois. Ils fondent leurs fentimens fur ee que Diev même, eu parlant à Mofe, se lui dit pas un mot de ce prétendu combat , & qu'il ne lui parle que de ee qu'il a fait aux Egyptiens. On lui fait propofer, disent-ils, les conditions de sou pade avec les Hébreux, de la même manière que les hommes sont entr'eux des alliances. On fait descendre Digy au son des trompettes, comme fi DIEU avait des trompettes. On fait parler DIEU comme on ferait parler un crieur d'arrêts. Et il faut supposer que DIEU parlait egyptien; puisque les Hebreux ne parlaient pas d'autre langue, & qu'il est dit dans le pseaume LXXX, que les Juifs surent étonnés de ne point entendre la langue qu'on parlait au-delà de la mer Rouge, Tolond affure qu'il est visible que tous ces livres ne furent écrits que long-temps après par quelque prétre oifif, comme il y en a tant eu, dit-il, parmi nous aux donzione, treizième & quatorzième ficeles ; & qu'il ne faut pas ander plus de foi au Pentateuque qu'aux livres des fibylles, qui furent regardés comme facrés pendant des fiécles.

Tous ces blasphèmes sont liorreur à toute ame persuadée & timorée. Il n'est pas plus surprenant que Di EU ait parlé sur le mont Sinai au

Tu ne feras aucun ouvrage de feulpture, ni aucun e image de tout ce qui est dans le ciel en haut, ni dans la terre en bas, ni dans les cieux fous la terre....

Je suis ton Dieu sort, je suis le Dieu jaloux, punisfant les iniquités des pères jusqu'à la troisème & quatrième génération de tous ceux qui me haissent, fesant misericorde en mille générations à ceux qui m'aiment.....

Tu ne monteras point à mon autel par des degrés, afin de ne point découvrir ta nudité.....

fon des trompettes, qu'il ne l'est d'ouvrir la mer Rouge pour faire enfuir fon peuple, & pour submerger toute l'armee égyptienne. Si on nie un prodige, on est force de les nier tous. Or il n'est pas possible, selon les commentateurs les plus accrédités, que tous ces livres ne foient qu'un tiffu de menfonges groffiers. Il est vrai que les premières histoires théologiques des brachmanes, des prêtres de Zoronfire, de ceux d'Is, de ceux de Vella, ne font que des recueils de fables abfurdes; mais il ne faut pas uger des livres hebreux comme des autres. On a beau dire que fi le Pentateuque fut écrit dans le defert, il ne pouvait l'être qu'en égyptien; & que les Hebreux n'etant point encore entres dans le pays des Cananeens, ils ne purent favoir la langue de ces peuples, qui fut depuis la langue hébraïque. En quelque langue que Mofe ou Mosfe ait écrit dans le desert, il est aise de supposer que le Pentateuque sut traduit après dans la langue de la Palelline, qui était un idiome du fyriaque, puisqu'il fut traduit ensuite en chaldeen, en grec, en latin, & long-temps après en ancien guthique. Les objections des incredules font récentes; & ce livre aurait 2290 ans d'antiquité, quand même il n'aurait eté compilé que du temps d'Efdras, comme les critiques le pretendent. Il ferait presque aussi ancien que la république romaine établie après les Tarquins. Les incredules repondent qu'un livre, pour être ancien, n'en est pas plus vrai ; qu'au contraire , presque tous les anciens livres étant écrits par des prêtres, & étant extrêmement rares, chaque auteur se livrait à son imagination, & que la faine eritique était entièrement inconnue. Cette manière de penfer renverferait tous les fondemeus de l'ancienne hiftoire dans tous les pays du monde ; on ne faurait plus fur quui compter. Il faudrait douter de l'histoire de Cyrus, de Grésus, de Pifistrate, de Romulus, de tout ce qui s'est passe dans la Grèce avant les Olympiades ; & ce scepticilme universel ne serait qu'un chaos indébrouillable de toute l'antiquité. Si quelqu'un frappe son esclave ou sa servante, & s'ils meurent entre ses mains, il sera coupable d'un crime; mais si son esclave survit un jour ou deux, il ne sera sujet à aucune peine, parce que l'esclave est le prix de son argent.....

Oeil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied.....

Si un taureau frappe de fes cornes un homme ou une femme, on lapidera le taureau; & on ne mangera point fa chair.....

Vous punirez de mort les magiciens, celui qui aura fait le coït avec une bête, celui qui facrifie aux Dieux.....

Tu ne diras point de mal des Dieux, & tu ne maudiras point les princes de ton peuple.....

Tu ne différeras point à payer les dixmes.... (f)

(f) Nou n'avons fpécifé ici, de toutes les premières lois juives, que célle contre légulelle nou adverfises vélèveun avec le plus de témés. Si on les en croit, la défende de faire aucine image n'a jamais été, si on les en croit, la défende de faire aucine image n'a jamais été, observée. Mofé lui-même fir (calupte des chemis), de be toufe ou de vous de vous de vous de vous de l'aux qu'il plaça fur l'arche ambulatoire. Il fit faire un ferpent d'àirain. Satman mit des veuxs de brouse dans le temple qu'il fit bâtir.

Les interfolles in provent foulfir que Dizu s'annonce comme puilflant k jaloux. Ils difent que rien ne rabsilife l'être tout-puilflant, comme de lui faire dite nojurios qu'il el puilflant, k que c'ed lhen pis de lui faire dire qu'il est jaloux; que ce llvre ne parle jamais de D1 gru que comme d'une divinite locale qui vout l'emporter fur les autres divinites; k qu'on nous le repréfence comme les Dizues de Greex, jaloux le situs des autres.

La punition dont on menace la trodétene & quatrième génération innocense d'un affact lousquable, leur femèlle une injulitée atrose; & lib prétendent que cette vengeane, exercéc fur les enfans, ell une des preuves les Julis n'out, punisai connu l'immonstitée d'arme Ke periora après la mort, que vers le temps des pharificos. Cell Topinion du dodeur Warders, de l'opinion des dodeur Warders, de l'opinion de dodeur d'armé d'il politivement la même chofe, quolqu'il n'en tire pas les mêmes confegènces que l'édante Warders.

J'enverrai la terreur de mon nom au devant de vous ; j'exterminerai tous les peuples chez lefquels vous irez. J'enverrai d'abord des frélous & des guépes , qui mettront en fuite le Hévéen , le Cananéen , l'Héthéen. [g] Les limites de votre terre feront depuis

La peine de mort contre les magiciens prouve que les Juiss croyaient à la magic : & comment n'y auraient-ils pas eru, s'ils ausient vu les mitracles des magiciens de Plarson, & si Jofept avait sait des opérations magiques avec sa tasse :

On tire de la punition du coît avec les bêtes une preuve, que les Juiss étaient fort enclins a cette abomination.

On croit trouver de la contradiction entre l'ordre de mettre à mort ceux qui auront facrifié aux Dieux, & la défense de parler mail des Dieux.

On prétend que l'ordre de payer exastement les décimes, avant qu'il y est des lèvites & des décimes, est une preuve que cela sut écrit dans des temps postérieurs par quelques prêtres intéressés à la dixme.

La défense de dire du mal des Dieux peut s'entendre des juges & des prêtres, qui sont souvent appelés Dieux dans l'Ecriture.

(g) Diru ne cellé de promettre aux juis qu'il combattra pour eux, & que tout fuira dovant eux. Il ajoute qu'il euverre de fréclous & des guèpes pour leur préparer la vidoire. Ce n'ell point une figure dont fe fert l'auteur facer, car j'glé, avant de mourir, sit experlêment que DIFU a envoyé dévant eux des frébons & de guèpes. Le livre de la fagélie dei stail, louz-jeenap gaies. L'hilitôire ancheme parle en éfie de plufeum peuples d'Alie, qu'i furent obligés de quiter leur pays où ce anismas vicient excetifement multiplies. On a dit même que les puples de la Chiabité a vaienné et chaffe par des mouchess. On en a dit Syrie en me fait dans laquelle le feitu des mouchess. On en a dit Syrie en me fait dans laquelle le feitu des mouchess put chaffer le habitam. Il y a eu aufi plufeurs Myfes dans l'Afie mierure & dans le Péloponifée. Il avel pas croyable que le pueple d'acuent de cet provinces fe foient laiffes shulfer par des mouches; mais ce qui eff failé dans la mytholège pe put devezit une yetric hilfoiteque dans la livragélinte. la mer Rouge jufqu'à la mer de la Palefline, & jufqu'au fleuve de l'Euphrate: je livrerai entre vos mains tous les habitans de la terre, & je les chafferai de devant votre face..... Quand tu feras le dénombrement des enfans d'Ifraïd, ils donneront tout le prix de leur ame au Scigneur, & il n'y aura point de plaie parmi eux quand ils auront été dénombrés; & tous ceux qui auront été dénombrés donneront la moitié d'un ficle, felon la valeur du ficle du temple. (h') Le ficle vaut vingt oboles; & la moitié du ficle fera offert au Scigneur.

Prenez des aromates, pour le poids de cinq cents ficles de myrrhe, deux cents cinquante ficles de cinamum, pour deux cents cinquante ficles de cames, cinq cents ficles de caffe; vous en ferez une huile felon

parce que DIEU sesait pour son peuple ce qu'il ne sesait pas pour des peuples profanes, qui lui étaient étrangers.

DEU promet ici aux Julis qu'il les rendre maîtres de tout le pays depuis la met Mediterance juliqu'à Elupharte, pei ril y a ving degres en longitude, dans la bituinde du trentières degre, depuis la Mediterauere par la terre de Canana juliqu'à Elupharte. Et quando on a competrat que ving liteus par degre, ecla devait compofer un empire de quatre cenna licus de long. Il eft demontre, diffette tes crisques, que le puis du cre tieb inci de pelled ren fix-alte pays. Cels el vrai : mais audii DEU U tando promet, is tantis menace, è si le retaleche de fis menace, à il entenne de fas prametile, fonto a finicircorde en fa julitice. Ainfu il une fain pas prendre tonjourn à la terre tout ce qui ell amonne dans l'Ectristur, annà condièrer que les prédictions des conditionnelles. Les crisques ne ferour pas consens de cette explication, qui eft pourant la Cule qu'on puillé Gonnere.

(4) On demande comment le ficie dans le defent pout être évalue par le ficie du temple, qui ne fait bâti que cinq cents ans après, felon la fupputation hébraique? On croit qu'il ya sei un prodiqient anachmonifine, & que c'êt une nouvelle preuve que tous ees livres ne furent écrits qu'après que le temple fait bit. On répond que par le mo du neuple il dux entendre le tabernacle de l'arche de l'alliance: & fai les critiques répliquent que l'arche

l'art du parfumeur; quiconque y touchera fera fanctifié, & quiconque en fera de pareille, & en douner a à un étranger, fera exterminé.

Dieu dit aussi à Mose: Prends tous ces aromates, ajoutes-y du sacié, de l'onyx, du galbanum, de l'eracens..... Tout homme qui en sera de semblables, pour en sentir l'odeur, sera exterminé...... (i)

d'alliance n'avait pas encore été construite, il est aife de dire qu'on parle ici par anticipation; & alors on ne trouvera aucune contradiction dans le texte.

(§) On fait des difficultés far cette prodigieur quantité de parfuns, & fur leur nature. Le channe nell pas comme. On prétend que éelt de la camelle : mais platieurs auteun difeur que la camelle et la came! et d'autres défeut que éelt la caffe, egife, qui el la camelle véritable. La plupart de ces d'opus vieuneut de la londe. On ell en peine de Savie comment les Jusis dans leur défert parent avoit tantale marchandiés précieules? La reponée et qu'ille le avaient emportes d'Egypte. La peine de mor pour quitonque fersit une composition de ces parfums, feulement pour avoit le plaife innocent de les jeuis, femble une loi inguité & batharq mais éél, fant doute, parer que ces droques éstant dellinées uniquement pour le parlaire innocent de les jeuis, emble une loi reignée batharque passis évil, fant doute, parer que ces droques éstant dellinées uniquement pour le tabernacle qu'on devisit faire, ne devisient poul cite profusee.

Les deux tables de pierre, écrites on gravées par le doigt de DIEU même . ont donné lien à d'étranges blafphemes. » DIEU, a-t-on dit, est " to ujours représenté dans ce livre comme un homme qui parle aux hommes. n qui va, qui vient, qui se venge, qui est jaloux, qui donne des lois, & n enfin qui les écrit ; rien ne parait plus groffier & plus fabuleux : ces deux 19 tables de pierre font une imitation des deux marbres fur lesquels l'ancien 21 Bacchus avait écrit ses lois ; comme le passage de la mer Rouge est une " imitation visible de la fable de Bacchus , qui passa la mer Ronge à pied see " pour aller aux Indes avec toute fon armee. Les fables arabes font prodi-" gieusement anterieures à celles de Mose. Bacchus avait ete éleve dans ces » deserts avant que Mosé les parcourût. Il fit tous les miracles que les Juiss n s'attribuent ; & deux rayons lui fortaient de la tête comme à Mese, en n témoignage de son commerce continuel avec les Dieux : ils portèrent 10 tous deux ce nom de Mofe, qui fignifie echappe de l'eau. Les Juifs, qui " n'ont jamais rien invente, ont tout copie très-tard. " C'est ce que les eritiques objedent.

Il elt vrai qu'on retrouve dans la fable de Bacchus beaucoup de traits qui font dans l'histoire juive depuis Noé jusqu'à Jojus; mais il vaut mieux croise

Et le Seigneur ayant achevé tous ces discours sur le mont Sinai, donna à Mose deux tables de pierre contenant son témoignage, écrit avec le doigt de DIEU.

Or le peuple, voyant que Mofé tardait à descendre de montagne, s'assifembla autour d'Aaron, & dit: Lève-toi, fais-nous des Dieux qui marchent devant nous; car nous ignorons ce qui est arrivé à cet homme qui nous a fait sortir de l'Egypte. Et Aaron leur dit: Pernez vos boucles d'orelles, & celles de vos fils & de vos filles; ; & le peuple ayant apporté ses boucles d'orelles, il en sit un veau d'or en sont es ils dirent; voilà tes Dieux, ô stract, ... Et Aaron dressa un aud devant le veau; & dés le main on lui offiti des holocausses. Alors le Seigneur parla à Mosé, & lui dit: Va, & descends. (k) Et lorsque Mosé sur arrivé près

que las Arabes & les Grees on tiè les copfiles, que de penfer que le Hébreux ne furent que des plagitires. La fable de Bazelas ne fut pas d'abord donne pour une hilloire facrec ; elle ne fut le foistement des lois ni en Arabie ni en Gréez : an liten que la loi de l'Exode ell entere celle des yfids. Nous àvoucons que Bazelas fat adore & eut des pritres : más nous prifezors un minglire das Dieus de verite à ceux qui font devenus les Dieux du mentifoge.

(4) Le seite hebren parts; il fet un veus au turin, 'è il le jeus en fontes, mais che mermofolium, on piete d'haute o foute, 'à mais con répare au beuin, ou pour parier plus propriement, un cirica distriction en de la mais au le la pour parier plus propriement, un cirica distriction en une un orne mont de la propriement que par la propriement que la partie veus qui en mit. Il faut au moist rois modif un tarvail affaits pour achever un tel ourarge là S. Bu n'y a part d'apparence que la paid, dans un déferri, culfient dés condeuis d'ors, qui ne fe tropient que dans de grandes villes ai moit par son carrelle que rois millions de julié, qui veacint de vois de d'étiennée Date il ul subre au milliée de tompetur de des tompeturs, vous literation de la competité des tompeturs, vous literation de la competité des tompeturs de tompeture de la distriction de partie parts pulsare fait des tompeturs de la conference qui puniferant par le veitre, pour donne du relat à fee confrese ; qui puniferut s'oltement le crime des autres l'apparence de la la fabilitée.

du camp, il vit le veau & les danfes; & de colère i l jeta les tables & les brifa; & prenant le veau qu'ils avaient fait, il le mit au feu, & le réduiff en poudre, & répandit cette poudre dans l'eau, & en donna à boire aux fils d'Ifraèl. Puis Mofé fe mit à la porte du camp, & dit: Sì quelqu'un ell au Seigneur, qu'il fe joigne à moi; & les enfans de Lévi s'affemblérent autour de lui, & il leur dit: Voic e que dit le Seigneur: Allez, & revenez d'une porte à l'autre par le milieu du camp, & que chacun tue fon frère, fon ami & fon prochain. (l')

quelque difficulté que noss trouvions à expliquer un évênement fi hors de la nature. Nota se pouvons foupçumer en levite d'avoir ajout quelque choie au tette facté. Nota regardons fullement ette hilloire prodigieute comme les autres choies enotre plus prodigieutes que Ditro fit pour exercer fa julitée & fa miféricorde fur fon peuple juif, le frul peuple avec lequel il habitait caminmellement, adelaiffant pour lui tous les autres peuples.

(4') Cer article n'elt pas le moins difficile de la fainte Eeriture. Il fout convenit d'absol que l'on ne peut récluire l'or en poudre ne le jeana sa fier q'et lus opération impofible à toot l'art humain tous le fyithens, toures les fappofitions de phinteru jagronare qui ou parté au haffard de sholes dout lis n'ont pas la moindre commiffance, fom bien loin de réfoudre ce probiene. Lor postable dont lis partent, c'ét de l'or qu'ou a diffious dans de l'eau réglet s' Cell le plus violent des puifons, à moins qu'on en ait affaibil la force ; encre en effitour - no l'on que trei-impafaitement ; l'a li luquer dans lasquéle il elt mèle ett noujours tels-corrofner e on pourrait aufi diffioulre de l'or avec du footier; mais cels ferait une liquer déclable qu'il ferait impofible d'avaler. Si donc on demande par quel ar Mr/of fit cette operation, on doit repondre que c'ell par un nouveau miracite que DELT or diagna faire, comme il en fit tant d'autres. T'ent ce que dit la deffius dom Cafmer, et d'un homme qu'in es fait suns l'autres d'en l'entre de d'un homme qu'in es fait suns l'autres.

Maffe this ici une autre adion, qui rôte pas abdolument imposfible; il fe met à teix de la tribu de Lari, èt uce vinga-trois mile hommes che fa nation, qui mus font fupposes être bien armes, puisqu'ils venaient de combattre les Amadicettes. J'amais un peuple entier ne s'êtt laffic égorger ainfi fans de deroiter : il n'elt point dit que le teivite infinent exempts de la faute de toui le peuple; il n'ell point dit qu'ils culfeut un ordre exprés de DIII u de malficer leurs firite; à un ordre expres de DIII u femilo de DIII u de malficer leurs firite; à un ordre expres de DIII u femilo de DIII u de malficer leurs firite; à un ordre expres de DIII u femilo de DIII u de malficer leurs firite; à un ordre expres de DIII u femilo de DIII u de malficer leurs firite; à un ordre expres de DIII u femilo de l'archiver de de l Le Seigneur frappa donc le peuple pour le crime du veau qu'avait fait Aaron; (m) & le Seigneur parla

nhediaire pour judifiére cette boucherie interopuble. Le trate potte que les bruites padiferent d'une poure du camp à l'autre: 1 il velle quiere possible que trois millions de personnes actent cie chan un camp, it que re camp eit des portes, dans un defert où il n'y eus jamais d'abres; mais c'elt une faible termaque en compartifion de la baberier avec haquelle Moje dis une kriste. Vous avec conherc aujourd'hui vos mains aus Seigneur; c'hacan de vous a test fon lis do 10 nière a ilung en le 12 vous beseille. Il elié et plus besein fans dout ei Moje de fe devouer pour son peuple, comme on le dit de Carlaru & des Carlarus. Adorons humbement se vois du Seigneur, mais garduns- nous de louer la fuseur alsominable de ces Writes, qui ne dolt jumis être initte pour quelque caude que e publi étre.

(m) Le texte dit expressionest que DIED inappa le prouje pour le proble d'éten ja lon d'eulement de sen si le fait enfaite grand-prêtre : en b'ell point là l'idée que nons avons de la judice ordinaire. Ce fout des profundeurs que nons d'evons adores. l'inferent theologiens ont oldreré que le dons premiers pondies de l'anciente los de la nouvelle ont tous deux commencé par use appliafie. Leur repeniir leur a tenu lite d'annocence; mais l'ut l'ipoi util de expressione par le fait que fait d'arre cupit le qu'il et dit que fait l'arre capit le fen par se la men, quoiqu'il sit ninniment moise couphète qu'abrar, a quoiqu'il sit ninniment moise couphète qu'abrar.

Quedquerum ont remarque , non fans maliguite , que Di e u dit d'abond qu'il enverra un ange pour chaiffer les Canancems , & qu'enfuire il dit qu'il ira lui-même; mais il n'y a point il de contradifion; au contraire, c'ell peut-être un redoublement de bienfais pour confoire le peuple de la pene de vinget-trois mille hommes qu'on vient élégorger.

Il n'el pas faité exceptique ce que l'autrar cainent quand Mofé demande à DEUR et la liste revis fa gibier. Il fassile qu'il 19 rue affer plairement de d'affet près , quand il a converfé avec DEUR peniant quarante jours for la montage, qu'il a va DEUR fait foce. Re pe DEUR lai a parté comme uu ami a uu ami. D 1 u lai repond : Von ne pouver voir ma face, ca sui femma re un curre Java marir. C'taix en effet l'opinion de toute l'audiqué, comme nouveau s'autrar marir. S'autrar avair un Elberar. S'al et permis de juinder ein le profess su, qu'on mourait quand on avair un Elberar. S'al et permis de juinder ein le profess au face, con en un avair un Elberar dans tout fa glorier. Il fait fappoler que quand Mofé paris à D1 to face à face, comme un mi à un ami, il y avait entrêva un note parelle écule qui condulânt les Hébreux dans le déterț autrement ce fessi une contradicion incepticalele, car de D1 teu tou la premis point a de voir fa face fam dicion incepticalele, car de D1 teu tou la premis point point de voir fa face fam dicion incepticalele, car de D1 teu tou la premis point point de voir fa face fam dicion incepticalele, car de D1 teu tou la premis point qu'en de voir fa face fam de voir fa face fam de voir fa face fam de voir face fam de voir

Philosophie &c. Tome III.

donc à Mosé, & lui dit : Va, pars de ce lieu, & entre dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac & à Facob; & j'enverrai un ange pour chasser les Cananéens, les Amorrhéens, les Héthiens, les Hévéens, les Phéréféens & les Jébuféens..... Or le Seigneur parlait à Molé face à face, comme un homme parle à fon ami... Puis le Seigneur lui dit : Je marcherai devant toi, & je te procurerai du repos.... Mofé répartit : Fais - moi voir ta gloire. DIEU répondit : Je te montrerai tous les biens, & en passant devant toi, je te ferai voir ma gloire : je crierai moi-même en prononçant mon nom ; je ferai miféricorde à qui je voudrai. Et il dit de plus : Tu ne pourras voir ma face, car nul homme ne me verra fans mourir : mais il y a une façon de me voir : tu te mettras fur le rocher, & quand ma gloire passera, je te mettrai dans une fente du rocher, & je te cacherai de ma main; tu verras mon derrière, mais tu ne pourras pas voir mon vilage.

Lorsque Mosé sortait du tabernacie, les Israclites voyaient que sa face était cornue. (n) Mais il couvrait

voile, il hai permet feulement de voit fon derrière. Cet choies font fi choigene de oppinions, de utiges, do moneurs qui règente sujourbhai fai pa terre, qu'il faut, en lifaut ect ouvrage divin, fe regisdre comme dans un autre monde. Nois foumens bien lois d'offer compare les portines d'Hemère, à l'écritaux faitse, quoisqu' Esplate! r'ail fait avec faccès; mais nous dons dire que dans Henre i'l n'y a pas deux alloine qui alent la mointe reffemblance avec ce que nous voyons de nos jours ; & c'ell est même qui ared les poèmes d'Henre t'ets - percieux. L'ancien tellament l'elt phas cericuix. L'ancien tellament l'el phas cericuix.

(a) Les interpêtés entendent par comue, des rayons. C'ôt lei que plu-four commentatum, & funtout B<sup>2</sup>/<sub>2008</sub>, Richetz, & Hend, comparent et qu'on dit de Bacelos avec ce qui eft vrai de M9/e. Nous avons deja oblevé qu'il fourait des rayons du fions de Bacelos : ils trouvent entre ces deux hêros de Tantiquité une refilemblance entiere. Calont poulle le parallèle encore plus artiquies que refilemblance entiere. Calont poulle le parallèle encore plus

fon vifage quand il avait à leur parler... Tout l'or que l'on employa pour les ouvrages du fancluaire, & tout ce qui fut offert par le peuple, fut de vingtneuf talens fept cents trente ficles, felon l'évaluation du fancluaire. Et il fut offert, par tous ceux qui ciaient au deffus de vingt ans, la fomme de cent talens d'argent... On fit auffi les vétemens dont Aaron devait se revéir, d'hyacinche, de pourpre, d'écarlate & de lin, & on lui fit un êphod d'or,

loin qu'eux. Il dit que Mofe, Bacchas & Chofe, divinité arabe, ne sont qu'une même personne. Il est consians que Bacchas etair une divinite arabe se il descendait, dit-on, de Lhus, à on l'appelait Bacchas on Jacchus, ce qui fignifiait le Dieu Chus. Foyer notre remayur (1).

Pour confliuire l'arche d'alliance, qui etait de bois de céthim, de trois pieds & demi de lose, de deux pieds de larce, & de deux pieds & demi de haut, le texte dit qu'on donna vingt-neuf talens & lept cents trente fieles d'or , & cent talens d'argent. Or le talent d'or est evalue aujourd'hui à cent quarante mille livres . & le talent d'argent fix mille livres de France. Cela composait la sorome exorbitante de quatre millions six cents soixante & buie mille sept cents soixante livres, sans compter les pierres precieuses; mais aussi il fant confiderer qu'il est dit qu'on eutoura cette arche d'ornemens d'or . que le chandelier était d'or, que tous les vales esaient d'or, qu'il y avait un autel des parfums couvert d'or , & que les batons qui postaient cet autel & cerre arche etaient auffi couverts d'or, & que l'ouvrage furpaliait encore la motiere. Les lecteurs font furpris de voir dans un defert, où l'on manquait de para & d'habits, une magnificence que l'on ne trouverait pas chez les plus grands rois : c'est encore un prétexte aux incrédules de supposer que la description de ce superbe tabernacle sut prise en pagrie du temple de Salemen-& qu'encore même le fanduaire de ce temple ne fut jamais si superbe, & que les Juifs ont toujours tout exagere. Cependant, fi l'on accorde que les Juifs avaient volé tous les vales d'or & d'argent de la balle Egypte , & qu'ils avaient chez eux d'excellens ouvriers formes à l'école des maitres égyptiens , alors l'impossibilite physique disparaitra. Et d'ailleurs tout est miraculeux , comme nous l'avons dit, chez le peuple de DIEU. C'est-là le grand point ; & si les Philiflins dans la fuite ne prirent pas toutes ces richeffes quand ils battirent le peuple de Di Er & qu'ils prirent leur coffre facre , c'est encore un grand miracle; car les Philistins étaient aussi brigands que les Juis; & de plus, le coffie facre juif appartenait à leurs vainqueurs.

d'hyacinthe, de pourpre, d'écarlate & de lin : & on coupa des feuilles d'or, qu'on réduifit en fil d'or mince; & on tailla deux pierres d'onyx enchaffées dans de l'or, fur lesquelles on grava les noms des enfans d'Ifraël. Le rational fut orné de quatre rangs de pierres précieuses enchaffées dans de l'or; sardoine, topase, émeraude, escarboucle, saphir, jaspe, ligure, agate, améthyse, chrysolite, onyx & beril.

Le Seigneur parla encore à Mofe, & lui dit: Prends Anton avec fes enfans, & affemble tout le peuple. Et Mofe pofa la tirar fur la tête d'Aton, & lui mit fur le front la lame d'or facrée... & Mofé ayant égorgé un bélier, en mit le fang fur le bout de l'oreille d'Aton & de fes fils & des autres prêtres, & fur les pouces de leur main droite, & fur les pouces de leur pied droit, & répandit le relle du fang autour de l'autel. (a)

Dieu parla encore à Mose, & dit : Va déclarer aux ensans d'Ifraël, que voici de tous les animaux de la terre ceux qu'ils pourront manger... Le lièvre est

<sup>(</sup>e) Il se faut pas victomes que Mejé ou Méjé infilable fon féret à le condexe, key diffendité toutes en excitomios communas d'avoure la mainou, Car il 19 y avait gaire alors que l'Indée, à la Chine inecimone, qui ne facrifiafient pas de a sainausa, à la Divinite. Toutes la extérmoine de a unres peuples fe réfiendabient pour le fond : les prètres fe couvraient de fang ş ils fédiam l'Office de bouchen, k lis presentant pour cut a melliteur partie de bites immodère. Caltart dit fur ces article, que la conférazion de grandpiète de Romains fe fédia ave de rectemonies encore plus exmodisimier. Ce pomífe, convert êva balit trus de fini, e stati enskisi deus un fustraria, où il recueil trait le fing d'un farraria part a trusa glist a des places, ex. se il cit fau ces de vers de Pradent. Calmet prend si la crétmonie du surobule pour la conférention de Paulife Meisseu. Jamais sucun pêtere, de le Romaius, ne porta un habit de fois : la fole ne commença à être un peu connue que fur h fan de l'empire d'Agrefi.

impur quoiqu'il rumine, parce qu'il n'a pas le pied fendu. Le cochon est austi impur, parce qu'ayant le pied fendu il ne rumine pas. Vous ne mangerez ni aigle, ni griffon ni vautour, ni chat-huant, ni milan, ni cormoran, ni onocrotal; ce qui vole & marche lur quatre pieds vous sera en abomination . . . . vous ne mangerez point de sauterelles. (\*\*)

(p) Le Egyptiend furent, dit-on, les premiens qui firent extent diffinition des animants puns & des impun, so list par principe de faute, fois par conoce onomie, foit par fuperfilion. Le cockon ceiti impur cher eux, non par parce qu'il ne runnine point, mais parce qu'il ne flouvent attange durc épière de la prefie à bourent attange de la peffe à boutel t Eugepe en fi fujette.

Le lièvre fur regarde comme impur chez les Juifs ; ils fe trompèrent en croyant qu'il rumine, & en psenant le mouvement de fes lèvres pour l'action de ruminer.

La loi déclare abominable ce qui marche fur quatre pottes & qui vole :

il faut entendre que s'il y avait de tels animant, ils feraient déclarés inspus: car nous ne conaziflons point de telles bêtes. Il n'y en a jamais eu que dans l'invention des peintres k des fuilpeurs qui ont reprefente des hièroglyphes. On ne fait pas pourquoi la fauterelle eft déclarée impure, puifique

On he tait pas potrquos la fautereix en decurre impure, punque faint Jean-Baptife s'en nourriffait dans le defert.

Le texte parle encore de beaucoup d'animaux qu'on ne connaît point, comme du griffon, de l'ixion, qui font des animanx fabuleux.

Fin du commentaire sur l'Exode.

# LEVITIQUE.

'Die v parla encore à Mosse à Aaron, disant: Tour homme dont la peau & la chair aura changé de couleur, avec des pustules comme luisantes, sera amené devant Aaron le prêtre, ou à quelqu'un de se enfans, lequel; quand il aura vu la lèpre sur la peau, & les poils devenus blancs, & les marques de la lèpre plus ensoncées que le reste de la chair, il jugera que c'est la lèpre. (a)

DIEU parla encore à Mosé & à Aaron, disant: Quand vous serez en Canaan, s'il se trouve un bâtiment insessé de lèpre, le maître de la maison en

(a) Il y a plus de trente maladies de la peau; & le nom de lepre est un nom géneral : depuis la simple gratelle jusqu'au eancer, toutes ces maladies prenneut des noms differens. Les critiques ont trouve etrange qu'on envoyat les lépreux aux prêtres, au lieu de les envoyer aux médecins; ee qui fait voir, difent-ils, qu'il n'y avait point de médecin dans un pays ande, & dans un elimat mal-fain qui produit tant de maladies. Les Juifs surtout devaient être insectes de diverses sortes de lepres dans des déferts de fables où l'on ne trouvait que quelques puits d'une eau bitumineuse & nitteuse, qui augmentait encore ets maladies dégoûtantes. Dom Calmet, dans fa differtation fut la lepre, pretend que ces maladies font caufices par de petits vers qui fe gliffent entre cuir èr chair. Colmet n'etait pas médecin ; les œufs des vers dont la terre est pleine , se mettent quelquesois dans les ulcères de la chair, mais ils n'en sont pas la eause. . . . Nous avons eu plusieurs charlatans qui ont fait accroire que toutes les maladies ctaient eaufées par des vers, & que chaque espèce d'animaux étant dévorce par une autre espèce, on pouvait faire manger les vers de l'apoplexie & de l'epileptie par des vers anti-apoplediques & anti-épileptiques. Que de charlatans de tonte espèce! Et que n'a-t-on pas inventé pour tromper les hommes, & pour se rendre maitre de leurs corps & de leurs aunes!

avertira le prêtre.... si la lepre persévère & si la maison est impure, elle sera détruite aussitiot, & on en jettera les pierres, les bois, & toute la poussière hors de la ville dans un endroit immonde. (b)

( b ) II faut pardonner à un peuple aussi grossier & aussi ignorant que le peuple juif, cette imagination de la lépre des maifons. Il n'y a point de muraille qui ne change de couleur, & dans laquelle il ne se loge quelques petits insectes. On voit même dans nos villes plusieurs de ces murs noircis, & remplis de ces animaux presque imperceptibles, comme le font presque tous nos fromages au bout d'un certain temps : car les œuss de tous ces petits animaux innombrables sont portes par le vent, éclosent ensuite dans toutes les viandes , dans les fruits , dans l'écorce des arbres, dans les feuilles, dans les fables, dans les pietres, dans les cailloux. Rien ne ferait plus ridicule que de couper ces arbres , & d'abattre ees maifons, parce que ces petits animaux microfcopiques, qui vivent tres peu de temps, s'y font caches. Ce n'est point d'ailleurs dans les pays chauds que les murailles se couvrent quelquesois d'une moissssure à laquelle des insedes innombrables s'attachent; c'est dans nos pays humides qu'une mouffe imperceptible croît fur les vieilles murailles, & fert de logement & d'aliment à des infectes, lesquels d'ailleurs ne sont nullement dangereux.

L'idée de 6m Calmit, que l'effèce de lèpre la plus maligne était la vérole, & que Job en était attaqué, est encore plus insourenable : la vérole ctait incontestablement une maladie particulière aux iles de l'Amérique si long-temps inconnues, Le professer Africa l'a démontre.

C'est une chose plaisante de vuir Colmet donner la torture à quelques anciens auteurs, pour leur faire dire ce qu'ils n'ont point dit; il va jusqu'à vouloir trouver la verole dans ces vers de Juséaul:

. . . . Sed podice lavi

Coduntur tumida medito ridente marifea.

Il ne voit pas que ces ven ne fignifient autre chofe qu'une opération find pur un médecin à un infame débauché, dont l'aum avait contrâte det équimofes par les efforts d'un autre libertin, qui avait bleffer miférable en commettant le péché coatre nature ; ce qui n'a pas plut de rapport à la verole qu'un cors au pied. Il turd un paffage de la temes-feptième out d'Hunea ;

Contominato cum grege turpium morbo virorum.

Horace peint ici Cléopatre accompagnée de ses eunuques, & ne prétend point du tout que cette reine & ses eunuques eussent la verole. Céfar & Antoine, aussi debauchés qu'elle, n'en surent jamais soupçonnés. Si quelqu'un des enfans d'Ifraël veut prendre à la chaffe quelque oifeau dont il eft permis de manger, qu'il en répande tout le fang, car l'ame de toute chair eft dans le fang; c'eft pourquoi vous ne mangerez le fang d'aucun animal, parce que l'ame de toute chair eft dans le fang; & quiconque en mangera, sera puni de mort. (c)

(c) Le critiques disent qu'il est impossible d'obeir à cette loi. En effet, quelque koin qu'on preune de faigner un animal, il refle necessiairement une grande partie de son sing dans les peuis vaiifeaux, laquelle n'a plus la force de passer pas les valvules, & qui, ne circulant plus, reste dam toutes les petites veiues.

Une remarque plus importante ell, que l'ame est toujours prise dans le Pentateuque pour la vie ; tout animal qui perd tout ce qu'il pent perdre de fon fang est mort. D'ailleurs l'ame de tous les animaux , & même celle de l'homme étant toujours mife à la place de la vie, cela femble justifier le système audacieux de l'evêque Warbarton, que l'immortalité de l'ame était absolument inconnue aux premiers Juis. Si ce système était vrai , ce ferait une nouvelle preuve de la groffièrete de ce peuple. Car tontes les nations puiffantes dont il était entouré , Egyptiens , Syriens , Chaldeens , Perfans , Grecs , pouffaient la créance de l'immortalité de l'ame jusqu'à la superstition. Ils admettaient tous des récompenses & des peines après la mort, comme nous l'avons dit. C'est le plus beau & le plus utile dogme de tous les légiflateurs. Il est difficile de rendre raison pourquoi les lois portées dans l'Exode, dans le Lévitique, dans le Deutéronome, ne parlent jamais de ce dogme terrible, qui feul peut mettre un frein aux crimes fecrets. C'est furtout cette ignorance de l'immortalite de l'ame, qui a fait croite à quelques critiques, que les Juifs n'avaient jamais rien fu de la theologie egyptienne, & qu'ils n'en avaient vu que quelques cérémonies dans la basse Egypte orientale, vers le mont Cassus, & vers le lae Sirbon : que ces Juifs n'etaient originairement que des volcurs arabes, qui, ayant éte chaffes , allèrent s'emparer avec le temps d'une partie de la Paleftine , & composèrent ensuite leur histoire comme toute histoire ancienne a été composee , c'est-à-dire très-tard , & avec des fictions tantôt ridicules , tantôt atroces. Nous infiftons fur cette idee, parce qu'elle est malheureufement très-repandue, & que de très-favans hommes, abufant de leur feience & de leur esprit, ont rendu cette idee trop vraisemblable à ceux qui ne font pas eclaires par la grâce. Cette opinion de tant de favans fur le malheureux peuple juif, est trop dangereuse à la religion chrétienne

Les enfans d'Ifraël ne facrifieront plus d'hoslies aux velus avec lesquels ils ont forniqué. (d)

pour que nous ne la réfutions pas. Ils difent que le christianisme & le mahométifme étant fondes fur le judaifme, font des enfans superstitieux d'un père plus superstitieux encore ; que DIEU le créateur & le père de tous les hommes n'a pu se communiquer familièrement à une horde d'Arabes voleurs, & abandonner fi long-temps le refte du geore-humain; ils eroient que e'elt offenfer DIEU de penfer qu'il parla continuellement à des Juifs, & qu'il fit un paste avec eux. Nous renvoyons ces incredules aux preuves coovaincantes que nous ont données tous les pères; & parmi les modernes aux écrits des Sherlock , des Abadis , des Jaquelot , des Houteville.

[d] C'est ici on des passages de la fainte écriture des plus délicats à commenter. On entend par les velus les boucs auxquels on facrifiait dans le nome de Mendés en Egypte. On ne doute pas que plusieurs égyptiennes n'aient adore le bouc de Mendès, & n'aient pousse leur infamie superstiticuse jusqu'à soumettre leurs corps à des boucs, tandis que les hommes commettaient le péché d'impureté avec les chèvres. Cette depravation a été fort commune dans les pays chauds on les troupeaux de chèvres font gardes par de jeunes gens, ou par de jeunes filles. Toute l'aotiquité a cru que ces conjocitions abominables produifirent les fatyres, les égypans, les faunes. Saint Jerome n'en doute pas ; & on ne tarit point sur des histoires de fatvres. Il n'est pas impossible qu'un homme avec une chèvre, & une femme avec un bouc, aient produit des monstres qui n'auront point eu de posterité. On peut révoquer eo daute l'histoire du minotaure de Pasiblas. & toutes les fables femblables f mais on ne peut douter de la copulation de quelques femmes juives avec des bêtes. Le Lévitique en parle plus d'une fois, & défend et crime fous peine de mort.

On a cru que l'antique adoration du bouc de Mendès fut la première origine que nons appelons encore chez nons le fabbat des forciers. Les malheureux infatues de cette horreur se mettaient à genoux vis-à-vis un bouc dans leurs affemblees, & le baifalent au derrière; & la nouvelle înitice, qui se donnait au diable, se sonmettait à la lasciveté de ce puant animal, qui rarement daignait condescendre aux désirs de la semme. Ces infamies n'oot jamais été commifes que par les perfounes les plus groffières de la lie du peuple; & daus tous les procès de fortilege on ne voit que bien rarement le nom d'un homme un peu qualifié.

Le Lévitique dit expressement que la bestialité était sort commune dans le pays de Canazo.

Il n'y a guère de tribunaux en Europe qui n'aient condamné au feu des miserables convaincus ou accuses de cette turpitude : elle existe ; mais elle

Si vous ne m'écoutez point, si vous n'exécutez pas mes ordres.... voici ce que je vous ferai. Je vous affligerai de pauvreté; je vous donnerai des fluxions cuifantes fur les yeux...... Si après cela vous ne m'obeiffez pas, je vous châtierai fept fois davantage; je briferaj votre dureté fuperbe; la terre ne vous produira plus de grain, vos arbres de fruits; le ciel d'enhaut fera de fer , & la terre d'airain. Si vous marchez encore contre moi . & fi vous ne voulez pas m'écouter . je multiplierai vos plaies fept fois davantage; j'enverrai contre vous des bêtes qui vous mangeront, vous & vos troupeaux. Si après cela vous ne recevez point ma discipline, & si vous marchez encore contre moi, je marcherai ausli contre vous, & je vous frapperai sept sois davantage: je serai venir sur vous l'épée, qui vengera mon pacle..... Je vous enverrai la peste..... dix femmes cuiront du pain dans le même four..... Et si après cela vous ne m'écoutez point encore, & fi vous marchez contre moi, je marcherai encore contre vous, & je vous châtierai par fept plaies, de forte que vous mangerez vos fils & vos filles. (e)

est tres-rare en Europe. On a beaucoup agité la question, si la peine du seu n'elt pos aujourd'hni trop barbare pour de jeunes paysans, qui seuls sont coupables de cette infamie, se qui ne disserent guere des animaux avec lesquels ils s'accouplent.

(e) Des meusees à peu pris fembhable fe trouvent dans le Drutternome, su chapitre XXVIII. Sur quoi le tritiques remarquent toujours que jumis on ne parle aux Julis de prines le de récompenie chrau une autre vie. Ils mangeront dans celle-el sers nesfors. Cette measee est terrible; à é ells plus grande que de legislatura ligorant le dogme de l'immornitée de l'ame, le n'ayant aueune idee faine de l'ame, purent imagiere alon.

Ce ne fut que vers le temps où JESUS-CHRIST vint au monde, que ce grand dogme des ames immostelles fut connu des Juiss, Encore l'ecole Tout ce qui aura été offert par consécration de l'homme au Seigneur ne se rachetera point, mais mourra de mort. (f)

emitire des faduceens le nisit abdolument. Les critiques ofent ajoutr à cette trêncion, qu'ils ne treconsaillent pas la majefile divine dans les dificours qu'on lai fait tenir. Mais qui de nous peut favoir quel elle langage de DIEU? C'Ol à nous de trètere ce que les livres faints mettent dans la bouche : ce langage, quel qu'il foit, ne peut avoir rien de proportionne au notre; le coute la fuite nous comminera de cette vérité.

(f) Cell fei le fameax pallage fur bequel nast de favans fe font exercie. Cell deslà qu'ils our conchi que le puisi immolaire de hommes à leve diru , comme ont fait tant d'autres autiens dans leurs dangen le dans leurs calamirés. In fe fonders far ces paudes, le dar le text de d'pyléu, comme nous le verrous es fon lieu. Les Juifs appelairest cent confecration le devouement, l'anahéme. Ainsi nous verrous qu'ége fui d'évoue avec toute fa famille le fon betail. Les piere pouvaient dévouer leurs enfans, Tout cels v'appliquere dans la faite.

On a paffi dans le Lévitique tout ce qui ne regarde que les cérémontes ; de on s'est attache principalement à l'affortique ; c'est ains qu'un en useu dans tout le rese de courage, excepté quand ce qui est rite, précepte, cérémonie ; tient à l'histoire de à la connuissance des maurs.

Fin du commentaire sur le Lévitique.

## NOMBRES.

Le Seigneur parla encore à Mofé, difant : Lordqu'une femme méprifant fon mari auta couché avec un autre, & que fon mari n'aura pu la furprendre, & que des témoins ne pourront la convaincre d'adultère, on la ménera devant le préree..... Et il prendra de l'eau fainte dans une cruche de terre, & de la terre du pavé du tabernacle, & il adjurera la femme, en lui difant: Si tu n'as pas couché avec un étranger, & fi tu n'es pas pollue, cette eau amère ne te muira pas; mais fi tu as couché avec un autre que ton mari, & fi tu es pollue, fois un exemple au peuple, que DIEU té maudiffe, qu'il faffe pourir ta cuiffe, que ton ventre enfle & qu'il crève. (a)

(a) Il femble d'abort qu'on ne devait pas tire chaffe du camp pour sour saidé à enfertie un most, se qui teix une tris-bonne adion. La gonomhre n'ell point une maladic contagieute qui puiffe (e gagert; c'ell un éculturent involontaire de femente cuale par le rélachement des mafets de la verge & par quelques ácretés dans les profases ; c'ell à jen prés ce qu'on nomme fleun blanches dans les femmes : cette maladie guérit par un bon médein. L'auteur de ces remarques en a guéri plusfeur final les Gagettre de la focitée étie. De l'offelte, de la foolpendre de de l'orité blanche fuisfient quelquéois cours cette maladie dans le hommes & d'aus les femmes. Il y a une autre forte de comprière virulears. Le Seigneur parla à Moife, difant: Parle aux enfans d'Ifraèl, difant: lorfqu'un homme ou une femme auront fait veu de fe fanditier, & de fe confacer au Seigneur particulierement, ils ne boiront ni vin ui vinaigre, & ne mangeront point de raifin; le rafoir ne paffera point fur leur tée pendant tout le temps de leur vœu, & ils feront faints pendant que leur chevelure croitra; ils auront foin de ne point fe rendre impurs, & de ne fe point fouiller en affiftant à des funérailles, fuffent celles de leur père, ou mère, ou ferre, ou fœur.....

Le Seigneur parla encore à Moōſe, diſant: Faites deux trompettes d'argent duĉile, afin que vous puisfiez convoquer la multitude quand il faudre décamper...

Les premiers qui décampèrent furent les enſans de Juda, diſlingues par troupes.... Alors Moſe dit à Obab, frère de Seʃhora ſa ſemme: viens avec nous, nous te ſerons du bien.... ne nous abandonne pas; car tu connais tous les endroits de ce déſert; tu nous diras où nous devons camper, se tu nous fervins de diras où nous devons camper, se tu nous ſervins de

qui se nonme la chaude,..., se que son guéris furement par des injedions, par la siguée, par un opiat de from se de mercure doux sectie maladie n'esti point comme dans notre continent avant la siu de notre quinzième siècle : on sitt affex qu'elle et contagénué par l'accouplement, se que si este el négligie elle els fuivie immanquablement de la v....

L'exa univerde jaisoufic qu'on féchi boite aux femmos accufice à dublière, et el probablement le premire transple qui nous réduce che de ce septement pratiquées par toute la trer : elles ont été variées en bien des manières, à fort utificé dans les temps «figuociene. Pluira les Fillohories 1964» nous affutors que l'expreuve dés caux amères écuit en utige dans leur tomps. Les livres finis ne nomment performe à qui on ait fait boir de ces eux en mais le Protexanglie de fair Jacques , qui ell tu dans quedques égifies d'Orient, tous aporcphe qu'il el, dit, au achapitre VVI, que le grandprites ét boire des eux de jabulie à faira Jacques VVI, que le grandprite ét boire des eux de jabulie à faira Jacques d'Arie ; ils en bueuer l'un à Future, l'Éternai declaries ègalement innocess. guide; & lorsque tu seras arrivé avec nous, nous te donnerons la meilleure part de ce que DIEU nous aura attribué. (b)

Or une grande populace, qui était venue avec les Hébreux, demanda avec eux à manger de la viande.... Et un vent s'étant élevé par le Seigneur, apporta des cailles de la mer Rouge dans le camp.... Mais la chair de ces cailles étant encore entre leurs dents, la fureur du Seigneur s'alluma contre le peuple; & il le frappa d'une très-grande plaie; & on appela ce lieu le fépulére des murmures ou de concupièrence. (e)

En ce temps Marie & Aaron parlèrent contre Mose.... Aussitât le Seigneur descendit dans la colonne de nuée; il se mit à la porte du tabernacle, & il dit à

(4) Les maarieens femblent la première origine des veuxs, du moins parmis nous sit font veux de mener un vei particuliere, de ne Loire ni vin, ni vinaigre. Le peu de vinaigre qu'on jestid dans l'eau était la boilfon du petir peuple k du foldat ands l'antiquier : il faut olderer que les merés vousient leun emfans au mazarea; k gu'au lleu que no no moines fe tondent, e ceux-là étailaire fluet néveluer so ne fisit suffi quélquois d'autres veuxes, comme de ne point boire de vin, k de ne rien manger à l'huilt pendant quelque temps. Le favant differu que le met fyrique p'ente fignific du vin ; k Colhrar dit qu'il fignific du fuere. Il tell font douteux que les Juifs dans le defer coffernal fourer, qui vient des Indes.

Quelques troupes diffinguées dans les maifons des nois on des trompettes d'argent; à puifqu'il d'ui que le tabrende qu'on portait fur un char dans le défent, avait pour plus de deux millions d'ornemens, il ne faut pas vécanner que les trompettes fufficis d'argent. Les interprétes diffent que c'éctie de l'argent batus; il eft plus croyable qu'on les jetuit au moule; à il eft plus difficile qu'on ne pente de faire de bonnes trompettes.

(c) Les critiques nous diffent qu'il s'êt pas étunge que des malheureux a n'ayant pour nourriture que la robe nommée manne, aient eternanne, a

Aaron & à Marie: S'il y a entre vous un prophète je lui apparaîtrai en vifion, ou je lui parlerai en fonge; mais il n'en efl pas ainfi de Mofé mon ferviteur; car je lui parle de bouche à bouche; il me voit clairement, fans énigme & fans figure; pourquoi donc avez-vous mal parlé de mon ferviteur Mofé? Ayant dit cela il s'en alla en colère. La nuée, qui était fur le tabernacle, se reitra, & Marie fut couverte de lèpre. (4)

Et Aaron la voyant lépreufe, dit à Moss fon frère: Je te prie, ne nous punis pas du péché que nous 'avons commis follement, & que Morie ne meure pas: car la lèpre lui a déjà mangé la moitié du corps.... Marie fut donc jetée hors du camp pendant sept jours. (e)

Et Møfe envoya du défert de Pharan douze hommes pour confidérer la terre de Canaan.... Et ces hommes montèrent du côté du midi, & vinrent à Hébron, qui a été bâit fept ans avant Tanis ville d'Egypte. (f)

(d) Le texte dit que la femme de Myfe était éthiopienne; l'hillouir ancienne de Myfe, dont nous avons dejà parlè, dit qu'il avait éponde la relate d'Éthinque, mais que, loin que ceue reine le faivait dans ce horrible défert où il erra quarante ans, elle le chalfa de fee Étaits. L'Étrieure dit que Myfe avait (poude Syfayen a madiainte, fille de jfatten. Il le peuq Ull ait eu pluficus femmes, comme tous les autres patriarbes; k il ell naturel que Myfe fée his brouille avec ette chéhogénene.

Le Seigneur venge Mofe des injures de Marie & d'Aaron. Mais Marie est feule punie, & Aaron ne l'est jamais.

(c) Cette espèce de lèpre etait donc un cancer; car la lèpre, qui n'est qu'une forte gale, ne detruit pas les chairs en si peu de temps.

DIEU declare ici qu'il parle toujours bouche à bouche à Mose; cela semble contraire à ce qui est dit ailleurs, que DIEU ne lui permit de le vuir que par derrière. Marie dit austi que DIEU lui a parle tout comme à son frère : on coneilie ces contradictions apparentes aisement.

(f) On ne peut guère exculer la méprife des copifles, qui fans doute ont pris ici le nord pour le midi. On va droit au nord du defert de Sin

#### 144 NOMBRES

Et s'étant avancés, ils coupèrent une branche avec fon raifin, que deux hommes portèrent fur une voiture, avec des grenades & des figues, (g ) D'autres, qui avaient été dans ce pays, dirent: La terre que nous avons parcourue dévore les habitans, & ils font d'une grandeur démefurée; ce font des monfires de la race des géans, devant qui nous ne paraiffons que comme des fauterelles. Et ils fe dirent l'un à l'autre : Etabliffons - nous un autre chef, & retournons en Egypte. (h)

à eelui de Pharan , de Pharan à Cadés-Barné , à Azeroth , de ces déferts à celui de Berfabé au pays de Canaan.

4.6.) Pudicurs interprétes difent que ces épions n'apportirent qu'un feut aulin ; mais on pout entendre que cette branche pontee par deux hummes était chargéé de plutieurs guppes. Dom Caburt cité des moitses qu'on et ve dans la Paléline des raifins fi prodigieux que deux hommes n'en sura'ient pos porter un feut j'a infu un raini nouait donce un quatrout de vin comme dans la Jerufalem eléclé; mais les raifins de ce pays-ià ne font pas fi gron anjoural'hui.

( h) Ces deux rapports des espions juifs font entièrement contradictoires. On demande d'ailleurs emment ees géans fi redoutables laisseient prendre & emporter leurs raifins, leurs grenades & leurs figues par des étrangers qui ne leur venaieut pos à la ceinture. Ceux qui virent ces géans ne virent pas apparemment les gros raifins; & s'ils voulurent choifir un autre chei que Mofe, ils ne firent que ce que font encore aujourd'hui tous les Atabes & les Maures de Tunis, d'Alger & de Tripoli, qui deposent leurchefs, & qui fouvent les tuent quand ils en font mecontens. Mais on est furpiis que des gens qui voyaient tous les jours DIEU même parler à Mofe. & qui ne marchaient qu'au milieu des miracles , puffent imaginer de dévofer ce même Mofe déclaré fi fouvent le ministre de DIEU, & qui était armé de toute sa puissance. On peut bien conspirer contre un ches à qui on espète de succèder; mais personne ne pouvait se flatter d'abtenit de Dillu les mêmes farcurs qu'il avait faites à Mose son representant. Les mœurs de ce temps-la font differentes des mœurs modernes ; on le voit à chaque ligne.

Et DIEU dit à Moss. Aucun des Israëlites ne verra la terre que j'ai promis par ferment de donner à leurs pères; mais pour Caleb mon servicur.; pè le serai entrer dans ce pays dont il a sait le tour; & sa semence le possedera: mais parce que les Amalécites & les Cananéens habitent dans les vallées, ne montez pas par les montagnes, & retournez-vous-en tous dans les déserts vers la mer Rouge... Vous n'entrerez point dans le pays dans lequel j'ai juré de vous faire entrer, excepté Caleb, sils de Styhoné. & Tosue, sils de Num... Et les Cananéens & les Amalécites, qui habitaient sur les montagnes, descendirent contre eux, les battirent & les pour leuvirent jusqu'à Orma. (i)

Or un homme ayant ramassé du bois un jour de

Philosophie &c. Tome III.

<sup>(</sup>i) Nous voyons qu'il était ordinaire chez les anciens, que les dleux fissent serment comme les hommes. Il y en a des exemples dans tous les poètes héroiques. Les critiques ne peuvent concilier ce que DIEU dit ici, que les Cananeens & les Amalecites habitent les vallees, avec et qui est dit le moment d'après , qu'ils descendirent des montagnes. La chose cependant est très possible. Mais ils trouvent Mose austi manyais seneral que mauvais législateur : car, disent-ils, en supposant que Mose suit à la tête de fix eents mille combattans, ils devaient s'emparer de tout le pays en se montrant i il avait affez de monde pour se saisir de tous les defiles : & il se laisse battre en rase campagne par une poignee d'Attalecites : il ne fait plus enfuite qu'errer pendant quarante ans , allet de defert en défert. & revenir sur ses pas , sans aucun projet de campagne. Ils ne recoivent point pour exeule les déerets de DtEU; ils disent qu'il est trop aife de supposer qu'on n'a été battu que pour avoir offense DIEU : ils ajoutent que quand on est errant pendant quarante ans, sans avoir pu prendre une seule ville, ce ne peut être que par sa saute : & apres avoir revarde Mole comme un homme tres-mal entendu dans son metier, ils persistent à dire que tonte cette histoire ue peut être qu'une sable encore plus mal inventee. Nous nous fommes fait une loi de rapporter toutes leurs objections auxquelles nous avons dejà repondu. Il se peut que Mose, à l'âge de cent ans, ait été un très-mauvais capitaine & un legislateur ignorant ; mais s'il obeiffait à DIEU, nous devons le respecter.

fabbat..... DIEU dit à Mose: Que cet homme meure & foit lapide. On le mena hors du camp, il fut lapidé, & il mourut comme l'avait ordonné le Seigneur..... Le Seigneur parla aussi à Mosé, & lui dit: Parle aux ensans d'Israël; dis-leur de faire des franges aux coins de leurs manteaux, & d'y mettre des rubans couleur d'hyacinte. (k)

En ce temps-là Coré fils d'Ifaac, Dathan & Abiron fils d'Eliab, & Hon fils de Pielet, s'élevèrent contre Mofé & Aaron avec deux cents cinquante des principaux de la fynagogue, & s'étant préfentés devant Mofé ils lui dirent: Qu'il vous fuffife que ce peuple eft un peuple de faints, & que le Seigneur est dans eux; pourquoi vous élevez-vous fur le peuple de

(4) S'il chië permis de juger den lois du Seigneur par les lois de nos pepules polices, on notuvenits pouerte un peu de deure é faire perir un homme pour avoir ramaffe un peu de bois, doot il avait probablement bétoin pour faire bouilir le blai de fen enfans, ao pour perpart le dient de fa famille ; il n'ell pas dit que cet homme ramaffs un fapet en dérition de la loi. Ce n'ell pas à nous à interroger Dittre, 8 à lui d'enander pourquoi il l'idi daves grand-possific immediatement après qu'il a jett le veau d'ore n'omer. k qu'il l'a fait adort ; le bourquoi il condamne à mont un homme qui n'a commis d'autre crine que de ramaffer un petit fape, Dorte fris intélieraciet à qui il la jabit.

Plufieurs incredules soupçonnent que ce livre sut écrit par Samuel ; & on fait que Samuel sut un homme dur : c'ell le sentiment du grand Neuton. Mais quelque respelt que nous ayons pour Neuton, nous respections encore plus FEgilie.

Les critiques font révoltés de voir un article de franges & de rubans joint immediatement à une condamnation à mont. Cela leur parait incolèreras i la ne crochest pas qu'un peuple qui manquait de tout , & dont DIEU fut collègie de confirere les habis par mintele, ait mis de franges & de rubans à fis robes dans un défeir. Mais fi DIEU conferva leun habit par miracle prendrat quarante ann , il par sull fure donont de finespea par miracle, furmout empécher que fix cents mille combattans de fun peuple ne fullent batun par une toutope d'Analectien.

DIEU? Ce que Mose ayant entendu, il tomba par terre; puis il dit à Coré & à toute sa troupe: Demain DIEU fera connaître ceux qui sont à lui... que chacun prenne son encensoir, toi Coré & tous tes adhérens; & demain mettez du seu sur vous encensoirs devant le Seigneur; & celui qu'il aura chois sera saint: vous êtes trop insolens, enfans de Lévi.

Mosé étant donc extrêmement en colère.... dit à Coré: Présente-toi demain avec toute ta troupe d'un côté, & Aaron se présentera de l'autre. (1)

(1) Si l'on en croit les favoque hambils donts nous avous déjit unts parlé, certe hilloire de Ceré, Duchas k Alirne, fit écrite aprèle le retour des Juis de la captivité de Babylone, horfqu'on fe diffusuait dans Jenufalem la place de grand-pêtete aver plus de fireur que n'est ont jimusi déployé les anti-papes. Les fières alors tauient leum frères pour parvenir au Gouverain ponificat ; à il n'y est jimusi plus de troublés chec les Juifsi que quand ils furent gouvernés par leurs pontifies avant & après les conquêtes d'éllemater.

On tupode donc qu'alors quelque juif, pour rendre le facerdoce plativientale, écrite cent hilloure, qui ne tient point au refle de Particupue, k l'infira dans le Canon. Nous croyons que c'el une conjedure hafardee. D'autres la rejetent habloument, comme faccompatible l'eloge qu'on donne à  $M_0 f$ é dans le l'entateuque d'avoir éte le plus doux des hommes.

Il n'est pas furpreuant, difent-ils, que Coré, arrière-petit-fils du patriarche Lévi, Datlan, Abiren & Hon defendans de Rebra, fufficit mécontens de la supériorite que Mofe atéchait sur eux, puisqu'deren son strère, & Morie sa sœur, avaient montré les mêmes sentimens.

Le deux cents cinquante Juifs qui étitent de leur part étaient les pretient de la naion; était un fehilité dans toutes le fortent. Ce fissem prétendent que le terme de fynagogue, dont l'auseur facre fe fert ici, prouve que ce fivre fait fait dans le temps de la fynagogue. À non pas dans le défert oil il ny avait pointe de Prangogue. La distint que ce mot a chappé au fauffaire qui a mis est ouvrage fous le nom de Mg/c luiméme, k qui vilé tabal par cette insubevtance.

Ils croient voir tant de cruautés & tant de prodiges dans cette aventure, qu'ils la regardent comme une fiction ; ils ne partent qu'avec horreur

#### 148 NOMBRES.

Prenez chacun vos encensoirs, mettez-y de l'encens, présentez à Dieu vos encensoirs; & qu'Aaron tienne aussi son encensoir. Ce que Coré & sa troupe ayant

de quatorze mille sept eents hommes mourans par le seu du eiel , & de deux cents cinquante chess du peuple engloutis dans la terre.

Toland & Wolfon ont la hardielle de traiter ee châtiment divin de roman diabolique.

Quedques commenzation ont eru, en lifant le mot inferense qui elt dans la Volgius pour la folle, qui llegiunial rinder, set que nous l'admettion, enfer que les Justines commilliants pas. Ces mots, séferadarsat viernete in sipframs, figuitent qu'ils déclemêntes vivans dans le fouterrain ; c'elt ce que nous avons déjà remarqué. Cente équivoque, qui n'ell que dans la Vulgar, a occasionne bien des mégriles. Les commentateurs on pris fouvent séprams la folle, la Fepulture, pour l'enfer ; & sosfer, l'étoile du main, pour le diable.

Cette histoire a révolté plusieurs Juis , au point qu'un d'eux écrivit l'origine de la querelle entre Mosé & ses adversaires, pour la rendre odieuse & ridicule. C'est le seul ouvrage de plaisanterie qui nous soit venu des a neiens Juifs. On ne fait pas dans quel temps il fut cerit. Il est intitule Livre des choses omises par Mose. On l'imprima à Venise en hebreu sous le titre Maynikieth, fur la fin du quinzième fiècle. Le favant Gilbert Gaumin le traduifit en latin ; & Albert Fabricius l'insera dans fa collection en 1714. En voici la traduction en notre langue : " Le commencement de la querelle » viot par une veuve; elle n'avait qu'une brebis qu'elle voulut tondre. " darenvint & emporta la laine, en difant qu'elle lui appartenait par la loi , n dans laquelle il est ecrit : Tu donneras à DIEU les premices de la laine » de ton troupeau. La veuve alla imploter Coré avec des larmes & des gémiffe-, mens. Core alla vers Aeron, mais il ne put le flechir ; alors prenant pitie de , la veuve, il lui donna quatre pièces d'argent, & s'en retourna fort en » colère. Quelque temps après, la même brebis mit bas son premier agneau ; " des qu'Auron le fut, il courut chez la femme, prit l'agneau & l'emporta. " La pauvre veuvo alla encore pleurer chez Core; celui-ci conjura Aeron " une seconde sois de rendre à la veuve son seul bien. Je ne le puis, " repondit le prêtre Aaron, car il est cerit: Tout male premier ne du " troupeau fera offert au Seigneur. Il retint l'agneau pour lui , & Coré le » quitta furieux. La femme desespèrée tua la brebis ; Aeron vint fur le n champ, & prit pour lui l'épaule, le çou & le ventre. Coré retourna vers " Aaron , & lui fit de nouveaux reproches; il est écrit , répondit le pontife : " Tu donneras l'épaule, le cou & le ventre au prêtre. La veuve, pouffée à n bout . jura & dit : Que ma brebis foit anatheme. daren l'ayant fu , prit

fait en présence de Mosé & d'Aaron, la gloire du Seigneur apparut à tous. Et le Seigneur parla à Mosé & à Aaron, & leur dit : Séparez-vous de leur affemblée, afin que je les détruise tout à coup. Mosé s'étant levé s'avança vers Dathan & Abiron, fuivi des anciens d'Ifraël. Il dit au peuple: Retirez-vous des tentes de ces impies... vous allez reconnaître que c'est DIEU qui m'a envoyé pour faire tout ce que vous vovez : fi ces hommes meurent d'une mort ordinaire, & de quelque plaie dont les autres hommes font frappés, DIEU ne m'a pas envoyé; mais fi le Seigneur fait une chose nouvelle, fi la terre s'entr'ouvrant les engloutit & tout ce qui leur appartient, & qu'ils descendent dans la fosse tout vivans, vous faurez qu'ils ont blasphémé le Seigneur. Et des qu'il eut cessé de parler, la terre s'entr'ouvrit fous leurs pieds, & ouvrant la gueule elle les dévora avec toute leur fubstance.

Et ils descendirent tout vivans dans la fosse couverts

<sup>»</sup> la brebis entière pour lui, en difant: il est écrit: Tout anathème dans » Ifraël (appartienda. » L'auteur dit enfuite que Gré, Dathas & Abress formèrent un parti considerable contre Aares, mais qu'ils ue surent pales plus forts, & que quatorze mille des leus périrent dans une bataille.

On a conjecture que exte faire juive, la faule qui nous foit parvenue, fui crieire lorique le grand-prizer para dispurante la tiar a foin freta; 7/6, le tua dans le temple même, du temps du rois desauraire. Nous n'entrous point dans ente vaine difjuer is nous devous rejiere tout ce qui relét pas contenus dans les livers faires dont nous ecommentons avec refject les principeux enforcits; fains ofte en appendonité le fent. Nous difrons feulement que de tout temps il y cut des éprin hardis qui le piquèreat d'étre avuéelfind de prijegie des uniquie; il y en a beausou apjounchibil à Kome. A Combantinopie, à Londres, dans Amflendesse, dans Paris, pas dangereux. Or la partie de Badesse, for le Aufre publi lis re fort une faition confiderable réprimée par ceux qui avaient le pouvoir une faition confiderable réprimée par ceux qui avaient le pouvoir munic.

de terre, & ils périrent du milieu du peuple; & tout Ifraël, qui était là en cercle, s'enfuit aux cris des mourans, de peur que la terre ne les engloutit auffi. En même temps un feu fortit du Seigneur, & tua les deux cents cinquante hommes qui offraient de l'encens. Et D1 EU parla à Mofé, difant: Commande au prêtre Eleafar fils d'Aaron de prendre tous ces encenfoirs, & de jeter le feu de côté & d'autre, car ils font fanclifiés par la mort des pécheurs; qu'il les réduife en lames, & qu'il les attache à l'autel, car ils font fanclifiés.

Le lendemain toute la multitude d'Ifraël murmura contre Mosé & Aaron, disant : C'est vous qui avez tué les gens du peuple de DIEU. Et la fédition augmentant, Mosé & Aaron s'ensuirent au tabernacle du pacte. Quand ils y furent entrés, la nuée les couvrit, & la gloire du Seigneur parut, DIEU dit à Mosé : Retiretoi du milieu de cette multitude, je m'en vais les exterminer dans le moment. Ils se jetèrent tous par terre. Mosé dit à Aaron : Prends ton encensoir, mets-y du seu de l'autel, & va vîte au peuple, prie pour eux; car la colère est fortie du Seigneur, & la plaie a commencé. Ce qu'avant fait Aaron, & avant couru à la multitude que le seu embrasait, il offrit de l'encens, & fe tenant entre les morts & les vivans, il pria pour le peuple, & la plaie cessa. Le nombre de ceux qui furent frappés de cette plaie fut de quatorze mille fept cents hommes, fans ceux qui étaient morts avec Coré dans la fédition.

Le Seigneur parla encore à Moss & Aaron, disant : Voie la religion de la victime. Commande que les ensans d'Israël amènent une vache rousse, d'un âge parsait, sans tache, & qui n'ait jamais porté le joug. On la donnera au prêtre Elésfar. qui la mènera hors du camp & l'immolera devant le peuple. Il trempera le doigt dans son sang, & il en aspergera les portes du tabernacle. Il la brûlera devant tout le monde, tant la peau & les chairs que le sang & la bouze.... Il jettera dans le seu du bois de cèctre, de l'hysope, & de la pourpre deux sois teinte. Il reviendra au camp, & sera impur jussqu'an coir. Un homme qui fera pur amassera les cendres de la vache, & les mettra hors du camp dans un lieu très-pur, pour en faire une eau d'aspersion. (m)

Le roi d'Arad, prince cananéen qui habitait vers le midi, ayant appris qu'Ifraél était venu pour reconnaître fon pays, vint le combattre, en fut vainqueur, & en emporta les dépouilles. Mais Ifraél s'obligea par un vœu au Seigneur: fi tu me livres ce peuple je détruirai fes villes. Et DIEU exauça le vœu d'Ifraél, & lui livra le roi cananéen, qu'ils firent

(m) Ce faerifice, & cette eau de la vache rousse, sureat long-temps en un facche les Juiss. Le chevalier Marsham fait voir dans son canon expraique, aussib-lien que Sparen, que cette céremoine est ensiréement prisé des Expritens, ainsi que le boue émissaire & presque tous les rites hébreux.

Mête dit qu'on croisai que les Hébreus ont tout inité des Egyptiens, son que les Egyptiens on hébraits j'épidienn penéra qu'il et varientables que le peit peuple fe foit moclé fur la grande nation fa voiline, quoisqu'il fié foir concent. Les une croient que les Egyptiens immodient une vade fié foir concent. Les une croient que c'était un tanerau. Ce n'enti point une contradition devoir un tanerau confarre dans un tremple, Re l'immodient contradition devoir un tanerau confarre dans un tremple, Re l'immodient contradition devoir un tanerau confarre dans un tremple, Re l'immodient que caration du touren, y finable de l'agriculture, o chonants qu'on immodifie des taurenux  $\hat{k}$  de vaches à hést  $\hat{l}$ , que les Gress nommeren  $\hat{f}_{l}$ s, inventice de l'agriculture,

Calmet dit que la vache rousse marque affez Jesus-Christ dans son agonie.

K 4

#### Nombres.

152

mourir; & ils nommèrent ce lieu Horma, c'est-à-dire, anathème.

Ensuite ils partirent de la montagne de Hor par le chemin qui mène à la mer Rouge. (n)

Et le peuple commença à s'ennuyer du chemin & de la fatigue; & il parla contre Dieu & Mofi. Il dit; Pourquoi nous as-tu tiré d'Egypte, pour nous faire mourir dans ce défert, où nous n'avons ni pain ni cau? la manne, cette vile nourriture, nous fait fou-lever le cœur.

C'est pourquoi le Seigneur envoya des serpens

( n ) Les copifles ont fait encore ici une très-grande faute ; car on ne peut en foupconner l'auteur facré : c'est de prendre toujours le Nord pour le Midi. Arad ell précisement à l'extrémité orientale où les Hebreux parvinrent, felon le texte, en partant du défert de Sin. Ils font battus vers Adar, ou Arada, qui est dans le défert de Berfabé; ils battent ensuite ce petit chef qu'on appelle roi d'un peuple canancen. Voilà le pays que DIEU leur a promis; mais, loin d'en jouir, ils détruifent ses villes & s'en retournent au midi vers la mer Rouge. Cela est incompréhensible. Le peuple de DIEU devait être plus nombreux au bout de trente-huit ans que lorsqu'il partit d'Egypte ; la benédiction du Scigneur était dans le grand nombre des enfans; & si chaque semme a eu seulement deux mâles, il devait y avoir douze eents mille combattans, fans compter les vieillards qui pouvaient être encore en vie. Il est vrai que le Seigneur en avait fait tucr vingt-trois mille pour le veau d'or, comme depuis vingt-quatre mille pour une madianite, & quatorze mille pour la querelle de Coré, de Dathen & d'Abiron avec Mofé; mais certainement il en restait affez pour conquerir le petit pays de Canaan , & furtout pour l'affamer. Il n'est pas naturel qu'il s'enfuie alors vers la mer Rouge : nous ne pouvons expliquer cette étrange marche; nous nous en rapportous au texte, fans pouvoir en applanir les difficultés : nous ne répondrons rien aux guerriers , qui difent hardiment que cette marche de Mofé est d'un imbécille ; nous répondrons encore moins aux incrédules , qui ne regardent ce livre que comme un amas de contes fans raison , sans ordre , sans vraisemblance : il faudrait des volumes pour réfondre toutes leurs objections ; quelques-uns l'ont tente, personne n'a pu y reuffir. Le faint Esprit, qui a seul dicté ee livre, peut feul le defendre.

ardens; pluficurs en furent bleffés & en moururent. Le peuple vint à  $Mof_i$ ; ils dirent: Nous avons péché, pric DIEU qu'il nous délivre de ces ferpens.  $Mof_i$  pria pour le peuple. Le Seigneur dit à  $Mof_i$ : Fais un ferpent d'airain pour fervir de figne; & ceux qui autont été mordus le regarderont, & lis vivont. (o)

Ifraël demeura dans le pays des Amorrhéens; & il envoya des batteurs d'eltrade pour confidérer le pays de Jazer, donte ils prirent les villages & les habitans; & ils fe détournérent pour aller vers le chemin de Bazan. Et Og roi de Bazan vint avec tout son

(a) Le Egyptiers avaient dans leur temple de Memphis un fortpent d'argent qui fe mordait la queue, & qui etais, (folon les prêtres d'Egypte, un fymbole de l'eternité. On voit encore des figures de ce ferpren fir quelques monumens qui nous refient. C'eft une novelle preuve, fir ne ne croit les favans, que les Hébreux furent en beaucoup de chofes les copilles de Egyptiens.

On ne fait pas trop ce que c'ell que ces ferpens ardens; mais la grande difficulté el d'expeligiere comment cette figure peut 3 excorder avec la loi qui défendait fe sepreffement de faire aucune figure. Il el aife de détruire cette objedito, en, montrans que le legiflature peut fe diffiperfer de la loi. Certifus dit que l'aixini elt containe à cux qui ont été mordio des ferpeus & que le danger de malade redouble fo no lui montre feultement l'image de l'ainimal qui l'a mordio. Geréius rétait pas grand phylicien. Il fe peut que l'imagiantion de tout malade de trouble la la vue de couts figure qui lui reprécimera l'animal qui custé fon mal, de quelque efpèce que cet animal puilé l'ent. Si Geréius avait railon. Mylé ferait alle courte fon but, & en elevant un ferpeut d'airain il aurait augmenté le mal au lieu de le guérir.

Les incrédules trouvens mauvais que Diru envoie des ferpens à fon pouple, au liteu du pain qu'il lui lémande à li âi détient que le ferpens d'airain ne reflufaite pas cruz que les ferpens avaient totés. Ce qui pourrait confondre les incrédules, c'ett que le ferpens d'airain êrrigé par le grand Mafé, et foignemémens confervé à bilinn à Koch et d'autumn plus admirable, que, felon la faine Erciture, le roi juil Ézaite avait fait fondre ce ferpent, comme un monument d'idelitrie & de magie qui fouillait le temple juif. peuple pour combattre dans Edraï; & DIEU dit à Ifraël: Ne le crains point, car je l'ai livré entre tes mains avec tout son peuple & son pays. Ils le frappèrent done lui & tout son peuple; tout fut tué, & ils se mirent en possellément dans les plaines de Moab, où est sieue, ils campèrent dans les plaines de Moab, où est sieue, ils campèrent dans les plaines de Moab, où est sieue, ils campèrent dans les plaines de Moab, où est sieue, ils campèrent dans les plaines de Moab, où est sieue, ils campèrent dans les plaines de Moab, où est sieue, ils campèrent dans les plaines de Moab, où est septembre de ce qu'Ifraèl avait fait aux Amorthéens, & considérant que les Moabites le craisnaient & ne pouvaient lui réssite, s'ablat en de Béhor; c'était un devin qui demeurait sur le sleuve du pays des Ammonites. (p)

(p) Tout ce pays des Moabites, & d'Og roi de Bazan, ell le défert qui conduit à Damas, & par lequel les Arabes palfent encore pour aller en Syrie. Ce défert est à la gauche du Jourdain, près des montagnes de la Celéfyile. La terre promife, qui contient Jéricho, Sichem, Samarie, Jerufalem, est à la droite de ce petit fleuve.

Il n'y a point d'autre fierve dans le pays, il n'y a que des torrens ; aufile iexte hébreu ne di point que Balam dimenta fur le fleuve de aufile iexte hébreu ne di point que Balam en demon fur le fleuve de Ammoniste ; il dit que Balar envoya des driputes à Balam à Feurra, il nien furir fleuve de la partice Balama, è les commentauters convienneme, au que le text hébreu el corrompo dans la Vulgate. Le Deutéronome, au chap. XXIII, dit formellement que Balama fis de Pair tinit de Medon. PaxXIII, dit formellement que Balama fis de Pair tinit de Medon circ que l'Emphrate ; les docts conviennent que, divant le texte chalden, Balama demeurait vers l'Emphrate. Mais nous avons déjà entante de l'autre de la comment que qu'il y a plus de trois enten mille de l'Emphrate à l'endroit où citien sion is a l'étre en cell forme une nouvelle difficulté. Comment le petit roitele Balac, le petit de d'une hord d'Arabes, pontrivit par douac cens mille hommes, pouvait-il, pour tous fecours, envoyer cher-ter un prophète en Chaldée, à cent cinquante lieuse de ches lui?

Les critiques demandent encore de quel droit, & par quelle fureur, douxe cents mille étrangers vensient ravager & mettre à feu k à fang un petit pays qu'ils ne connailfaient pas. Si on répond que ces douxe cents mille etaient les enfans de Jacob & d'Abrahan, les critiques répliquent

Il lui fit dire: Voilà un peuple forti de l'Egypte, qui couvre toute la face de la terre, & qui s'est campé visà-s'ès de moi; viens donc pour maudire ce peuple, parce qu'il est plus fort que moi; car je fais que ce que tu béniras sera béni, & que celui que tu maudiras sera maudit.

Les anciens de Moab & ceux de Madian s'en allèrent donc, portant dans leurs mains de quoi payer le prophète.... Diteu dit à Balaam: Garde-toi bien d'aller avec eux & de maudire ce peuple; car il est béni. Balaam leur répondit donc: Quand Balaa me donnerait sa maison pleine d'or & d'argent, je ne pourrais dire ni plus ni moins que ce que le Seigneur m'a ordonné.... Ditu étant venu encore à Balaam, lui dit: Si ces hommes sont venus encore à toi, marche & va avec eux, à condition que tu m'obéiras.

Balaam s'étant levé au matin, fella fon ânesse, & se mit en chemin avec eux. (q) Mais DIEU entra en

qu'Afralam n'avait jamais poffecté qu'un champ, le que ce champ était en Hérbern de l'autre côté du Jouréain, le que les Mossibies le la Ammonites, défendans, felon Térriure, de Letis neceu d'Afralam, a'uvaient rien à démafte avec les juis. Ou ils les connaîtifaient, qu'un ils ne les connaîtifaient par le les juis les connaîtifaient, qu'ensient détruire leurs parces ; vils ne les connaîtifaient pas, quelle raifon qu'aient-lis de les autaquer?

<sup>(4)</sup> Le interprites ne font pas d'acond entr'ens fur ex prophète Radeun, le un vocalent que feit un idelatire de la Chablec; le sutres prientalen qu'il était de la religion des Hèbreau. Le texte favorile puiffamment entre demire optione; puique Radeun, en partant du Diete des Julis, dit toujours, le Seigneur mon Dieu, k qu'il ne prophétie rien que Dirur vià int sidus fa boubet. Il eft entonant, à la veriré, qu'il y cât un prophète de Dirur bien des faits de l'entre d

colère contre lui, & l'ange du Seigneur fe mit dans le chemin vis-à-vis Balaam qui était fur fon ânesse.

contre lui (ar le chemin a R. Pange du Seigneur tire fon épèc contre l'ànellie, qui portait le prophète. Le texte nedit pas pourquoi Dirtt etait en coltec. Re pourquoi l'ange vint à l'ànelle l'epec nus; se n'ell pas un des endroiss de l'èctime clainte les plus aifes è acpliquer. Balean femble ne frapper fon anelle, que parse qu'elle fe decourse du chemin qu'il prenait pour obif au Seigneau par qu'elle fe decourse du chemin qu'il prenait pour obif au Seigneau par le part par qu'elle fe decourse du chemin qu'il prenait pour obif au Seigneau par le part par qu'elle fe decourse du chemin qu'il prenait pour obif au Seigneau par le part par le par le part par le p

obeir au Seigneur. Ce qui paffe pour le plus merveilleux , c'est le colloque du prophète & de l'anesse ; mais il est certain que dans ces temps-là c'était une opinion généralement reçue, que les bêtes avaient de l'intelligence & qu'elles parlaient. Le serpent avait dejà parle dans le jardin d'Eden ; & Digu même avait parle au serpent. Dom Calmet dit sur cet article ces propres mots : » Si le demon a pu autrefois faire parler des animaux, des arbres, des 33 fleuves , pourquoi le Seigneur ne pouvait-il pas faite la même chofe ? " Cela est-il plus difficile que de voir l'ane de Baccher qui lui parle , le " belier de Piryxus, le cheval d'Achille, un agneau en Egypte fous le " règne de Bocchoris , l'éléphant du roi Porus ? des bœufs en Sicile & en " Italie n'ont-ils pas autrefois parle, fi on en croit les hifloriens ? Les » arbres mêmes ont profere des paroles ; comme le chêne de Dodone, qui " rendait, dit-on, des oracles, & l'orme qui falua Appellonius de Thyane. " On dit même que le fleuve Caucase salua Pythagore. Nous ne voudrions » pas garantir tous ces évenemens ; mais qui oferait les rejeter tous , " lorfqu'ils font rapportes dans un tres-grand nombre d'historiens très-» graves & très-judicieux ? »

La remarque de dom Calmat ell tres-Ingulière. Mais on ne fait ce que c'ell que es fleuve Caucia qui Lian Palegare. On ne connaît que le mont Caucia (», k point de rivière de ce nom. Stealy, qui a recueilli tout ce que les hiloïnes les helploïogheus ont die de Palegare, ne parle point d'une rivière appelec Caucia (» k mul géographe n° a cité cette rivière. Mais Diegree de Latere, Jamilière & Elim, difient que ce fui la rivière. Caucin qui fabus Pylageur à haute k intelligible vois, Perpèpre R pemblique disint que Pylageur ay ayun un unaprie de Trastreu no bord qui manageis des feves, il l'exhorta à s'abilieni de cette nouvriture. Le bocar érpondit qu'il ne pouvair amager d'herbe. Mais enfin Pylageur le perfund ; k il retrouve fon becul pulseurs annecs apris dans le temple de Jouss, qui mençuis tout ce qu'on lai préclantai, eccepté de free! Il et au fait un carretien avec une sigle qui volait fur fa irè une jeux olympiques ; mais on e nous a pas rendu compat de cette converfation.

Au refte, il est visible que Dizu préféra l'anesse à Balasm, pnifqu'il dit qu'il aurait tue le prophète, & laisse l'anesse en vie.

L'anefle voyant l'ange qui avait un glaive à la main, se détourna du chemin. Et comme Balaam la frappait & la voulait faire retourner, l'ange se mit dans un chemin étroit entre deux murailles qui entouraient des vignes; & l'ânesse voyant l'ange, se sera contre le mur, & froisse le pied de son cavalier, qui continuait à la battre. L'ange se mit dans ce lieu étroit, où l'ânesse ne pouvait tourner ni à droite ni à gauche. L'ânesse se pouvait tourner ni à droite ni à gauche. L'ânesse se pouvait tourner ni à droite ni à gauche. L'ânesse s'abatit sous Balaam; & Balaam en colère la frappa encore plus sort avec un bâton. Le Seigneur ouvrit la bouche de l'ânesse; & elle dit à Balaam. Que c'ai-je fait? pourquoi m'as-tu frappée trois sois ? Balaam lui répondit: C'est parce que tu l'as mérité, & que tu t'es moquée de moi; que n'ai-je une épée pour t'en srapper?

L'ânesse lui dit: Ne suis-je pas ta bête, que tu as coutume de monter jusqu'à aujourd'hui; dis-moi si

je t'ai jamais rien fait? Jamais, dit Balaam,

Auffitôt DIEU ouvrit les yeux à Balaam; & il vit l'ange qui avait tiré fon fabre, & l'adora, se profterant en terre. L'ange lui dit: Pourquoi as-tu battu trois sois ton ânesse? je suis venu à toi, parce que ta voix est perverse & contraire à moi; & si ton ânesse ne s'était pas détournée de la voie, je c'aurais tué, & l'aurais slaisse la vie à ton ânesse....

Or Balac alla au-devant de Balaam dans une ville des Moabites fur les confins de l'Arrion. Ils allèrent donc ensemble jusqu'à l'extrémité de sa terre. Et Balac ayant fait tuer des bœuss & des brebis, envoya des présens à Balaam & aux princes qui étaient avec lui.

Et Balaam dit à Balac: Fais-moi dreffer fept autels, & prépare fept veaux & fept moutons. Et Balac &

Balaam mirent ensemble sur l'autel un veau & un belier; & Balaam s'en allant promptement, DIEU alla au-devant de lui. Et Balaam lui dit : J'ai dresse sept autels, & j'ai mis un veau & un bélier fur chacun. Alors le Seigneur lui dit : Retourne à Balac , & dislui ces chofes. Balaam étant retourné trouva Balac debout près de fon (r) holocauste, & tous les princes des Moabites. Et s'échauffant dans sa parabole, il dit : Balac roi des Moabites m'a appelé des montagnes d'Orient ; viens au plus vîte , m'a-t-il dit , maudis 7acob & déteste Ifraël. Comment maudirais-je celui que DIEU n'a point maudit? Comment détefterais je celui que DIEU ne déteste pas?.... Qui pourra nombrer la pouffière de Jacob, & le nombre de la quatrième partie d'Ifraël..... Il n'y a point d'iniquité dans Jacob, ni de travail dans Ifraël. Sa force est femblable à celle du rhinocéros..... Balac, en colere contre Balaam, & frappant des mains, lui dit :

<sup>(</sup>r) Remarquez que Dieu ne prend foin d'influtire & ce conduire aucun prophète dans l'ancien tellament avec plus d'empreffement qu'il n'en montre course Balane. On croirait que toutes les nations avaient alors la même religion, fi le contraire n'erait pas dit dans pluseurs autres pessages.

Il faut encore observer que les bienédicions le les malecticions étairent regretes par-lout comme des oracles, comme des arries de la definie auxquels on ne pouvait échapper. Le sont de tout un people était auxache à des paroles ; le quand en paroles estalent dites, on ne pouvait plus le rétrader. Vous avez vu que quand Jeseb surpris la benedicion d'Ibaccho no père, qualque par une fraude audit criminelle que grofiter. Jose ne put la rétrader ; il est dique cette bénedicion eut son effet au moius pour quelque temps.

Ici Dieu même prend soin de diriger toutes Ies benedictions, toutes les propheties de Balasm, comme fi un mot de mauvaife augure devait empécher l'effet de la conjuration & en detruire le charme. Ces idées prévalurent long-temps chez les Orientaux.

Je t'ai fait venir pour maudire mes ennemis; & tu les as bénis; retourne en ton pays; j'avais réfolu de te donner un honoraire magnifique, & le Seigneur t'en a privé. (s)

Balaam répondit à Balae: N'ai-je pas dit à tes députés, quand Balae me donnerait la maifon pleine d'or, je ne pourrais pas passer les ordres du Seigneur mon Dieu?

Voici donc ce que dit l'homme dont l'ecil est ouvert, celui qui entend les discours de DIEU a dit; celui qui connaît la doctrine du très-haut & la vision du puissant, qui en tombant a les yeux ouverts; jele verrai, mais pas sitôt; je le regarderai, mais non pas de près. Une étoile sortira de Jacob, & une verge s'êtevera d'Israël, & elle frappera les chess de Moab, & elle ruinera tous sles enfans de Scht. Use

(1) Non-fenlement tous ces paffages indiquent que le prophète Balaam était le prophète du Dieu des Hébreux, & infpiré par lui feul; mais le roi ou chef Balac déclare pofitivement que c'eft ce même DIEU qui prive Balaam de la récompenfe.

Ditu infpire tellement e Balam, que lui qui ne pouvait connaître ni le nom de Jaca, in chiu d'Hraf lein révelation, hi qui demeurita jusdelà de l'Euphrate à cent cioquante ou deux cens lieus, prononce ces soms avec enthoulatime, k ĉit que Jaca el flot rot nome un rhinocero. Calmet, dans fer remarques, prouve par plufeurs paffage qu'il y a des thinoceros ja la choie n'à jamais ette douteufe, k le thinoceros qua non nous a montré depuis peu en Hollande & en France, en ell une preuveaffre convaincent.

<sup>(1)</sup> Cette étoile de Jasés jointe avec cette verge, fais voir que Balans eint luppofer né dans la Chalder, on l'on ceut, e don l'on coit e sorce, que chaque nation est foou la protection d'une étoile: ainsi l'etoile de Jasés devait l'emporter fur l'étoile de Moab; k la verge d'Ifrait devait vaintet les auteus verges, comme la verge de Mifé vainquit la verge de Jasés de James de Mambra, magiciens du pharaon d'Eppte. On n'entend point le tenu de cu protes, dir trainte alts in esfaut de Sait. Ce estima existin.

Et Balaam ayant jeté les yeux fur le pays d'Amalee, il reprit fon difcours parabolique, & dit: Amalee a èté l'Origine des nations; mais ses extrémités seront détruites; & fuffiez-vous l'élu de la race de Cin, Affur vous prendra: & ils viendront du pays de Kithim dans des vaisseaux; ils vaincront les Affyriens, ruineront les Hebreux, & à la sin ils périront eux-mêmes.

Or Ifrael était alors à Settim, & il forniqua avec les filles de Moab; elles appelerent les Hébreux à leurs facrifices: ils adortent les mêmes dieux. Ifrael embrassa le culte de Belphégor. Le Seigneur sut en colère; il dit à Mosse: Prends tous les princes du peuple, & pends-les à des potences contre le soleil, afin que ma fureur se détourne d'Ifraèl. Mosse dit donc aux juges: Que chacun tue ses proches, qui sont inities à Belphégor. (u)

Et voici qu'un des Ifraëlites était entré dans un b.... des Madianites à la vue de Mosé & de tous

les Jusis eux-mêmes. Tout cela fait sopponent à pluséeurs favants que l'histoire de Bolaun, insérere dans le Penateuque, n'à êté écrite que trêstaul, & après les conquêtes d'élamentre. Ce qui s'emble favoriséer un petete opinion hafardée, c'est que l'auteur parte de Kilisin, qu'on pretend siene la Grèse y le qu'il enantre savait une flotte dans sa guerre contre le roi Darai, que nous appelons Dariai.

<sup>(</sup>a) Les critiques fe font elevés principalement contre cette partie de l'Hélôtire des ancien juliés. On voit, (difen-tils, une arme icanombraible d'Hébreux, prête à tomber fur les Anmonites le les Madisniries ; une prophiete el arrive de cent cinquante litens pour predier une vidoire complète à l'étoile de Jeob fur l'étoile de Moub k de Madian je voiti qu'au lier de le battre, je peuple juit é mête familierement aux peuples madisnite les moubies; ils couchent tout d'un copp avec leurs filles, k là adorne leur dien Alphéger, je des fans que la paix foit faite, fans trève, fans te monider pétilimaire : rien ne partir plus incropable en demonitée préliminaire : rien ne partir plus incropable.

les enfans d'Ifraël, qui pleuraient à la porte du tabernacle. (x)

Ce que Phinie, fils d'Elisfar fils d'Aaron, ayant vu, il prit un poignard, entra dans le b..., & tranfperça Thomme & la femme par les génitoires; & la 
plaie d'Ifraël celfa auflioi; & il y eut vingt-quate 
mille hommes de tués. Et le Seigneur dit à Mofé: 
Phinie fils d'Elisfar détourne ma colerc... c'elt 
pourquoi le facerdoce lui fera donné par un pacle 
éternel. (y)

(\*) Le Seigneur en colèire commence par ordonner à Mojé de faire pendre tous les princes fans farme de procés, c'ét-à-c'iné, de les statelle à des potentes après les avoir tues : car les Julis u'avaient pas l'ulege de pendre en croix les hommes vivans; il n'y en a pas un feul cermile. Mojé va plus loin; il ordonne que chazon une tous fes parens qui ont facrific à Enligher. Bet de le oon de Drie dans tout le Syrie. Bette ce chef des Arabes moabites, a reconou le Dieu des Julis pour Dritte en parlato tout a l'hueur à Belann : il el done probable que les Héverus, etc espequela avaient le même Dieu. Mais il eft trei-probable aufii qu'ils mètenchaiser pois par Belgher ("Manie des Héreus).

Les critiques ajoutent qu'il o'est pas possible qu'il y est un liera publie de profituion dans ce defert fablonoeux, oò il n'y a jamais eu que quelques Arabes errans % pauvres; que ces lieux de debauche n'out jomais cie comus que dans les grandes villes, où ils sont toleres pour prévenir un plus grand mal.

(y) Cen mêmes critiques tousinustan, îk difient que cette oouvelle boucherie et alus difinides à excuteur qui' oroite; que aç l'ênre avanit ex te plus faustique, le plus fou îk le plus barbaxe den hommes. Sclon Firaries Juffylefs, le juil St. la femme madisinute existem avaite. Le parties genitales des gens mariés extinen facrecs; îk le crime de l'affolfin Flurir était extendes. Si le pluis, au lite ud combattre contre Madion, epodierne titre le champ des filles de Madion, cells peut être blurde; muis exha emertie pas qu'on emplade deux epous par le porties facrer, le qu'on muffacer vingt-quarte millé innocens. De quel front Myfe, a l'age de prisé of fix vingta sus, porouvil-il fire tuet voing-quarte millé de le compartitore pour s'être units a des filles madianites, lui qui en avait epoule une, lui dout les enfins avaitou m madianites pour gui en avait epoule une, lui dout les enfins avaitou m madianites pour gui en avait epoule une, lui dout les enfins avaitou m madianites pour gui en avait epoule une, lui dout les enfins avaitou m madianites pour gui en avait epoule une, lui dout les enfins avaitou m madianites pour gui en avait epoule une, lui dout les enfins avaitou m madianites pour gui de partie.

Philosophie &c. Tome III.

Après que le fang des criminels eut été répandu, le Seigneur dit à Mos & à Eliafor fils d'Aaron qui était mort: Nombrez tous les enfans d'Ifraèl depuis vingt ans & au-deffus par familles; tous ceux qui peuvent aller à la guerre. . . . Et le dénombrement étant achevé, il s'en trouva fix cents '& un mille sept cents trente. (; )

Le Seigneur parla ensuite à Mosé, disant : Venge

fois "deres apollas ell fais fur le champ grand-prêtre, "k vingt-quarte multi citoyres fous égorgies pour la sholt la moins crimituelle à le facer-doce el donne eternellement à la race d'dors nour fa récompente." Encore cette race d'dors n'eut-elle le faceroice que du tempt de Salmen, ik jud-qu'aux Madubbées. Une foule d'incrédules penfens que tout cela ne preut avoir èté criri que par quelque l'évite tré-ignorant, qui compila au hafard est abéndités en faveur de fait tribu, comme on moine mendians ont circi les liilloires de leurs fondateurs : nous regardons ces diffrours comme de blighée des rapporter.

Dom Calmet dit que Plânée erut que tout homme fage devait en ufer ainfi : c'eft-à-dire que tout homme fage doit percer par les génitoires les hommes de les femmes qu'il trouvera couchés enfemble , & enfuite égorget tout ce qu'il rencontrera dans son chemin jusqu'au nombre de vingt-quatre mille.

( : ) Nous avions compté que les liraclites étant fortis d'Egypte au nombre de plus de fix cents mille combattans, le nombre des semmes étant à peu près égal à celui des hommes, & tous les Juiss se mariant, tous étant nourris par un miracle, l'armée pouvait être, au bout de quarante ans, de douze ecnts mille hommes. On n'en trouve cependant ici qu'euviron fix cents mille. Il faut confidérer qu'i' en était mort beaucoup dans la marche penible & continuelle au milieu des déferts : le Seigneur en avait fait tuer vingt-trois mille pour le veau d'or ; quatorze mille deux cents c'inquante pour Coré & Dathan ; vingt-quatre mille pour les filles madianites : fomme totale , foixante & un mille deux cents cinquante; fans compter les princes d'Ifraël, que le Seigneur fit mourir pour le péché commis avec les Madianites, & ceux qui moururent de maladie : outre cela , le Seigneur voulut que toute la race qui avait murmuré dans le desert, fût entièrement détruite, & n'entrât point dans la terre promife. Ainsi trois millions d'hommes fortis d'Egypte moururent dans ces déferts, & fix cents mille qui étaient nes dans ces mêmes déferts, restèrent pour conquerir le peut pays de Canaan.

premièrement les enfans d'Ifraël des Madianites; & après cela tu mourras, & tu feras réuni à ton peuple auflioèt. Mofé dit au peuple: Faites prendre les armes, afin qu'on venge le Seigneur des Madianites; prenez mille hommes de chaque tribu. Ils choifirent donc mille hommes de chaque tribu, douze mille hommes prêts à combattire. Ils combattirent donc contre les Madianites & tuèrent tous les mâles, & leur roi Heivi, Recem, Sur, Hur, & Rebé, & Balaam fils de Bélor, & ils prinent leurs femmes, leurs petits enfans, leurs troupeaux, tous leurs meubles, & ils pillèrent tout, & ils brûkernt villes, villages, châteaux.....

Et Most fe mit en colère contre les tribuns & les centurions, & leur dit: Pourquoi avez-vous épargné les femmes ? ne sont-ce pas elles qui ont féduir les enfans d'Ifraèl, selon le confeil de Balaam ?.... Tuez tous les enfans , égorgez toutes les femmes qui ont connu le coît, mais réfervez-vous toutes les filles & toutes les vierges.....

Et on trouva que le butin que l'armée avait pris était de fix cents foixante & quinze mille brebis, de foixante & douze mille bœufs, de foixante & un mille ânes, de trente-deux mille pucelles, (a) dont trentedeux furent réfervées pour la part du Seigneur.

<sup>(</sup>a) Les critiques jettens les hauts eris fur cette colère de Mp?q, qui n'ett pas content qu'on ait tue tous les midies déférendans de la famille d'Abradam comme lui, % chet lefquels il avait pris femme: il veut encore qu'on tue toutes les mères, toutes les femmes que auront couché avec leurs maris, & tous les enfans milées à la manuelle, v'il en refle encore.

Ils ne peuvent comprendre que dans le camp des Madianies le butin ait été de fix cents foixante & quinze mille brebis , de foixante & un mille ânes , de foixante à douze mille berufs ; ils difent qu'on n'aurrait pas put trouver tant d'animaux dans toute l'Egypte. Si on donns trente-deux mille

#### 164 NOMBRES.

Le Seigneur dit encore à Mofé dans les plaines de Moab, le long du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho: Ordonne aux enfans d'Ifraël, que des villes qu'ils possedent, ex possibilité puis, ils en donnent aux levites.... & que de ces villes il y en ait six de refuge, où les homicides puissent se retirer, & quarante-deux en outre pour les lévites; c'est-à-dire, q qu'ils aient en tout quarante-t-luit villes, (b)

filles aux valuqueurs, îls demandems ce qu'on fis des trente-deux filler refererces pour la part du Sognauer; il al y est jamais de religientes chez les Jufis ; la virginite caix regardec chez eux comme un opprobre. Comment donc termet-deux pacelles funte-elles la part da Seigneur; En facton un farrifice / en critiques ofent Pafiutre. Il faut leur part-douner d'être faits d'horreur à la vur de tant de malferre de femmes & d'erstan. On conçoit difficiement romment il fe trouva tant de femmes & d'erstan. On conçoit dificiement romment il fe trouva tant de femmes te de l'est de la composition de la com

Le texte dit encore qu'on trouva une immende quantité d'or en bagues, en anueaux, en barcelts, en colliers, de njarretiere. On n'en trouverait certainement pas tant aujourd'hui dans ce defert effroyable; nous avous deja dit que ces temps-la ne reffemblaient en rien aux nôtres.

(§) M. Friert & le lord Belingheite coient d'imontrer que ce fut un levie ignorant & svide qui composi, dificui-lis, ce livre dans des trappe d'anarchie. Les levites , dificui le, cei le polificitos que la clime, a jamis la peuple jui, dans fes plus grantes polificitos que la clime, a jamis la peuple jui, dans fes plus grantes un prosperites, a veu quarante-huit villes murces. On ne co-e pas même un prosperites y, veu quarante-huit villes murces. On ne co-e pas même un de temps de Donat, etait l'unique habitation des juis qui méritat le nom de ville y mais éctais faion une bicoque, qui n'avaria pas pa par literate. Ces auteurs, le que'que saures, s'échercen de site revui que les juis n'averant pas qua floure de la veu que viu que les juis n'averant pas quarantes que que les juis n'averant pas que floure de la veu que les juis n'averant avune ville, ni fous 19/16, ni fous tes jueçs.

Commente repeti pougle, errant la vegaboni qiagin à Saji, arantich.

" pu donner quarante-huit villes à des lévites, lui qui fut fept fois " reduit en esclavage, de son propre aveu? Peut-on ne se pas indigner » contre le levite fauffaire qui ofe dire qu'il faut donner quarante-» huit villes à ses compagnons par ordre de DIEU? apparemment on » devait leur donner ces quarante-huit villes quand les Juis feraient " maîtres du monde entier, & que les rois d'Occident, d'Orient, du " Sud & du Nord, viendraient adorer à Jérufalem, comme il est predit » tant de fois. Ce fauffaire presend encore qu'il devait y avoir fix » villes de refuge pour les homicides. Voilà affurement une belle police; » vnila un bei encouragement aux plus grands crimes. On ne fait ce » qui doit revolter davantage, ou de l'abfurdité qui fait donuer qua-» rante-huit villes dans un desert, ou de six villes de resuge dans ce » même defert pour y attirer tous les feelerats, 11

Nos critiques ajoutent encore à ces reproches les contradictions évidentes qui se trouvent dans les mesures de ces villes, rapportées au livre des Nombres.

Nous finissons à regret notre commentaire sur ce livre par cette puisfante objection, à laquelle nous croyons pouvoir repondre affez folidement, eu difant que ces quarante-huit villes font annoncces par l'cerivain faere comme une prediction de ce qui devait se faire un jour , quand le peuple de DIEU aurait affez de villes pour en ceder quarante-huit aux levites. Nous devons supposer que chaque tribu devait en possider autant. Ainsi le pays de la Judce aurait eu cinq cents soixante & seize villes confiderables. Mais comme les pechés du peuple empêchérent toujours l'effet des predictions, celle-ci ne fut pas plus accomplie que les autres; & loin que les Juis jouissent de cinq cents soixante & feire villes avec les faubourgs, ce peuple reduit à deux miferables tribus & demi, tout au plus, perdit le peu qu'il avait, & fut, ainfi que les Parlis & es Banians & la moitie des Armeniens, reduit à faire le commerce par-tout, fans avoir d'habitation fixe nulle part.

Fin du commentaire sur les Nombres,

### DEUTERONOME.

Voici les paroles que Mofé parla à tout Ifraél au-delà du Jourdain dans le défert près de la mer Rouge, entre Pharan & Thophel, & entre Laban & Azaroth où il y a beaucoup d'or. En la quarantième année, le onzième mois, le premier jour du mois, Mofe dit aux fils d'Ifraêl tout ce que le Seigneur lui avait ordonné de leur dire. Après que le Seigneur cut frappé. Séhon roi des Amorthéens qui habitait en Hesbon, & Og roi de Bzara qui demeurait à Allaroth & à Edraï qui eft au-delà du Jourdain dans la terre de Moab. Et Mofé commença à expliquer la loi & à dire:

Le Seigneur notre Dieu nous parla en Oreb, difant: Il vous fuffit d'avoir demeuré fur cette montagne, retournez à la montagne des Amorrhéens, & à tous les lieux voifins dans les campagnes (a) & les

<sup>(</sup>a) Le favant la Créfe s'explique ains sur commencement du Deutsronome dans son manusserii qui est à Berlin. « Autant de paroles, autant » de faussers puér les , & autant de preuver fautant aux yeux, qu'il est » impossible que Musse aix pu composer aucun des livres que l'ignorance » tui attribue.

<sup>»</sup> Il est faux que Mosse ait parlé au-delà du Jourdain, puisqu'il ne le » passa jamais, & qu'il mourut sur le mont Nebo, & à l'orient du Jourdain, » à ce que dit l'Ecriture elle-même.

<sup>&</sup>quot;Il est faux & impossible qu'il put être alors dans l'autre désert de 
"Pharan, puisque l'auteur vient de dire qu'il gagna une bataille dans ce 
"temps-la même dans le désert de Moab, à plus de cinquante lieues 
"de Pharan.

<sup>&</sup>quot;, Il est faux & impossible qu'il ait été dans ce déseit de Pharan proche " de la mer Rouge, puisqu'il y a encore plus de cinquante lieues de la " mer Rouge à ce Pharan,

### DEUTERONOME. 167

» Il est saux qu'il y ait beaucoup d'or à Azaroth près de ee Pharan, » Ce miserable pays , loin de porter de l'or , n'a jamais porte que » des cailloux.

" Dom Calmet répète en vain les explications de quelques commentateurs, affez impudens pour dire qu'au-delà du Jourdain fignifiait au-deçà n du Jourdain. Il vaut autant dire que deffus fignifie deffout, que dedans " fignifie deltors " & que les pieds fignifient la tête.

n-L'auseux, quel qu'il foit, foit patter Moff, foir le bord de la mes Nouge dans la quarantième anoné le some mois après la foit of Egypte, so pour dounce plus de poids à fon recis par le foit de marquer les dates; so mais ce foin même le trabile, it conditate tous fer mendiones, Moff, or fortie d'Egypte à l'âge de quatrevingus ans; le Técniure dit qu'il mount à cent vings. Il clait donc de dji mott foufque le Demittomone le fait in parler, là l'le fait parler dans un endosit où il n'était pas , fc où il ne pouvoir être.

Ces critiques hardies, imputées au favant la Crofe, peuvent n'être point de lui. On n'y reçonnaît point son caradière; il a toujours parlé avec respect de la sainte Ecriture.

(b) Nou avonono au cicibre la Cosfe, ou à cetui qui a pris fon nom qu'il y a de grandes difficulté dans ce commencement du Deuteronome; l'elmé en convient. Nos milleus critiques, distil, excensifique qu'il y a dans ces livres da noblimes qu'on y a mig, peu explique quilques arbeits lofters, ou pour fupplier et qu'on crait y monque pour une papilei intélligent.

Ce difecurs du commensteur Calout ne rend pas l'instilligence plus partiète. Si on a, folon hit , ajoute aux livres faitus le Sain-Elpirit, comment diffingers-on fon ouvergé et celt die bomme? Petton fuppôre que Diet s' ait diffé un livre pour l'infinedion du genre-lumain , & que ce livre ait befain d'additions. At correction ? On ne peut fe tier de ce labyrimbte qu'en recourant à l'Eglife, qui peut feut édifier tous nos doutes par de déclôns infaiillable.

#### 168 DEUTERONOME.

Voici la quarantième année que vous êtes en chemin; & cependant les vétemens dont vous étiez couverts ne fe font point uses de vétudé, & vos pieds n'ont point été déchausses.... $(\epsilon)$  Ecoute, Israël, , tu psssera sujourd'hui le Jourdain pour te rendre maûtre des grandes nations plus sortes que toi, , qui ont de grandes villes & des murailles jusqu'au ciel, & un peuple grand & sublime, des géans que tu as vus & que tu as entendus, & à qui nul ne peur résister. (4)

(c) La Bible grecque, attribuce aux Septante, traduit : Vos bieds n'ont point eu de calus; mais le Deuteronome, en un autre endroit, repète eucore que les fouliers des Hebreux ne se sont puint uses dans le desert pendant quarante ans. Ce miracle est aussi miracle que tous les autres. Colins fuppute que le people de DIEU étant parti du beau pays de l'Egypte au nombre d'environ trois millions de perfonnes pour aller mourir dans les deferts dans l'espace de quarante annecs, ce sut trois millions de vestes & de robes, & trois millions de paires de fouliers à vendre, & que les Juis, qui ont toujours ete fripiers, pouvaient gagner beaucoup à revendre ces effets a Babyloue, à Danias, ou à Tyr. Mais puifou'il reffait fix cents tin mille tept cents trente combattans par le denombrement que Mefe ordonna, fi on fuppose que chaque cumbattant avait une femme, & que chaque mari & fennne euffent un père & une mere , & que chaque menage eot deox enfans, cela ferait quatre millions buit cents treize mille huit cents quarante personnes à chaosser & à vêtir ; en ce cas , le miracle aurait ete beaucoup plus grand , & il aurait fallo que le Seigneur eût donne à fon peuple un million huit cents treize mille huit eents quarante paires de fauliers de plus.

Pour repondre plus fericulement à Collius, nous le renvernous à faist pfin, qui, dans fon disloque avec l'Apples, foutiren que non-cultument pighin qui, dans fout marche de quarante se habits des Hebreux ne s'uferent point dans leur marche de quarante aunce au foliel à la pluie, le neucohanf fur la dure, mais que exue des enfins coillisient avec eux, le s'elargificient merveilleufement, à de même qu'ils avançaient en fige. Nous ferenvernous ences à faint Jerons, qui ajoute dans one epitre, haquelle ell la trenchultitime de la nouvelle celliton, ces propies moss i. Es vius la babites apprincit ave est dans le defet preduct pavante aunces, ils fausirest que les cheves ès les negles des flycaites ne celliforant pas.

(d) Aujuurd'hui ne fignifie pas ce jour-là même, puisque le peuple de DIEU ne passa le Jourdain qu'un mois après.

.... Prenez bien garde d'avoir foin du lévite dans tout le temps que vous demeurerez fur la terre..... Lorfque vous aurez un chemin trop long à faire, vous apporterez toutes les dixmes au Seigneur..... Vous les vendrez toutes, & vous acheterez de cet

argent tout ce que vous voudrez, bœufs, brebis, vin , bière ; & vous en mangerez avec le lévite qui est dans l'enceinte de vos murs, & qui n'a point d'autre possession fur la terre..... Gardez-vous d'abandonner le lévite ..... (e)

S'il s'élève parmi vous un prophète qui dife avoir eu des visions & des fonges, & s'il prédit des fignes & des miracles, & fi les chofes qu'il aura prédites arrivent, & qu'il vous dife : allons, fuivons des Dieux etrangers que vous ne connaissez pas, & servons-les:

Pour ce qui enneeme les géans, les critiques y trouvent une contradiction , parce qu'il est dit dans le même Deuteronnme, que De était refte le feul de la race des grans. Mais Og demeurait à l'orient du Jourdain; & il pouvait y avoir d'autres geans à l'occident. Mais dans cet endroit on il est dit que Og etaitrelle feul de la race des géans, l'auteur ajoute : On montre encore fon lit de fer dans Rubath , qui eft une ville des enfans d'Ammon , et il a neuf coudces de lone , et quatre de large. Cest encore une des raisons pour lesquelles nn a pretendu que Moje ne pouvait avoir ecrit les livres qui font faus fan nom , parce que ces mats , on montre encore fon lit, prouvent que l'auteur n'était pas contemporain ; & Mose, dit-on, ne pouvait l'avoir vu dans Rabath, qui ne sut prise que long-temps après par David.

(e) Les critiques prétendent que ce passage prouve trois choses : la première, que c'est évidemment un levite qui ectivit ce livre quand les Juifs eurent des villes ; la feconde , que les levites n'eurent jamais quarante-hnit villes à cux appartenantes ; la traisième , que les Ifraëlites ne furent pas noursis fimplement de manne dans le défert , puisqu'ils doivent manger du bœuf & du mnuton, & boire du vin & de la bière avec le levite. Cette critique nous paraît bien rignureuse. L'auteur sacré veut dire probablement que les Juiss doivent manger du bœus & du monton , & boire de la bière & du vin avec le levite , quand ils en auront.

vous n'écouterez pas ce prophète, ce songeur de songes; car c'est le Seigneur votre Dieu qui vous tente, afin qu'il voie s vous l'aimez ou non de toute votre ame.... Ce prophète ou ce songeur de songes seta mis à mort. Si votre sière sils de votre mère, ou votre sille, ou votre sille, ou votre selle, ou votre selle, ou votre sille, ou votre sille,

(f) Le premier préfietet de Heley fachate qu'on avait abulée de ce polfage de l'Ectimers. & de quelques autres paffage parille, pour faire affailmer Hori III par le juschin Jesper Clemer, ectivit dans un petit memoire, qui nous a cit montré par un magiltrat de fa mailon, cer propres mon : «Il l'entit expedient de ne billér lite aux junes prêtres aucun des vilvres de Tancien tellament, dans létjuels pourraient fe rencontrer s'emblobles initigations qu'ont infout mainte afgris fabiles l'ancchans a up particle le regicide. Il vous mieux ne point lite, que de tourner ven poifon ce qui doit être nomitture de vie. »

On peut appliquer à ce pallage du Deutéronome la réflexion du prédient de Hariay. Il est aile à ungénatique de se persuader que sa femme & son siks veulent le faire apollatier; & s'il les tue sur ce pretexte, il se croira un faint.

Remillac avenue dans son interrogatoire, qu'il n'a assassimé Henri IV que parce qu'il ne croyait pas que ce grand & adorable monarque sût bon catholique.

On a can voir encore un autre danger dans ca verfen du Deutéronome, ke tveide. Si un prophese perdit des choles miraculatels, & f. ca choles miraculatels arrivent, ¿chl dont la Divinité ellenême qui l'a inféprie : & Ni vous die enfantie : ple fui autorité par me mirache à vous précher les culte d'un souveau Dieu , ce nouveau Dieu ell donc le vériable. Cet diffice qu'un fripon felerat peut dire de vériables miscale. Mais alon vous faites un Dieu de ce fripon fecierat : & Ni! ell voir pire ou vour firer, comme vous l'emprés, el vous le tuer, vous commettes nonfeulement un particide, mais un décide. Vous n'avez plus d'autre réponfe à faire, que d'avoir recours à la magie, & de chre qu'ell et au pouvoir à faire, que d'avoir recours à la magie, & de chre qu'il et au pouvoir

Si vous apprenez que dans une de nos villes des gens méchans ont dit: allons, fervons des Dieux à vous inconnus; vous pafferez auflitôt au fil de l'épée tous les habitans de cette ville, & vous la détruirez avec tout ce qu'elle poffede, jusqu'aux bêtes. (g)

Quand vous ferez entrés dans la terre que le Seigrieur vous donnera, & que vous la polfederez, & que vous direz, nous voulons choifir un roi comme en ont les autres nations qui nous environnent; vous ne pourrez prendre pour roi qu'un homme de votre nation, un de vos frères. Et quand il fera établi roi,

des prétendus magicieus de faire de vrais mirarles. Ainfi, quelque chose que vous répondiez, vous êtes abfurde & barbare.

Cette objedion est specieuse. On la resout en disant que Dieu ne permet jamais qu'un faux prophète sasse autant de miracles qu'un wai prophète.

(g) Le lord Bellingleite paile fur cet article aver plus de force ennore que le priédent de l'Inter, n'Cét le combie, d'int, à de la bathaire en n'emence, de maffacers tous les habitans d'une ville qui vous appartient, n' k dy deruire tout, judquant bêtes, partet que quégleux n'estre ville out en un culte different du vière. Ce ferrit un peuple rooupable de cette execusible crusuate qu'il faorlarit détruire, comme nous n'avons déroit le louge en Angelterer.

Four ticher d'apaière ceux qui penfent comme le prefident de Herlo y comme le lord Beisfignéer, nous dinons que ces paligaç do Deutricomone ne font probablement que comminaziores y k nous dirons à ceux qui font perfundes qu'Ifires, ou quelqu'anne levite compeda ce livre, qu'il ne vouluit qu'ilinfaires une forte horreur pour le caite des Babylondeus, y pour celai des Perfans. Mais nous conviendons qu'il ne faut jamais lire Excluse qu'avec un diprit de pais k de chairte univerleur un fight de pais k de chairte univerleur.

Nous soutome d'ailleurs que cela s'à pa être était que dans un temps où le Hébetras curent des villes, à éd néaque ville voului avoir so dies le fon culte , pour être plut independante de les volfines. La haise fitte extrême cutte tous les habitants de cette parie de la Syrie. La faperillétion les l'épite de rapine envenimente cette haine; à Lunt qu'il y est de louis, le un l'indice fur l'indice de Conmibile et mais c'ét que DITE voulait le s'éprouver. D'ailleurs la loi juire ne nous importe point; nous formes chrésiens, les nous paignés.

il n'aura pas un grand nombre de chevaux, il ne ramenera point le peuple en Egypte, il n'aura point cette multitude de femmes qui enchantent son esprit, ni de grands monceaux d'or & d'argent..... (h') Après qu'il sera assis sur son trône, il écrira pour lui ce Deutéronome sur un exemplaire des prêtres de la tribu de Lévi.

Loríque vous combattrez vos ennemis, fi DIEU les livre entre vos mains, & fi vous voyez parmi vos captifs une belle femme pour laquelle vous aurez de l'amour, & fi vous voulez l'époufer, vous l'amenerez en votre maifon; elle fe rafera les cheveux & fe coupera les ongles; elle quittera la robe avec laquelle elle a été prife, & pleurera dans votre maifon fon père & fa mère pendant un mois. Enfuite vous entrerez dans elle, vous dormirez avec elle, & elle fera votre femme. (i)

[4] Coux qui creitent qu'un lévite du temps des rois est Panteurs du Deuteronnen, e lont confiants dans leur opinion par est article. Il y a a folon la Vilgue, teois entre citende fei principal de la Vilgue, teois entre citende fei principal de la Vilgue, teois entre citende de la Vilgue, teois entre citende confiant de la Vilgue, teois entre citende confiant de pourraisel que Mofe paris des rois, lorfque Diru erait le faut oni des puisé O an a longeone que le Pennanque cenir foi ni certi par quelque levites huis cents ving-fera ma après Mofe, (dois ha Vulgae, du semps du roi fylos. Ce livre alons iguare fut trouve au fond d'un coffer par le grand-prèse Hollis lorfqu'il compain de l'argent. Ce fut ven ce temps-la que quelque puis fe refujicire con Exprés fou he no Nichta y ainfai le levite autour du Pennacque aventi tei les rois de ne point niffer paffer lum fujies cette Gajistens nu n'etait pas convaineu que Mofe feut del Bauteur du Pennacque.

La defente d'avoir un grand nombre de femmes & de chevaux femble regarder principalement Salomos, qu'on accufe d'avoir eu fept cents femmes & trois cents concubines, & quarante mille ecuries; car pour Sail, il ne fut choîfi pour rui que dans le temps qu'il cherchait les ânciles.

(i) Plusieurs personnes se sont scandalisees de cet article. Les Juifs

Lorfque vous marcherez contre vos ennemis, fi un homme a été pollu en fonge, il fortira hors du camp, & n'y rentrera que le foir après s'être lavé d'ueau... (l/) Il y aura un lieu hors du camp pour faire vos nécessités. Vous porterez une petite béche à votre ceinture, vous ferez un trou rond autour de vous, & quand vous aurez fait, vous couvrirez de terre vos excrémens..... (l)

dans le défert, ou dans le Canaan, ne pouvaient avoir de guerre que courte des transpas. Il leur était defendu, fous prise de mort, de l'unit à des fimmes étrangeres ; kvolls que le Deuternomene leur permet d'apoufer ces femmes ; le la selu cerrimonie des republisles et de coubret avec elles. On a remarque que se vièt point ainfi qu'hiternatir 8 sôjaire en ultrent. Cell encore une railion en faveur de cent squ'i colont que le Pentareque fui ciert du temps des vois, parce que dans les pueres critics de rois de les vius de les deux parties défendant s'glaiement d'Ariséns. Tout femble deux partie défendant s'glaiement d'Ariséns. Tout femble deux concourir à prouver qu'aucm livre juif ne fait écrit que du temps de David, ou longettupa paris lui i unis l'opjaine de tous les press, de toute l'Egifé duis prévaloir contre les raifons des favans , quelque phatolises qu'elles puiffices être.

(4) Putfeun gens de guerre ont dit que les pollutions pendant la muit amiviacité principalement aux jeune gens vigoureux, & que Foorte de les éclipent de l'armée du main au foir etait três-dangereux, pauce que cet ordre n'était propre qu'à favorifier la poltronnerle; qu'il était plai aifé de le laver dans fa tente, oit l'on et fippode avoir au moins une creache d'aux, que d'aller fa laver hons du camp, oit l'on my lors pour loi lein n'en pas touver. Nous ne regardons pas cette remarque comme bien importante.

(1) Lordre que le Seigneur lui-même donne fur la manière de faire de necedites a para indigne de la majetic divine au celetre Coliux, k il s'ell emporté juiqu'à dire que DT e U avait plus de loin du derrière des finailles que de leurs ames ; que ces mois inmertaillé de l'aux ne fei trouvaient dans aucum endroit de l'auxien l'élament k qu'il el bien bus de s'auxobre à la manière dont on doit altre à la garde-robe. C'ell resprimer avec bien peu de réfegé. Tont e ce que nous pouvonni dire, c'ell que le peuple juif etait fi groffer. A que de nou jours même la populace de ceue nazion et fié majetopre k fi puante, que fe legifalteune firmen oblégre de défendret dans les plus petits k les plus vià details : la police ne neglige pas les latities deals les randes villes.

Si vous ne voulez point écouter la voix du Seigneur, le Seigneur vous réduira à la pauvreté, & vous aurez la fièvre..... Vous vous marierez, & un autre couchera avec votre femme.... On vous prendra votre âne, & on ne vous le rendra point..... Le Seigneur vous frappera d'un ulcère malin dans les genoux & dans le gras des jambes.... Le Seigneur vous emmenera vous & votre roi dans un pays que vous ignoriez, & vous v fervirez des Dieux étrangers....; L'étranger vous prêtera à usure, & vous ne lui prêterez point à usure.... Le Seigneur fera venir d'un pays reculé, & des extrémités de la terre, un peuple dont vous n'entendrez point le langage, afin qu'il mange les petits de vos bestiaux, & qu'il ne vous laisse ni blé. ni vin, ni huile..... Vous mangerez vos propres enfans, & l'homme le plus luxurieux refufera à fon frère & à sa femme la chair de ses propres fils, qu'il mangera pendant le fiége de votre ville, parce qu'il n'aura rien autre chose à manger, &c. (m)

(n) Les ciriques continuent à touver dans les maletificions du Seigneur de nouvelles preuves que jamais les Jusin ne connuent que des peine temporelles. La plus forte et delle d'être treduits à manger leurs enfans ; & celtecq seu les militoires failles leur teur arrive pendant le feige de Samaris. Or le grand-prêtes Hérlis ne trouva le Pentateque, qu'environ quatrevinga am après et efige. C'ét qu'en lacève de prefuséer es critiques, qu'un lévie compofs furrout le Deutéronome, lè qu'il lui fut aifé de prêtire les horreurs du feige de Samaris après l'événement du feige de Samaris après l'événement du feige de Samaria après l'événement du feige de Samaria après l'événement du feige de Samaria après l'événement.

Nous croyons fermement que Mose, appele chez nous Mosse, est le seut auteur du Pentateuque, comme l'Egliss le croit, & qu'il n'y a que le recet de s'a mort qui ne soit pas écrit par lui. Nous avons seutement expose avec condour l'opinion de nos adversaires.

Fin des commentaires fur le Pentateuque.

# JOSUÉ.

ET après la mort de Mosé ferviteur de DIEU, il arriva que DIEU parla à Josúé fils de Nun, & lui dit: Mon serviteur Mosé est mort; lève-toi, passe le Jourdain, toi & tout le peuple avec toi... tous les lieux où tu mettras les pieds, je te les donnerai, comme je l'ai promis à Mosé, depuis le désert & le Liban, jusqu'au grand sleuve de l'Euphrate; nul ne pourra te résilier tant que tu vivras. (a)

Josué fils de Nun envoya donc secrétement de Céthim deux espions..... ils partirent, & entrèrent dans la ville de Jéricho, dans la maison d'une prossituée nommée Rahab, & y passerent la nuit.... Le roi de

(a) Le Seigneur promet plufieurs fois avec femment de donnet le fleuve de l'Euphrate au peuple juif ; rependant il n'eut jamais que le fleuve du Jourdain. S'il avait possée toutes les terres depuis la Méditerrance jusqu'à l'Euphrate, il auraité cet le maitre d'un empire plus grand que cetait d'Affyrie. C'est ce que n'a pas compris l'avaites, quand til dit que les Juis ne devaient hair que les pruples du Canaan. Il est cerain qu'îts devaient hair que les pruples du Canaan. Il est cerain qu'îts devaient hair tous les pruples idulters du Ni l'à de l'Euphrate.

Si on demande pourquoi ff/dx, fin de Nun, ne rawgea pas k ne conquit pas tours (Egypes, toute la Syrie, a, k reited amonde, pour y faire règare la vraie religion, k pourquoi il ne porta le fer k la flamme que dance iquo un si finesce de pay notu an plus, k encore dans un retemature pays en comparation des campagnes immenfes arroftes du Nil k de Fluphrate; en relit pas a nous da fonder le decreue de Diru: Il mous fuffic de feuvir que depuit Mg/k k f/g/k, lel just fiapprochreme jumnis da Nil k de Tluphrate que pour  $\gamma$  for evrodus comme délures i une il Mg/k k k f/g/k. Diru conduit tour; Diru bit tour; il dir plafenn fois k k f/g/k f/

Jéricho en fut averti, il envoya chez Rahab la proflituée, difant : Amène-nous les espions qui sont dans ta maison. Mais cette semme les cacha, & dit : Ils sont fortis pendant qu'on sermait les portes, & je ne sais où ils sont allés.... (b)

(4) Les critiques demandent pourquoi Dixu ayant juré à Jofice, fits de Nav, qu'il frait toujouns net uit, j'fois prend expendant la precatuine d'exwoyer des épions ches une merdini l'Qui beloin avaitid de cette mifrable, quand Dixu lui avis promis fon fécous de la prope bouche; quand il etait fit que Dixu combattait pour lui, k'qu'il était à la tric d'une annee de lis cents mille hoomes, dont il detache, félon le texte, quarante mille pour aller prendre le village de Jericho, qui ne fui jamais fornité, les peuples de ce payals ne connailfant pas encor les places de guerre, k' Jericho etant dans une vallee on il ell impossible de faire une place tenable?

M. Frétet traite Calmet d'imbécille, & se moque de lui de ce qu'il perd fon temps à examiner si le mot sonals signise toujours une semme débandee, une profiture, une gueuse, & si Rahab ne pourrait pas être regardee seulement comme une cabaretière.

Dom Calent camine aufit avec beaucoup d'attention fi cette cabarreiere uné fu pas coupole d'un pet imenfonge en difinat que la répiono jufie citaire partis, losfiqu'ils exicut chez elle; il pretend qu'elle fit une très-bonne afition. « Enni niformes, étil-il, du définé de Dire, qu'ivolubil tetruire ils Es Canancena & livere leur pays aux Hebreux, elle n'y pouvair réfiler a fina tombre dans le même crime de rébellion à l'expad de Dire, qu'elle aurait voulu eviter envers fa patrie; de plus, elle était perfuadre des piles pretendion de Dire, va ét frijuditée des Canancens : ainfi elle me pouvait prendre un parti ni plus equitable, ni plus conforme aux nioù de La fight d'autonitée de l'une pouvait prendre un parti ni plus equitable, ni plus conforme aux nioù de La fight d'autonitée.

M. Friest repond que fi cela ell, Rabab ciut done infipire de Dixtu mine, auffi-bien que Joffu; i k que le crime abominable de traini fa paurie pour des eficions d'un peuple barbare dont elle ne pouvait entendre la langue, ne puet úre excusfe que par un ordre expres de Dixtu, mairire de la vie k de la mort. Rabab, dit-il, caist une infame qui meritait le demirir fupplice. Nous favous que le nouveau Telament compre cette dernier fupplice. Nous favous que le nouveau Telament compre cette. Rabab au nombre des aireales de JESU-CRISTIT misi il defeend suffi de Brabab k de Thamer qui n'existen par moins criminelles. Il a voula nous faire comaitire que fa miffinec effiçait tous les crimes. Mais l'aficion de la profiture Rabab ofre el figur soulor pautifiale felon le monde.

Le peuple fortit donc de ses tentes pour passer le Jourdain , & tes prêtres qui portaient l'arche du passe marchaient devant lui ; & quand ils furent entrés dans le Jourdain , & que leurs pieds furent mouillés d'eau au temps de la moisson , le Jourdain ciant à pleins bords ,  $(\varepsilon)$  les eaux descendantes s'arrêtèrent à un même lieu , s'élevant comme une montagne ; & les eaux d'en bas s'écoulerent dans la mer du défert, qui s'appelle aujourd'hui la mer morte. Et le peuple s'avançait toujours contre Jéricho , & tout le peuple passait par le lit du sleuve à sec.

Colius soufent que Tojob sembla se desser de Dieu en envoyant des esponsoles cette femme, & que puisqu'il avait avec lui Dieu & quarante mille hommes pour se faitir d'un petit loung dans une vallee, & que la paissiliade qui ensemait ce petit bourg somba au son des trompettes, on nàvait pas beloin d'envoyer chez une gueuse deux espions qui risquaient d'être pendus.

Nous citons à regret ces discours des incrédules ; mais il faut volr jusqu'où va la témérite de l'esprit humain.

(c) Les incredules difent qu'il ne faut pas multiplier les miracles fans nécessité ; que le prodige du passage du Jourdain est superstu apres le paffage de la mer Ronge. Ils remarquent que l'auteur fait paffer le Jourgain dans notre mois d'avril au temps de la moisson, mais que la moisson ne se sait dans ce pays-là qu'au mois de juin. Ils affurent que jamais au mois d'avril le Jourdain n'est à pleins bords ; que ce petit fleuve ne s'enfle que dans les grandes chaleurs par la fonte des neiges du mont Liban ; qu'il n'a dans aucun endroit plus de quarante-cinq pieds de large, excepté à fon embouchure dans la mer morte; & qu'on peut le paller à gué dans pluficurs endroits. Ils prouvent qu'il y a pluficurs gues , par l'aventure funefte de la tribu d'Ephraim , qui combattit depuis contre Jephte capitaine des Galaadites. Ceux de Galaad se saistrent, dit le texte sacre, des gues du Jourdain par lesquels les Ephraimites devaient repasser, & quand quelque Ephraîmite échappe de la bataille venait aux gues & difait à ceux de Galaad : le vous conjure de me laisser passer, ceux de Galaad disaient à l'Ephraïmite : N'es-tu pas d'Ephraim? non, difait l'Ephraimite; he bien, difaient les Galaadites , prononce schiboleth ; & l'Ephraimite , qui graffeyait , prononçait

Philosophie &c. Tome III.

Tous les rois des Amorrhéens qui habitaient la rive occidentale du Jourdain, & tous les rois cananéens qui possible les rivages de la grande mer (méditerranée), ayant appris que le Seigneur avait féché le Jourdain, eurent le cœur dissout : tant ils craignaient l'invasion des sils d'Ifraël....

Or le Seigneur dit à 76/m² : Fais - toi des couteaux

de pierre, & circoncis encore les enfans d'Ifraël. (d)

fibeleti; & aufitôt on le tuait : & on tua aînli ce jour-là quarante-deux mille Ephraïmites.

Ce paffage, difent les critiques, fait voir qu'il y avait plutieurs gues pour traverfer aifement ee petit fleuve.

Its économest enfoire que le roi présendu de féricho, & tous les autres Canastiens que l'autreu fueré a déplient somme une race degéant stribles, & auprès de qui les Justin se paraillaient que des fauterilles, ne vinirent par exterminer ces fauterilles qui vensient ravager leur pays. Il ell varia, diffeteids, que l'autreur facré uous affine que les rôt (p' était le demier des grants, mais les pays de Canastany à geans que non, it devaient offiquer le pallige de la rivière. 
On repond à des que l'autre pallit la première; que la gloire de

Seigneur était vifiblement fur l'arche ; que Dirau marchait avec José & quarante mille hommes choisis ; & que les habitans durent être constiernes d'un miracle dont ils n'avaient point d'idée.

(4) Políque Ditu fix circoncire tout fon peuple spris avoir paffit le Journáin i, il que todo neix necessus mille combastima circoncia ces journáis à fix chacun eut deux enfans, cela fix dis-huit creus trois mille preparea couples, qui literate mite nu nu sa dans la colline appleté des prepuese. Mais comment tous les géans de Canana, la tous les peuples de Biblas, de Briye, de Sidon, de Tyr, ne profiterentia pas de ce moment favorable pour egorger tous en agreffeurs affaiblis par ette plaie , comme les partiarches Simese à Leri a vaient fauth égorge tous les Schemites, applé las avoir engagés à fe circoncise ? comment fajos fut-di affec imprudent pour expoler fon armée, incapable d'agift, à la veragence de tous ces grans & de tous ces rois ? Cell une réflexion du comate de Bushaiwilliers. Cetais, diéla!, une triègrande improduce ci il falsit is stende qu'on cet pris jeticho. Que diraison aujourdui d'un général d'atmec qui ferait prendem medient à tous fis foldats devant l'enoma?

Jossé fix comme le Seigneur lui commanda, & circoncit tous les enfans d'Ifraël fur la colline des prépuces.... Car le peuple ne dans le défert, pendant quarante années de marche dans ces vafles folitudes, n'avait point été circoncis.... & ils furent circoncis par Jossé, parce qu'ils avaient encore leur prépuce; & ils demeurèrent au même lieu jufqu'à ce qu'ils fuffent guéris.... Alors le Seigneur dit à Jossé Jujourd'hui j'ai ôté l'opprobre de l'Egypte de sur vous. (e)

Et ils firent la pâque le quatorzième jour du mois dans la plaine de Jéricho... & après qu'ils eurent mangé des fruits de la terre, la manne cessa. (f)

Or Josué étant dans un champ de Jéricho, vit un homme debout devant lui tenant à la main une épée nue. Il lui dit: Es-tu des nôtres, ou un ennemi?

Nous lui difons que Jossé ve fefait pas la guerre felon les règles de la prudence hamaine, mais felon les ordres de Dieu. Et d'ailleurs sous les géans & tous les rois pouvaient très-bien ignoter ce qu'on fefait dans le camp des Ifraélites.

(1) Quelque peine que les commentators aient prife pour expliquer comment les préputes entient des Héreux en Paléntie settent Poppher de PEGPHe, nous avonoms qu'ils n'out pas réulis. Les Exprisens n'azient pas tous circentes i 1 n'y avait que les petires de la citaite aux myflères qui cuffient exter marque fortre, pour les diffingare des autres hommes : mais DILT v'oubtat que tous fon preuple écut cite même unarque, parce que tout fon peuple était faint, & que le moiudre juif œsit plus facté que le grand-prête de l'Expre.

(f)) Quelques commentateur recherchest continent le peit pays de Jericho, qui ne produit que quelques plantes colorficantes, & qui aleas n'avait qu'un peit nombre de palmien & d'ôbrien, put faifre à nourrir une multique affame qui n'avait mange que de la manne pendant la long-temps. On fait montre cette multirade à plus de quarte millions de perfunnes, fi l'on compte vicilistats, cafian & femmes. Mais il n'exita pas plus difficile à Disto de nourrir fon peuple avec quelques dattes, qu'avec de la manne.

Lequel répondit : Non; mais je fuis le prince de l'armée du Seigneur, & j'arrive. Et 70fué tomba prosterné en terre, & l'adorant il dit · Que veut mon Seigneur de son serviteur? Ote tes souliers de tes pieds, dit-il, parce que le lieu où tu es est faint. Et

Fosué ôta ses souliers. (g)

Et le Seigneur dit à Josué: Je t'ai donné Jéricho & fon roi, & tous les hommes forts. Que toute l'armée hébraïque fasse le tour de la ville pendant six jours. Ou'au septième jour les prêtres prennent sept cornets; qu'ils marchent devant l'arche du pacte fept fois autour de la ville, & que les prêtres fonnent du cornet. Et lorsque les cornets sonneront le son le plus long & le plus court, que tout le peuple jette un grand cri; & alors les murs de la ville tomberont jufqu'aux fondemens. (h)

- ( e) Les critiques demandent pourquoi ce prince de la milice célefte? à quoi bon cette apparition, lorsque Digu ctait continuellement avec Tofae comme avec Mofe? cette apparition leur parait inutile, Mais apparemment ce prince de la milice celeste etait DIEU même, qui voulait donner des marques évidentes de la protection fous une autre forme. L'ordre d'ôter fes fouliers est conforme à l'ordre de Di su quand il apparut à Mosé dans le buiffon ardent. Ce fut toujours une grande irrévérence de paraître devant DIEU avec des fouliers.
- ( & ) Plus d'un favant perfiste à croire qu'il n'y avait aucune ville fermée de murailles dans ces quartiers. Ils fe fondent fur ce que Jerufalem ellemême, qui devint dans la fuite la capitale des Juis, n'etait pas une ville. Ils pretendent que les villes etaient vers la mer, comme Tyr, Sidon . Beryte, Biblos, villes très-anciennes. Calmet compte pour des villes les deux mechans villages de Bethoron , parce que faint Jerôme en parle, Calmet ne fonge pas qu'un village pouvait être devenu une ville au bout de deux mille ans. Il n'y avait pas une feule ville murce du temps de Charlemagne au-delà du Rhin. Jericho pouvait n'être qu'un bourg entoure de palissades ; & cela suffit pour le miracle.

Il est raconte dans une chronique samaritaine, que 70/ue étant attaque par quarante cinq rois d'Orient, & se trouvant ensermé entre sent murailles .... Et pendant que les prêtres fonnaient du cornet au feptième jour , Tofué dit à tout Ifraël : Criez , car le Seigneur vous a donné la ville. Que cette ville foit dévouée en anathème. Ne fauvez que la proflituée Rahab avec tous ceux qui feront dans fa maifon ; que tout ce qui fera d'or, d'argent , d'airain & de fer , foit confacré au Seigneur, & mis dans fes tréfors.... Ils prirent ainfi la ville , & ils tuèrent tout ce qui était en Jéricho, hommes, fenmes, enfans, vicillards, berufs, brebis & ânes; ils les frappèrent par la bouche du glaive.... après cela ils brûlerent la ville & tout ce qui était dedans.... Or Jofué fauva Rahab la proflituée, & la maifon de fon père avec tout ce qu'il avait; & ils ont habité au millieu d'Ifraêl jufqu'à aujourchui. (i)

de fer par une magicienne mère d'un de ces rois, il fut délivré par Flinte fils d'Arras, qui fonna fept fois de fon cornet. On a fort agite la queflion fi le recit de Jojú-é tait antérieur au récit famaritain. L'un & l'autre font merveilleux; mais il faut donner la preference au livre de Jojú-e.

(i) C'est avec douleur que nous rapportons sur cet événement les réflexions du lord Bolingbrote, lesquelles M. Mollet sit imprimer après la mort de ce lord.

until veze vont.

"Eldi Joffille que Ditto, le pére de tous les hommes, ait conduit

"It-lie-mère un barbare à qui le camibale le plus ferone e voubraile, vi
"It-lie-mère un barbare à qui le camibale le plus ferone e voubraile, vi
"It-lie-mère d'authe d'authernance de la commande de la contre toute

"It-lie du le la nature l'égogre tous les animaux l'builer le mailons &

"It-le mochles coure toute le lois du bon fent, dans le temps qu'on n'it
"It-lie mochles coure toute le lois du bon fent, dans le temps qu'on n'it
"It-lie mochles coure toute le lois du bon fent, dans le temps qu'on n'it
"It-lie mochles coure toute le lois du bon fent, dans le temps qu'on n'it
"It-lie mochles coure toute le lois du bon fent, dans le temps qu'on n'it
"It-lie mochles coure toute le lois du bon fent, dans le temps qu'on n'it
"It-lie mochles coure toute le lois du bon fent, dans le temps qu'on n'it
"It-lie mochles coure toute le lois du bon fent, dans le temps qu'on de la mochles le prépare de la mochles reput mochles le prépare de la mochles de la contra le la commande de la felle dans le la mochles de la contra le la contra la la contra la la contra la contra la la contra l

Alors Josué dit : Maudit foit devant le Seigneur celui qui relevera & rebâtira Jéricho.....(k)

Or les enfans d'Ifraèl prévariquèrent contre l'anathème, & ils prirent du réfervé par l'anathème; car
Aam fils de Chami déroba quelque chofe de l'anathème; & Diru fut en colère contre les enfans d'Ifraèl.
Et comme Jopué envoya de Jériche contre Haï près de
Béthel, il dir: Il fuffit qu'on envoie deux ou trois
mille hommes contre Haï. Trois mille guerriers allèrent
donc; mais ils s'enfuirent, & ils furent pourfuivis par
les hommes de Haï, qui les tuèrent comme ils fuyaient;
& les Juifs furent faifs de crainte, & leur cœur fe
fondit comme de l'eau. Et DIEU dit à Jojué: Ifraèl
a péché, il a 'prévariqué contre mon pafte, ils ont
dérobé de l'anathème, ils ont volé & ils ont menti;
vous ne pouvez tenir contre vos ennemis jufqu'à ce
que celui qui s'eft fouillé de ce crimé foit exterminé,

Milond ciati hien échanfie quand il écivit ce morcau violent. On doit phus de réglés à un livre facet. Il ajous que cas mous , pigée a signer bies, i montrent que ce livre ne'll pas de Jojés. Mais quel que foit fon auteur, Il et dans le amon de Julis; il el daogte par touse la Réglies chrectiennes. Nous favons bien que les rigueun de Jojés rivolient la faible fle humaine; qu'il feira ifernax de la miter, foit que les habitations qu'il détruillir, & qui nagérent dans le fang, (afferte de ville ou de villager. Nous ne nions page ui un peuple tranger vensit nous traiter ains, età ne partie exercible à uner l'Europe. Mais viel. «et pas préclément la feitime fiche? Pagé facil plus neue l'auteur de la viel. «et pas préclément à la feitime fiche? Pagé facil plus neue que la devantement Me ontre de l'échiem fiche? Pagé facil plus neue que la éculiament Me dont de l'échiem fiche? Pagé facil plus neue que la éculiament Me dont de l'échiem fiche? Pagé facil plus neue que la éculiament Me dont de l'échiem fiche? Pagé facil plus neue que la éculiament Me dont ce de l'échiem fiche? pagé facil plus neue que la éculiament Me dont ce de l'échiem fiche? Le pagé facil plus neue que la éculiament de la viele que de l'échiem fiche? Le qu'il nous de l'échie pagé l'aute qu'in pour pas la rindre de l'Amérique.

<sup>(</sup> i ) La fentence contre Jéricho ne sut pas exécutée. Jéricho existaite Lous David & du temps des Romains, & existe encore tel qu'il sut toujours, g'est-à-dire un petit hameau à six lieues de Jérusalem.

Josué le levant donc de grand matin, sit venir toutes les tribus d'Ifraël; & le sort tomba sur la tribu de Juda, puis sur la famille de Zoré.... puis sur Aan fils de Charmi, fils de Zoshé..... Et Atan répondit: Il est vrai, j'ai péché contre le Dieu d'Ifraël; & ayant vu parmi les dépouilles un manteau d'écarlate sort bon, deux cents sicles d'argent, & une règle d'or de cinquante ficles, je le pris & je les cachai dans ma tente.... Et Josué lui dit: Puisque tu nous a troublés, que Dieu te trouble en ce jour. Et tout Ifraël le lapida; & tout ce qu'il possédait sut brûté par le seu. (1)

(1) M. Boulanger s'exprime encore plus violemment, s'il est possible, que le lord Bolingbroke fur ces morceaux de l'histoire de Joseé, se Non-» seulement on nous représente Josus comme un capitaine de voleurs » arabes, qui vient tout ravager & tout mettre à fang dans un pays » qu'il ne connaît pas ; mais ayant, dit-on, fix cents mille hommes » de troupes reglees, il trouve le fecret d'être battu par deux ou trois » cents payfans à l'attaque d'un village. Et pour achever de peindre ce " general d'armée, on en fait un forcier qui devine qu'on a etc battu " parce qu'un de ses soldats a pris pour lui précedemment une part du " butin , &s'est approprie un bon manteau rouge & un bijou d'or. Onse " fert, pour découvrir le coupable, d'un fortilege dont les petits enfans n fe moqueraient aujourd'hui : c'est de tirer la vérité aux des , ou à la » courte paille, ou à quelqu'autre jeu femblable. Acon n'est pas heureux " à ce jeu. On le brûle vif, lui, ses fils, ses filles, ses bœufs, ses 27 anes, ses brebis; & on brûle encore le manteau d'écarlate, & le bijou " d'or que l'on cherchait. Si Cartouche, continue M. Boulaneer, avait ", fait un pareil tour , madame Oudot l'aurait imprimé dans fa biblio-27 thèque bleue. Nos histoires de voleurs & de forciers n'ont rien de " femblable, "

Ce difeours blafphématoire, est dérifions de M. Budager, pourraient faire quéque imprefions s'ûl 'agiffait d'une hisfoire ordinaire arrivec & écrite de nos jours panis ne peuvent rien contre un livre faire miracu-leufement cirtit, & miraculusifiement conferve pendant tant de fiécles. Ditu exist le majire d'extreminer les Causannes qui étaient de grands pécheurs. Il n'apparlemait qu'à lai de choifir la manière du châtiment. Il voulus

Josué se leva donc, & toute l'armée avec lui, pour marcher contre Haï, & on chossit trente mille hommes des plus vaillans... Josué brûla la ville, & y fit pendre à une potence le roi qui avait été tué. Puis on jeta son corps à l'entrée de la ville; & on mit dessus un grand tas de pierres, qui y est encore aujourd'hui. (m)

Adonizedec, roi de Jérusalem, ayant appris ce que Josué avait sait dans Haï & dans Jéricho, envoya vers les rois d'Hébron, de Pharan, de Jérimoth, &c.... (n)

Josue tomba donc tout d'un coup sur eux tous; & le Seigneur les épouvanta, & il en sit un grand carnage près de Gabaon. Josué les poursuivit par la

que tout le butin fût êgalement partagé entre les enfans d'Hira'l exécuteurs de les vengenness. Il le ferrit toujours de la voic de fort dans l'audein & le nouveau Tedament , parce qu'il ell le maitre du fort. La place de jinés meme, e, j'abseq qui les caude de la mort de notre Seigneur, a à tet efire au fort. Voillà pourquoi jinés Angejin a toujours diffinqué à cité de Ditu de la cité modaine. Dans la cité mondaine tout ell conforme à notre faible raifon , à non faux prejugés i dans la cité de DUEU tout et douzairsi è a nou perinques h à nouve l'audein.

- (m) Ces mots, un graud tes de piare qui y es acere oujourc'hei, femblent indiquer que ce livre de Jôjen n'est pas e rit par les contentains. Mais en quelque tempa qu'il ai ett e tât, il est fiur qu'il a ett infipire. Jamais un homme abandonné à lui-même n'aurait ose écrire de de pareilles choses.
- (\*) Les citiques dificit qu'il n'y avait point de roi de Jérufaliem alors. Ils pettendent même que le mot de Jérufaliem alors ilm pettendent même que le mot de Jérufaliem câtis incomen. C'êtis in willings des Jebufens, qui touche au grand defert de l'Arabie petrère, un tivis font propre à bâtir une fortereffe fur le palligar de Arabes. Ce font trois moutagnes dans un pays arisée. Nous difions, avec les commentateurs les plus approuves, que j'afgé n'écrité point cette hilboire. Les Samaritains ont un livre de j'afgé uré-different de celui-d. Il y en a un exemplaire dans la bibliofècque de L'prig ; mais nous ne reconnaîtions que celti qui est admis dans le Canon. C'eli indubitablement le feul farré à le feul impire.

voie de Béthoron. & les tailla tous en pièces. Et lorfque les fuyards furent dans la décente de Béthoron, le Seigneur fit pleuvoir du haut du ciel fur eux de groffes pierres, & en tua beaucoup plus que le glaive d'Ifraël n'en avait mis à mort.... (o) Alors Jofué parla au Seigneur le jour auquel il avait livré les Amorrhèens entre fes mains, en préfence des enfans d'Ifraël, & il dit en leur préfence s'éoleil, arrête-toi vis-à-vis de Gabaon; Lune, n'avance pas contre la vallée d'Arialon. Et le foleil & la lune s'arrêterent jusqu'à ex que le peuple fe fût vengé de fes ennemis... Cela n'ch-il pas écrit dans le livre des justes? le foleil s'arrêta donc au milieu du ciel, & ne fe coucha point l'espace d'un jour. (p)

( o ) Toute l'antiquité à parlé de pluies de pierres. La première el celle que Jujière envoya au fecours d'Hercele coutre les fils de Neptus. Dom Calmet allure que 'cif un feit confinet qu'en a un métrfais de foir greffer pierres l'orflammer en l'air de réstamber fur la terre, de pêun ne par raifense-Memant récogne en dust le prodière reacret per Jufué.

On remarque fenlement ici que ces pierres étant fort groffes, durent cerafer tous les Amorrhèens qui existen possifissiva par l'armec de Jojes, & qu'il eft difficile qu'il en foir refle un feul en vie. C'eft es qui fixit que plusfeurs favans font étonnes que Jojes ait encore eu recours au grand miracle d'arrêtre le foliel & la luse.

(p) Gerstur précend que le terre se fignife pas que le folcil. Il à lune àvritéteren, mais que DEU douna le mempa 3 fijule de tro tout ce qui pouvair celler d'ennemia varant que le folcil il la lune fe conchillent. Le Lêve decise tentemens quels folcia de s'arrite pas, mais parar àvritere. Mais tous les autres commensaturen, parmi leéquels nous ne composite point 3/pai/q, qui se doir pas aérec compet, convientement que le folcil il la lune s'arritéteren en plein milit. On surnir est le temps de ture folcil il la lune s'arritéteren en plein milit. On surnir est le temps de ture prierce en chi esparige endepeus aux quais il le gress attifiq vil en ceit qui courrent li vite qu'il ialbit huit à neuf heures pour les attraper le les tout tout. Jamais jour, ni devant ni après, ne fut fi long que celui-là.... Les cinq rois étant favvés dans une caverne de la ville de Macéda ... Jojul les fit amenter en fa préfence, & dit aux principaux officiers de fon armée: mettez le pied dessus le cou de ces rois. Et tandis qu'ils leur mettaient le pied fur la gorge, Josue leur dit. N'ayez point peur, consortez-vous, soyez robulles; car c'est ains que Diett traitera ceux qui combattront de la combattront.

Les profanes remarquent que Bacefas avait dejà fait arrêter le foleil k
la lune, k que le foleil retula florreura i la vue du fellin d'Atree &
Tingfis. Sur quoi M. Boolarger ofe dire » que fa le miracle de Tingfis
victui vrai, c'el que le foleil feria nivrité d'horreur en voyant un
va brigand fa barbare qui égorçait les femmes, les enfans, & les rois, &
us les brufis, & les montons, & les lens, k qui ne vouliait pas qu'un
feul animal vivant, foit roi, foit brebis, échappit à fon inconcevable
virauste. "

Let phyliciens out quedque peine à expliquer comment le foldi, qui ne marche pas, arries fa courfe, k comment cette journée, qui fut le doublé des autres journées, pui s'accorder avec le mouvement des planètes la régulairée des céligles. Le révérend père donn Calaret dit phil ve faillet que faire aille avec utilité gale, que affait per fauffait de fairer, la maiètre coffe qui la freite pardé, ne l'emaquet d'un cité èt la terre, fur maiètre coffe qui la freite pardé, ne l'emaquet d'un cité èt la terre, fur centre ut consent que de l'intéglité de ci freitement de quelles de la terre foir active ut venue que de l'intéglité de ci freitement que qu'elle que ne réform pas entitements la quelles me réform pas entitées.

Nous tera-t-il permis, à propos de ce grand mirade, de raconter ce qui arriva à un difciple de Guillet, traduit devant l'inquisition pour avoir foutenu le mouvement de la terre autour du foldir? On lui lifait e fentence; elle difait qu'il s'eait blassphèmé, attendu que José avait arrête le folcil dans fa courfe. He, Mellégeneurs, leur dit-il, c'elt aussi depuis ce tempel-la que le folcil en marche plus.

A l'égard du livre des jultes, qui eft sité comme garant de la vérité de cette hilioire, le lond Buigelreit nifinité beaucong far ce livre, qui dans les Bibbs proteflantes est appeti le livre du deriunier. Cela démontre , déti-d, que c'est du livre du droiturier que l'Hilioire de fficiel livre du fordunier que l'Hilioire de <math>fficiel livre du fordunier et dic de dans le fectord livre des chronisques de sonis, Crommesta le même livre peut-al voir été cétt du temps des rois. Or commesta le même livre peut-al voir été cétt du temps des rois. Or commesta le même livre peut-al voir été cétt du temps des rois. Or savan <math>fghrê 2 Cone difficult ét figurale, fpom Celmé y répond en difinie que « livre de shiriteure du res destinier que « livre de shiriteure du res destinier que « livre de shiriteure du res destinier que « livre de shiriteure du res de shiriteure de shiriteure du res de shiriteure de

contre nous. Après cela Josué frappa ces rois & les tua, & les fit ensuite attacher à cinq potences. (q)

Josué ravagea donc tout le pays des montagnes & du midi, toute la plaine; & il tua tous les rois & les fit tous pendre. Il tua tout ce qui avait vie, comme le Seigneur Dieu le lui avait commandé.

Il pourfuivit tous les rois qui reflaient, & if tua tout fans en rien laisser échapper. Et il coupa les jarrets à leurs chevaux; il brûla leurs chariots; & il prit Azor & en tua le roi, & il égorgea tous les habitans d'Azor & toutes les bêtes, & réduisit le tout en cendres.....

Et il marcha contre les géans des montagnes, & les tua; & il ne laissa aucun de la race des géans, excepté dans Gaza, Geth & Azoth. (r)

- ( q ) Le Clere & quelques théologiens d'Hollande n'ont pas ici tout-àfait le même emportement que Bolinebroke & Boulanger à propos de ces cinq rois, fur le con desquels les princes de l'armée juive mettent le pied jufqu'à ce que 70/ne vienne les tuer de fang-froid. Nous avouerons toujours que tout cela n'est pas dans nos mœurs; que nous fesons aujourd'hui la guerre plus généreusement : mais aussi nous ne la sesons pas par ordre exprés du Seigneur ; & il ne nous a pas commande expreffement, comme à Jose , de tuer tous les rois que sa providence voulait punir. On ne fait plus pendre tous les rois qui ont été pris à la guerre, parce qu'il n'y en a plus qui prévariquent contre le Seigneur comme les rois du Canaan avaient prevarique. L'objection des favans qui prouvent qu'il n'y avait aucun roi dans ce pays, composé seulement de quelques villages où un peuple innocent cultivait une terre féche & ingrate, portant très-peu de ble & herissee de montagnes , cette objection , dis-je , est peu de chose ; car soit qu'on appelat les principaux de ces villages . rois, ou maires, ou fyndics, cela revient au même ; on leur mit à tous le pied fur le cou, parce qu'ils avaient tous prévarique.
- (r) Voici encore une légère difficulté. Le peuple de Dixu marche contre les geans, après que le texte a dit qu'il n'y avait plus de geans, à lorfque Gelds, le moment d'après, au chapitre XIV, va, sfelon le texte, conquerir des villes grandes & fortes remplies de geans au pays

. Et il fit pendre en tout trente & un rois. (s).

Josué bénit Caleb & lui donna Hébron en possessiones & depuis ce temps Hébron a été à Caleb sils de Géphont.

Or l'ancien nom d'Hébron était Cariath - Arbé. Et Adam, le plus grand des géans de la race des géans, est enterré dans Hébron.... (1)

Caleb extermina dans la ville de Cariath-Arbé trois fils de géans. Et de ce lieu il monta à Dabir, qui s'appelait auparavant Cariath Sépher, c'eft-à-dire, la ville des lettres, la ville des archives.... (u) Et Caleb

d'Hébron. On peut répondre que le pays d'Hébron n'était qu'à quelques lieues de Gaza & d'Azoth.

- (1) Trente & un rois de pendiu, c'elt beaucoup dans un auffi peir pays; mais remarquons toujoun qu'on ne les mit en croix, qa plus a voir tues. On leur mettait d'abord le pied fur le cou. Et nou avon drjà obfervé que le fupplier d'atracher à la potence, ou à la croix, de hommes en wie, ne fur junais conon des Justie na aueun temps.
- (1) Plufeurs favans hommes out dout qu' d'en fit enterré durb ville de geant drit, appeic Carish-Arkt. Les moines portugai pie acompagnetent les dispaneus après la découverte des grandes lois, ke qui entrérent dans l'îté de Cypin, nommèrent la plus grande mottague de cette lle le pie d'dene. Enfaite ils trouvirent l'empreinte de for pied, k' gigerent parà de fa tallet, qui devait tert d'une cettairé couden. Le pie d'dene eff encere marque for not caries a les lives montes portugies. Corp. 1, k' qu' l'est en l'est d'entre l'est de l'est l'est de l
  - (\*) Les Phénicieus avaient en effet quelques villes où l'on gardair les archives & les comptes des marchands, On fait qu'ils avaient interest l'alphabatch, & que dans leurs vorgage fur mer ils communiquierne di alphabetch aux Grees, Cariath-Sepher els eure Hebron & la mer Médierranie et c'el le commencement de la Phénicie. L'hiftorien Jofpha avoir que les Juilis ne pofficiérens jamais tres fur cette côte, Les Phénicies.

dit: Je donnerai ma fille Axa en mariage à quiconque prendra la ville des lettres. Et Othonid. jeune frère de Caleb, la prit; & il lui donna fa fille Axa pour femme....

Mais les enfans de  $\mathcal{J}uda$  ne purent exterminer les Jebufens habitans de Jérufalem ; ils reflèrent à Jérufalem, & ils y font encore aujourd'hui avec les enfans de  $\mathcal{J}uda$ .... (x)

Et Josué parla au peuple assemblé dans Sichem, & lui dit..... Maintenant, s'il vous semble mal de

furent toujours les maîters. Santérniuthes le phêndicien, në à Bêryte, avait deija ĉetit une confinogonie long-tempa avant les spoque de Mefs fe de Tjohr. Car Esfar, qui rapporte un grand nombre de paillegar de etue confinogonie, në noi es avuru no nerranna les Hébruas, kë nil yen avait eu, ii di chair qu' Esfar en aurait fait mention comme d'un temoignage rendu par le plus ancien de nos auteurs a la verire des livres justi. Il et donc certain que Sandénatelles ectivit, k qu'il ne connut point est Hébreux qui ne vintent que depuis bil s'exibite auprès de fon payri. Canacien, qui de demusir la long-temps des villes on l'on cultivait quelques ficiences, les Canaciens, qui demusir che mar les les questies, pouvient avoir suffi quelques ficiences, les Commit phistemes crustets.

(a) Cette declaration, que Jufu ne rempara jamais du village de Jerufalem, ett experfile. El l'aven, que les Jelasferes, à qui se village apparenait; , finst neuer nijure fluit out la rifeux ét Jufu, demontre que ce livre ne put être extit qu'yapèt que Dend cus commencé à faire une vil e de Jérufalem, à que les anciens habitans fe joignirem aux monveaux pour peupler la ville. Les critiques conducue de tous est avenu femes dans pludeurs endroits, que les Hebreux exisient un horte d'Arabes bedoinnt qui erreize ionque-emps entre les rochers du mont Llans. Re défent ; qui tantir faisfirerent de leur brêgandige, à contratte de défent ; qui tantir faisfirerent de leur brêgandige, à l'autre de fiferente. Et fo brat u la dida, il la faut adopter malgré toutes les répugnances de la raífon. fervin le Seigneur notre Dieu, le choix vous est laisfe. Vous pouvez prendre le parti qu'il vous plaira, & voir si vous aimez mieux servir les dieux qui surent les dieux de vos pères dans la Mésopotamie, ou les dieux des Monrthéens dont vous habitez aujourd'hui la terre. Pour moi & ma maison nous servirons notre Dieu.... Le peuple répondit à Josué: Nous servirons notre Dieu, & nous obérions à ses préceptes. (y)

Josué mourut âgé de cent-dix ans. (z)

(3) Cente propósition de Tyfiel, de choifer carte le faipeaux désens it les autres dieux que leura pheras doctrieran en Mépondamie, fersita creira qu'ârt-leans, fase le faire pières, avaient commencé par avoir un autre culte. En en celte, Tatur piere d'ât-leans êt tils poincé d'ât-leans parties. Jacob eponda deux filles holdstres, quoiqu'il fait dit fouvent que le même Dieu ciui reconau vers l'Euphrate & chee les enfans de Jacob. Mais ini, comment Jóré peut-d laiffer le choix su peuple, après tans de miracles ? Il y aurait donc cu beaucoup d'Hebreux qui abunisant rien vu de cen miracles, ou qui aj vauraient ajouit ancante foi. Il be peut que ce texte fignifier Vous voyer e que Diru y fait pour vous y & combien il ferait dangereux d'en adort un autre.

(a) Tolend f\(\frac{1}{2}\) te railleur fur Mo\(\frac{1}{2}\) k fur \(\frac{7}{2}\) fet. A lid eque jamais it m\(\frac{1}{2}\) ent de visillards de plan anuvai\(\frac{1}{2}\) humeur. L'un fait tuer vingt-quatre mille des fiens, fans forme de procés, pour avoir aime des filles madianites, compatriotes de fa femme ; l'autre fait pendre trente \(\frac{1}{2}\) un rois avec lefquels il a'avait iten à démèler.

Les commentateurs recherchent avec beaucoup de foin dans quel pays fe réfugitrent les fujets de ces pritendan rois. Un nommé Serarius les transporte en Germanie, où ils apportierent la langue allemande. Un nommé Hernius ne doute pas qu'ils ne fe foient réfugiés en Capadoce. Grésius trouve très-vraifembable qu'ils afferent d'abord dans les illes Canafries, k'el is en Amérique. Chacun donne de profondes raisons de fon fyfteme.

Le révérend père dom Calmet avoue que l'opinion qui a le ples d'apparence tr de parissan, est etil qui place les Canamens en Afrique. Il cite Procope, qui a vu dans l'ancienne ville de l'Angis deux grandes colonnes de pierre blanche avec une inscription en caradières pheniciens, que personne ne put jamais entendre, portant ces propres mots: Nous sommes ceux qui nous sommes enfuis devant le voleur Josuc fils de Nun.

Si nous nous en temons au texte, il el difficile que Jojsé alt ialifa è ces peuples le temps he la facilité de écnîtuir, puilqu'il tuait tous fina miféricorde, felon que le séigneur l'avait ordonné politivement. Mais ce qui étonne bien davantage, c'elt qu'apris la mort de Jojsé on retronve ces mêmes Canadienes externishes, plus puilfans que jammis, & temant les Juist dans le plus rude deldavage pendant plus de eeu années, judqu'au temps de Sail é de Drail.

Fin des commentaires sur Josué.

## JUGES.

A PRÈS la mort de Jossé les enfans d'Ifraël confultérent le Seigneur, difant: Qui montera avec nous contre les Cananéens, & fera chef de guerre? Le Seigneur dit: Ce fera Juda qui montera; car je lui ai donné cette tetre. Juda monta done, & DIEU lui livra le Cananéen au nombre de dix mille hommes. (e)

Puis Juda & Simien (on frère rencontrêtent le roi Adonbère dans Bézec; ils le prirent & lui coupèrent les mains & les pieds. Alors Adonbère dit: J'ai fait couper les mains & les pieds à foixante & dix rois qui mangeaient fous ma table les refles de mon diné; DIEU m'à traité comme j'ai traité tous ces rois. (b)

- (a) Le lefteur pout êtéonner, après avoir vu Jéplé, à la tête de fix cens mille combattan, mettre à feu à lang tout le paya de Canaua, de voir encore ces mêmes vainqueurs obliges de combattre contre ces mêmes vaineus. La reponfe, ell que quelque-sua avaitur échappe, puifqu'en voils dejà dix mille que Dite donne à turr à Juda. On difipute d'eff à un capitaine somme Jéplé, ou à tribu de ce nom : mais explaine ou tibus, ell mer védoire de furrespation.
- (4) Le ledeur croirait ensore pene-tire qu'il fufficit de trenie & un rois pendus; mais en voil a tenore cissane & dix non moiss maltraite dans un pays de fept à buit fleurs; car il parait, par les autres endroits du texte, que le peuple juit d'en pofficiait pas alon d'avantage. On demande comment le roi Adenière, dont on ignore le royaume, pouvait avoit fous fa table foisance & dix rois qui mangealent fans mains. De plus il filalit que cette table etia un moiss fa vienp pielos de long. Enfin les critiques trouvent id cest & un rois dans un pays un peu ferre. Chaque rois pouvait avoit un royaume d'un oferni-quart de liteur. Ce fout des critiques frivdes, & des details qui ne southent point au fond des chofes, soujours tres-épétables.

DIEU

DIEU était avec Juda, & il se rendit maître des montagnes; mais il ne put vaincre les habitans des vallées, parce qu'ils avaient des chariots de guerre armés de faux. (c)

Les enfans d'Ifraël habitèrent donc au milieu des Cananéens, des Héthéens, des Amorrhéens, des Phéréféens, des Hévéens & des Jébuféens. Ils épouferent leurs filles, & firent le mal aux yeux du Seigneur, & ils adorèrent Baal & Aflaroth. (d)

(c) Les favans critiques ont élevé une grande dispute sur ce fameux passage. La plupart ont assuré qu'il est impossible de faire manœuvrèr des chariots de guerre dans ce pays, cout couvert de montagnes & de cailloux.

Secondement ils difent que le pays ne nouvriffait point de chevaux; k ils en apportent pour preuve tous les endoris de l'Escriture où il est raconté, que la plus grande magnificence était de monter fur de beanx anes. Et julqu'au temps des rois on voit que Said courait après les anelles de fon père quand il fut couronné.

Troifemement, il u'elt point dit que ces peuples, cachét dans leur montagnes & dans leur acuverne, culfent jamais fist la garter à perfonne avant que les l'iraëlites vinifient mettre tout leur pays à feu & à fang; par confequent làs ne pouvaient avoir des charions de ferra fres en guerre. Ces darions ne ferrare livrenées que dans les grandes plaines qui font vers l'Euphraux. Ce font les Babyloniens & les Perfans qui mêtrent cette invention en pratique decus out rois féctes après fysic.

Quarirhement, on reprode à l'auteur farce d'avoir luife entendre que le Seigneur pouvait beauxoug lui les iononzapes, ausà qu'il ue pouvait in et auteur le l'inonapes, et au puis fair le pouvait in et dans le vullers j. & que le a Juifs ne repredient leur dieu que comme un dieu local c, nomme le diese d'un errain diétrit, a, vayant auxon crédit fur edui des autres ; femblable en celta i la plupart de dieux des autres anions. Asis le Dur du cit de de la terre s'riait chedif. (clon tous les interprites, un peuple particuller, & un lieu particuller pour y exterre juilitée k miférichonde.

(d) Les critiques ne comprennent pas comment, tous les Cananéens ayant été exterminés par une armée de fix cents mille Hraëlies, & tout ayant ete paffe au fil de l'epée fans mifericorde, les Hebreux cependant épouléent leurs fillet, & donnéemt les leurs aux enfans de ces

Philosophie &c. Tome III.

Le Seigneur étant donc en colère contre Ifraél, les livra entre les mains de Cuzan Razathaim roi de Mésopotamie, dont ils furent esclaves pendant huit ans. (e)

peuples. M. Freret soutient que le texte est corrompu. Cette contradiction , dit il , est trop forte. On fait dire dans le livre des Juges tout le contraire de ce qu'on a dit dans le livre de Josui. Le livre des Juges se contredit lui-même ; il y est énunce que les Jebufeens demeurerent dans Ferufalem ovec les enfans de Benjamin , comme ils y font encore oujourd'hui. Et II eft dit dans Josue , que les enfons de Juda ne purent exterminer les habitons de Jerufalem , & que le Jebufeen y habita avec les enfans de Juda jufqu'à aujourd'hui. C'est sur quoi M. l'abbé de Tilladet, & surtout M. l'abbé de Longuerne, avaient propole de remettre dans leur ordre tous les paffages de l'Ecriture qui femblent se mutredire, & principalement les premiers chapitres des Juges & les derniers chapitres de Josuf. Mais il n'y avait que l'Eglise seule, assemblee en concile, qui pût entreprendre un nuvrage fi hardi & fi pénible. Il eut fallu confronter tous les exemplaires des Bibles, tautes les differentes fautes des copifies, toutes les differentes leçons. Il a paru plus prudent de laisfer l'ivraie avec le bon grain, que de s'exposer à perdre l'un & l'autre à la fois. Il me reste aux fidelles qu'à se defier de ce qui est intelligible, & à ne point chercher l'explication de ce qui est trop obscur. Le médecin Aftrue luimême y a echoué.

( e ) Woolfton nie declarer nettement que l'histoire des Juges est fausse. ou que celle de Josué l'est d'un bout à l'autre. Il n'est pas poffible , dit-il, que les Juis aient été esclaves immédiatement après avoir detruit tous les babitans du Cannan avec une armée de fix cents mille hommes. Ouel est ce Curan Razathain roi de Mesopotamie, qui vient tout d'un. coup mettre à la chaîne tous les enfans d'Ifraël ? comment eft-il venu de fi loin, sans qu'un dise rien de sa marche? Le texte dit bien, à la vérite, que c'est un châtiment du Scigneur pour avoir donné leurs filles en mariage aux Canancens , & pour en avoir reçu des filles : mais il est trop aifé de dire que lorsqu'un a été vaincu, c'est parce qu'on a péché, & que quand nn a été vainqueur, c'est parce qu'on a été fidelle. Il n'y a aucune nation ni aucune bourgade de fauvages qui n'en puisse dire autant. Il sera toujours impossible de comprendre comment fix cents mille hammes peuvent avoir eté réduits en fervitude dans le même pays qu'ils venaient de conquerir ; de même qu'il eft impossible qu'ils aient exterminé tous les anciens habitans, & qu'ensuite ils fe faient allies avec eux. Cette foule de contradictions n'est pas foutenable. Il est dit qu'au bout de huit aus d'esclavage ils chasserent

... Les enfans d'Ifraël furent efclaves d'Eglon roi des Moabites pendant dix-huit ans... Les enfans d'Ifraël envoyèrent un jour des tribusà Eglon roi des Moabites, par Aod fils de Géra. Aod fe fit un poignard à deux tranchans, a yant au milieu une poignée de la longueur d'une palme, & le mit fous fa tunique fur fa cuiffe droite.... Et il dit au roi dans fa chambre d'été: J'ai un mot à vous dire de la part de DIEU. Et le roi fe leva de fon trône, & Aod ayant porté fa main gauche fur fon poignard à fon côté droit, le lui enfonça dans le ventre fi vigoureufement, que le manche fuivit le fer & fut recouvert de la graiffe d'Eglom, qui était fort gras. Et auffltôt les excrémens du roi, qui étaient dans fon ventre, fortirent par en bas.... (f)

& tuèrent ce Cusan Ratathaim roi de Syrie & de Mélopotamie; mais on ne nous instruit point d'une guerre qui dut être considérable, & le lesteur reste dans l'incertitude.

Nous avons avoue dans tontes nos remarques, que le texte de l'Ecriture elt très-difficile à entendre. Il peut y avoir des transfontions de copifle; à une feule fuffit quelquefois pour répandre de l'obfeurité dans toute l'hilloire. Nous redifions que le mieux est de s'en tapporter aux interprétes approuvés par l'Églife.

(f) C'est cette aventure fi c'elèbre qui a été tant de foit citée chez plus d'un peuple chritein, & dont on a tant abuté pour extier les fanatiques au particide k à l'alfalfinat des rois. On foit affec que du temps de la lique on France les prédicteures criaient en chaire: Il nous faut se doit. Cesab Dire, d'estra-coule mouis faut se doit. Cesab Dire, d'estra-coule mouis faut se doit. Cesab Dire, d'estra-coule mouis faut se l'estra-coule comme on mit fon portrait fur l'autel, comme on l'invoqua; k on en aurait fait autent de Reseiller, 6 Henri II Vistat trouvé dans les mêmes circonflances que Henri III. Les Romains ont coujours réveré Seveles, qui voulus diffiliers leur o'I Tarquis. Les Abrifestiens, affilism des enfans de Pifferét. Henri d'Arréghemer a etc loux de hilloriers effegende), pour avoir affaitine fon propre frère k fon roi l'epitime delarmé dans fa tente. Philipp II roi d'Epispage donna la nobblée, non-cheucement demis de

Aod se fauva pendant que tout le monde était troublé, & il sonna de la trompette sur la montagne d'Ephraim. Les siracities suivirent Aod, ils se fassirent des gués du Jourdain par oèt l'on passe au pays des Moabites; & ils en tuérent environ dix mille, & aucun n'échappa. (g)

Et le pays fut en repos pendant quatre-vingts ans.... Après *lod* fut *Sangar*, qui tua fix cents Philiftins avec un foc de charrue, & qui défendit Ifraël.

Et après la mort d'Aod, les fils d'Ifraël recommencèrent à faire le mal aux yeux du Seigneur; & le

male, mais de fille en fille, à la famille de Bolthouerd Cérard affaffin de Guilloume prince d'Ormige.

Milton a fait un livre entier pour justifier l'affassinat juridique du roi Cherles I; k dans ce livre il parcourt tons les mentres des rois rapportes dans l'histoire fainte k dans l'histoire profane. On peut regarder ce livre comme le distionnaire des affassinats.

Gordon, dans ses notes, est pénetre d'une respediueuse admiration pour l'alfassinat de Julia Céser, tué en plein senat par vingt perce-conscrits qu'il avait combles de biens le d'honneurs. Ces affassins avaient le même pretexte qu'dos , la liberté.

Il n'el point frécifié dans la fainte érriture que Ditto ait ordome à cet dul élaite renducer fon poignard dans le vature de fon rois : mais dat , pour récompenfe, du juge du peuple de Ditto. Cet exemple us peut irrer à confequence ; un jugement particulier du sérjeaur ne preut prévaltor countre le lois du genre-humain émances de Ditto même. Aud était infinité par le Sérjeaur ; le le moine Jarpes Clemas ne fut inspiré que par la ragle du insuitions.

(g) Le Maahies ont été déruius par Jipér ; k ils reparaifient & reparairont encore : Ade en tout limille. Il flux remarquer que ce petit pays de Mosh n'ul point fluxi dans le Canana propre, mais fort loin dans le déient de Jrie; qu'il n'y a jamais eu dans ce defert qu'une trespetire horte d'Arabes vagaboach; que jamais il n'y eut ni ville; ni habitation fixe; que le pays n'ell qu'un fable flérile, que ce n'ell qu'un pallieg pour alle vers Damas.

Seigneur les livra à Jabin roi des Cananéens, dont la capitale était Azor. (h)

Les fils d'Ifraël crierent donc au Seigneur; car Jahin avait neuf cents chariots de guerre armés de faux; & il les opprima avec véhémence pendant vingt ans. (i)

Or il y avait une prophétesse nommée Dibora femme de Lapidoth, laquelle jugeait le peuple..... ge envoya donc chercher Barac, & lui dit: Le Seigur Dieu d'Ifraël t'ordonne d'aller & de mener dix mil. combattans sur le mont Thabor.....(k)

(1) du'entend l'auteur par un repos de quatre-vingts ans? Ces mots ne peut li fignifier que les juis farent les maitres de la courtée pendant ces grant combre d'années, mais feudement qu'on ne les inquiéra par II fair den pourrant qu'on les inquiéraits, puifque Sanger fucceffeur puis fu centre l'albit que co Sanger fut autif for que Sanger fut d'fine charre. Il falsit que ce Sanger fit autif for que Sanger.

Immediatenent après, les Julis sont réduits en éclavage pour la troisseme sois par ces mêmes Cananéens qui avaient été extermines jusqu'au dernier, Ce chaos historique et bien difficile à debrouiller. L'auteur farer écrivait pour des Julis, qui probablement étaient instruits des particularités de leur histoire, & qui entendaient aisement ce que nous ne pouvous comprender.

(1) On n'a point encore entroda parter de ce roi Jain, qui réguais dans le Canana envahi par Jfuje, « qui avait une dirente shariton de guerre. Nous ne pouvons dire de ce charitos que ce que nouse n avon qui dit. Diabrer de Sicile nous come que le préceado sifyfris 1ala conqueir le monde avec dischuit cents charitos. Le roi Jain n'en pour tocoparir que la moitié. Mais o alvaile piri fe neude rons charitou? Et toujours la même quellion: Compnent, les fix cents millé foldate de Jfué, qui cent avait que de l'avait pir fe neude coure charitou? Et toujours la même quellion: Compnent, les fix cents millé foldate de fédices, le leurs enfans suffi ététives dans ce petit terrain que Ditre leur avait promis par ferences? O ditubulo ! .

( à ) Debora est la seconde prophètesse, car Marie sour de Mosé le sut avant elle; mais Debora su la première à la seule qui sit juge. On est surpris de ne tsouver ai dans le Lévisique, ni dans le Denteronome, , ni dans l'Exode, ni dans les Nombres, aucune loi qui permette aux Or Sizara (capitaine des armées du roi Jabin) fut faifi de terreur. Le Seigneur renverfa tous fes chariots & tous fes foldats dans la bouche du glaive, de forte que Sizara descendit de son chariot pour mieux fuir à pied.....

Sizara ainsi suyant parvint à la tente de Jahel semme d'Haber Cinéen, car il y avait paix alors entre Jabin roi d'Azor & la famille de Haber le Cinéen.

Jahl étant donc venue au-devant du capitaine Sizara, lui dit: Entrez dans ma tente, ne craignez rien. Il entra dans la tente, & tille le couvrit d'un manteau. Et il lui dit: Donne-moi, je t'en prie, à boire, car jai grande foif. Elle lui donna du lait plein une peau de bouc. Et Sizara s'étant endormi, Jahel, femme d'Haber, prenant un grand clou de sa tente avec un marteau, rentra tout doucement, & enfonça le clou à coup de marteau dans la tempe & dans la cervelle de Sizara jusqu'en terre. Et le fommeil de Sizara se joignit au sommeil de la mort. (1)

femmes de juger les hommes. Il y a eu de tout temps , & dans toutes les histoires anciennes , des femmes qui ont prédit l'avenir , mais on ne leur attribua jamais de jurisdistion.

Le mont Thabor eft uris-loin au feptention de cette ville d'Azor od demeurait le 10 faéti, dans la baffe Galliec. Il fallait donc que le roi Jabis eût conquis tout le Canaan. Aussi quelques auteurs juis lui donnent une armée de trois cens mille fantassins, de dix mille cavaliers, & de trois mille chariots.

Le mont Thabor est une montagne très-célèbre dans l'écriture sainte, par la splendeur qui brilla sur la robe de Jesus-Christ, & par l'entretien qu'il eut avec Mose & Elie.

(1) L'adion de Jahrl a été regardée par les etitiques comme plus horrible encore que l'affaffinat du roi Egéns par Ané; car Ané pouvait avoir du moins quelque excufe de tuer un prince qui avait rendu fa nation efclave; mais Jahr n'était point juive, elle était femme d'un. Or les enfans d'Ifraël firent encore le mal devant le Seigneur; & il les livra pendant fept ans entre les mains des Madianites, & ils furent très-opprimés. Ils fe creuferent des antres dans les cavernes & dans les montagnes pour fe cacher..... Et ils crièrent au Seigneur, lui demandant du fecours contre les Madianites.....

Or l'ange du Seigneur vint s'affeoir fous un chêne à Ephra, appartenant à Joas le chef de la famille d'Efri. Et Gédéno fon libs battait & vannait fon blé dans le prefloir. L'ange du Seigneur lui apparut donc & lui dit: DIEU est avec toi.... tu délivreras Ifraël de la puislance des Madianites. Et Gédéno lui dit: Si jai trouvé grâce devant toi, donne-moi un figne que c'est toi qui parles à moi; reste ici jusqu'à ce que je revienne c'apporter un facrifice. Gédéno étant donc rentré chez lui, sit cuire un chevreau & des galettes de pain. Il mit le jus dans un pot, & l'apporta sous le chêne. L'ange du Seigneur étendit la verge qu'il tenait à sa main;

Cinéen qui était en paix avec le roi Jabin. Nous n'examinons pas ici , comment le texte peut dire qu'un particulier était en paix avec un roi qui avait trois cents mille hommes fous les armes. Nous n'examinons que la conduite de Jasel qui affassine le capitaine Sitara à coups de marteau, & qui cloue sa cervelle à terre. On ne dit point quelle récompense les luis lui donnèrent. Seulement on lui donne des éloges dans le cantique de Debora. Elle n'aurait anjourd'hui chez nous ni récompense ni éloge. Les temps font changes. Il est vrai que dans la guerre des fanatiques des Cevenes, ces malheureux avaient une prophetesse nommée la grande Marie, qui des que l'esprit lui avait parle, condamnait à la mort les captifs faits à la guerre ; mais c'était un abus horrible des livres facrés. C'est le propre des fanatiques qui lifent l'écriture sainte de se dire à eux-mêmes : DIEU a tue, done il faut que je tue; Abraham a menti , Jacob a trompe , Rachel a vole : donc ie dois voler , tromper , mentir. Mais , malheureux ! tu n'es ni Rackel , ni Jacob , ni Abraham , ni DIEU : tu n'es qu'un fou furieux , & les papes qui defendirent la lecture de la Bible furent trs-fages.

& un feu sortit de la pierre sur laquelle était le chevreau & les galettes, il consuma tout, & l'ange disparut. (m)

.... Donc tout le Madian, & Amalee, & tous les peuples orientaux s'affemblerent & pafferent le Jourdain.... Mais l'efprit du Seigneur remplit Gedéon, qui fonna du cornet & affembla toute la maifon d'Abirer.... Et Gédéon dit à DIEU: Si tu veux fauver Ifrael par ma main, comme tu l'as dit, je vais mettre une toifon dans mon aire; & fi la rofée ne tombe que fur la toifon, le refle eiant fee, je connaitrait que tu veux fauver Ifrael par ma main. Et il fut fait ainfi, car se levant la nuit il pressa fa toison, & il en remplit une tasse de rosée.

Il dit encore à DIEU: Ne te fâche pas fi je demande encore un figne pour gage; je te prie que la toifon feule foit fêche, & que la terre d'alentour foit humide. Et DIEU fit cette nuit comme Gddon avait demandé; la toifon fut fêche, & la terre d'alentour fut humide. (n)

<sup>(</sup>m) Perfini rejette Thildnire de Géléja, 8. la croit inférée dans le Canon par une main écrargier. Il la decâte indigue de la majelte de pruple de D1EU. Ce n'eft pouttent pa à nous à decider de ce qui en eft digne. Geljan ne fait ei que ceque fi Ardelan, D1EU donna audit un figne à M9fc. D1EU donne des fignes a préque tous les prophetes juin. Que ce foit dans une palai ou dans une grange, il n'importe. D1EU gouverna les Judi immédiarment par lai-même; il leur parala conjunt lui-même, foit pour les Morviler, foit pour les Auditer; al leur donna tonjours du fignes lui-même; jl agit tonjours lui-même. Il apparallifat tonjours en homme. Nots à quoi pours du fignes lui-même; jl agit tonjours lui-même. Il apparallifat tonjours en homme. Nots à quoi poursissionel reconnaiter et.

<sup>(</sup>n) Le cute Jum Melien, dans son tellament, tourne toute cette histoire me de pauve homme qui est eclave dans un pays que son grand-pere wait conquis, étant un des six cents mille vainqueurs de la Palelline, & de dénance quand i est fir que véel Dizzu même qui lui parle, & & six défance quand i est fir que véel Dizzu même qui lui parle, &

.... Géléon entra donc dans le camp des ennemis avec trois cents hommes à la première veille; & ayant éveille les gardes , ils fe mirent à fonner du cornet, à caffer leurs cruches , (dans lefquelles ils avaient mis leurs lampes) & tout le camp des Madianites en fut troublé, & ils s'enfuirent en hurlant.... Or il ne refla à ce peuple oriental que quinze mille hommes, car on en tua cent vingt mille dans la bataille. (ø)

Gédéon eut foixante & dix fils fortis de fa cuiffe, parce qu'il avait eu plusieurs semmes. Et une concubine qu'il avait à Sichem lui ensanta encore un fils nommé Abimélee.

Et les Sichémites lui donnèrent foixante & dix ficles

fes difcours avec Diev, & les réponfes de Diev, & la toifon tantôt féche tantôt humide.

Tout cela, cepcedant, n'est pas plus extraordinaire que le reste. Caimt a raison de dire que si on se révolte contre le merveilleux, il saudra se revolter contre toute la Bible. C'est péssifier les incrédates au pied du mur. Ils ne veulent jamais comprendre que ces temps-là n'ont aucun rapport avec les nôtres.

(a) A la veirit len gem de guerre de nos jours ne hafurderiente pau na partil finaragione. Ce vida plote avec truis cent curches qu'on gagne à précent des batailles. Le texte dit que chacun des trois come condutates textuis mos lampse de la main gauche, & un cornet de la main droite. Ces armes font faibles ¡ leurs lampse ne pouvalent fervir qu'à faire dicterne leur petia nombre. Celui qui tietu nue lampse ch vu plutié qu'il ne voit , à moins qu'il n'ait une lanterne fourtele. Céllui ce que diffette las eritiques.

Aufii cent villoire de Ciclon doit ître regardée comme un mirade, k non comme un bon finațeime de guerre. Ce qui trud le mirade èvident, c'elt que ces rois cents hommes, armés d'une lampe k d'un courre, tuitern cent viagt mille Madâmise. Nous gallons is fons fience les peuples de Socoth, dont Céclos brifa les os avec les épines du défert, pour avoir réulé des raficalibilimens à fer troupes fisques d'un fi grand causque. Nous verrons Derié en faire autaut. Les juts fis k pupples & chef, k toù k prêtres, ne forn past rop miériconfeixes. d'argent, qu'ils tirèrent du temple de Baal-bérith-Et Alimillee, avec cet argent, leva une troupe de gueunds. Et il vint à la maifon de fon père, (qui était mort) & il égorgea fur une même pierre fes foixante & dix fières fils de Grédon. Et il ne refla une Touthom I de drinjer des enfans, qui fut caché. (b)

Et tous les hommes de Sichem & de Mello, ou du Creux, allèrent établir roi Abinelle près du chêne qui était dans Sichem. Et Joatham, l'ayant appris, se mit fur le haut de la montagne Garissin, & dit aux gens de Sichem:

Les arbres allèrent un jour pour oindre un roi; & ils dirent à l'olivier : commande fur nous. L'olivier répondit : Puis-je laisser mon huile, dont les dieux &

(p) Les critiques fe foulèvent course cette multitude abominable des fratricides. In differin que ce crime el aufi improbable qu'oliteux. Le raïdon d'Etaz, cette infante excusé des tyrans, ne pouvait être connue fedon eux de la peitic horde givie à peine fonte d'écltowage. S. qui me pollédait pas alors une ville. Ce crassutes rout été exercés, dit-on, que dans de valles empires, pour peresir les révoltes des fritres. Si Chitaire & Childent, fils de Childite, affidinieren deux petits enfans de Childite préfuge su bereaux , fi Étailes IIII en Angelèvere affidins le deux neveux, s'i Jone fans terre affidins le fent; nous citons tous des barbares en ces tempels it mais en borreum » approportent pas de celle d'Admitte, qui fat commité fans être excitee par un grand intrêté. 11 fermble que les juis ne tuent que pour avoir le plainfe de texte. On les repréfentes continuellement comme le penple le plus feroce, & le plus imbécille à la fois, quai si fousille e étanglanta le terire.

Mais remarquons que les livres facres ne louent point cette action comme ils louent celles d'Ard & de Jahel.

Les critiques reprochens encore au peuple de Dirru, de a 'avoir poine, un de temple, bridque les Phéniciens en avaient à Baal bérith, à Sidon, à 'Tyr, à Gaza. Ils ne preuvent concevoir comment le Dieu jaloux ne voulut pas avoir un temple aulis, k donner à fon peuple de quoi en bâtir un , apres lui avoir tuns jure qu'il lai domnerait tous les royaumes, de la ner nedisterame à l'Euphrates. Ils demandent sujoues compte à Dize de fes adions ; & nous nous bonnous à les reverer. les hommes se servent?... Puis au figuier... puis à la vigne, qui répondit : Puis-je abandonner mon vin, qui est la joie de DIEU & des hommes?.... Puis au buisson, qui dit : Si vous me voulez pour roi, mettez-vous sous mon ombre, sinon que le seu sorte du buisson, & qu'il dévore les cèdres du Liban.... Puis Joatham s'enfuit..... Abinuélee gouverna donc trois ans sifacil. (q)

.... Le Seigneur étant en colère contre les Ifraëlites, les livra aux Philiftins & aux enfans d'Ammon, & ils furent violemment opprimés & affligés pendant dix-huit ans. (r)

(4) Voici le premier apologue qui foit parvenn jufqu'à nous; car îl y en a de plus anciens chez les Arabes, les Perfans & tes Indiens. Les cenfeurs, qui ont objecie que les arbres ne marchent pas, devaient confiderer que fi la fable les fait parler, elle peut les faire marcher. Cet apologue eft touta-fait dans le goût orienal.

Le feul defaut de ceue falle, est qu'elle ne produit rien ; au contraire, Minifier à en rappe pa moins fur let Hebreus : c'étà le grand reprodui de tous les criciques. Ils ne peuvent fouffirir que le guide, l'ami, le Dieu de 406, de 3/64, le condideaur de fon peupe, faile reigner un maifi grand fellerat qu'Ainulte. J'ans Myfirs s'emporte jusqu'à dire que cette faible du rêgne d'Affinulte. El bien plus fable que celle des arbres, k. d'une morale bien plus condamnable, k qu'on ne fait quel est le prios croud, de Myfi, de 3/fysik d' Aifinulte.

Worlijes prétend que les juifs ciaient alors idolitere; k fa ration est que l'obière di que (en jus pias) ans dieux k aux hommes. Il weut prouve d'après les prophetes, k d'après faut Etiens, qu'ils furent unjours ido-literes dans le defert, où in hadoerte que les dieux Repsham & Kim; R. R. R. Conclut de-là que la religion juive ne fut veritablements formet qu'après un la different de nel circ tibus, k après la capivité de Babylone. Il est varie que les juis, de leur propre avea, furent très fouvent idolitres; mais aussi ce ces pour cels na doute qu'ils furent fi malburenzé.

( r ) Voilà encore, a difent les cridques, les Juifs errans ou en efchavage pendant dix-huit ans. C'ell la fixième fervitude dans laquelle ils croupitent, apris à être rendut maîtres de tout le pays avec une armée de fix cents mille hommes. Il n'y a point d'exemple d'une contradiction pareille dans l'histoire profane. Il y avait en ce temps-là un homme très-fort &
bon guerrier, nommé Tephè le Badadite, fils d'une
profitiuée & Go Calaad. Or Galaad ayant eu d'autres
fils de la femme, ceux-ci étant devenus grands, chafferent Tephé de la maifon comme fils d'une mère
indigne. Ex Jephé s'enfuit dans la terre de Tob, & fe
mit à la tête d'une troupe de gueux & de voleurs, qui
le fuivient. (1)

(s) Toland, Tirdal, Woolflow, le lord Bolingbroke, Mallet fon éditeur, prétendent prouver que les Hébreux n'étaient que des Arabes voleurs , fans foi, fans loi, fans principes d'humanité, dont la feule demeure etait dans des cavernes dont ce pays est rempli , & qu'ils en fortaient quelquesois pour aller piller; & que les peuples voifins les poursuivirent comme des bêtes fauvages , tantôt les punissant par le dernier supplice , tantôt les mettant en esclavage. Les Juis mêmes avouent, dans les livres composes par eux fi long-temps après , que Jephte n'était qu'un chef de voleurs , Abimelec un autre chef de volcurs, fouille du fang de toute fa famille. Ces eritiques n'ont pas honte de mettre Josué , Caleb , Eleafar , & Mosé lui - même , au nombre de ces voleurs. Le lord Bolingbroke dit, pprès Marsham, que toutes les hordes arabes de ce pays - la avaient coutume de Voler au nom de leurs dieux , & que c'était un ancieo proverbe arabe , Dieu me l'a donné , pour fignifier je l'ai' vole. Ils foutiennent qu'il n'y avait point d'autre jurisprudence parmi ees barbares, & que le fond même de toutes les lois du Pentateuque se rapporte au brigandage, pnisque la prétendue famille d'Abraham etant venue des bords de l'Euphrate, ne pouvait avoir rien acquis vers le Jourdain que par ufurpation.

Nots repondon qu'il fallait bien que les Hébraux ouffent déjà des lois, quand mine ils surfaient ét auf librabare le auffi voient que ca critique les reptédaturs; car Jyhié el chaffe de la maión de fan père comme fis d'une profiliuse. Ils repliagent qu'il n's a surune loi dans le Politaruppe mirme cointre les enfans des profiliuses, is que, folon le trete, les enfans des fervantes de Radrid & de Lia britièrent comme les rénands el teu mai-treffes; que par coofefficent acunes jurifiprodenes n'enit encore etablic clez le peuple juif qu'il n'y ou junissé de vériable loi dans ce tempsià parmi en peuples vagabonds, que la loi du parage des depouilles; is, qu'enfin tonte ette hildrait en d'a qu'un ricci tontia de vois le de higrandages. Chart, fur ce paifige de Johlé; avoue cespelliment, que le sun de seines vétair jur aufig de sur môtig su'mpir la Acune de ces nifoms pour le come par aufig des pour lois qu'en plus qu'en pour le sont de velue de la fontin par la giant par de pour le pour le partie par qu'en par la fair de velue de la fontin par la foure en de la fair qu'en ricci tontin de vois le de historia pour le come par aufig de l'april qu'en par la fair de velue de l'archine par le come de l'archine par la fair de l'archine par l'acune de service par aufig des parties qu'en par la fair de l'archine par l'acune de service par la fair de l'archine par l'acune de service par la fair de l'archine par l'acune de l'archine par l'archine par

En ce même temps les enfans d'Ammon combattant contre les enfans d'Ifraël, & les pourfuivant vivement, les Ifraëlites fe réfugièrent vers Jephé, & lui dirent: Soyez notre prince, & combattez pour nous. Ils s'en allèrent donc avec lui en Galaad, & tout le peuple l'élut pour prince.....

Jephté envoya des députés aux enfans d'Ammon, & leur fit dire: Le Seigneur Dieu d'Ifraél a détruit les Amorrhéens combattans contre fon peuple; & maintenant vous voulez posséder les terres des Amorrhéens!... (t)

Quoi donc ! ce que votre Dieu Chamos possede

ne détruit le grand priocipe, que DIEU donne les biens à qui il lui plait. C'est-là, selon notre avis, le grand dénouement qui résout toutes les difficultés des incrédules.

(1) Cette députation & ce difcours montrent évidemment qu'il y avait déjà chez ces peuples un droit des gens reconnu. Jeplit, tout chef de voleurs qu'il et , agit eu prince legitime des qu'il el reconnu chef des Hebreux. Il envoie des ambailfadeurs pour repréfenter ses raisons avant de les soutenir par les armes.

Nos advefaires ne répondent à est argument qu'en niant tous les nucleas livers hebraux, 8, qu'en fourteant toujoun qu'ils n'ont peir e compigue que par des levites ipporans dans des fiécles tris-cloignés de ces temps fluvages. Comme le puils s'estes enfoi néablis à jerudien, cuerent toujour la guerre avec les peuples vosilins, ils voulurent cenfin établis quelques anciens drois fur les terres qu'on leur dispunis ; & ce fut alors, difient les réidques, que les levites compilerent ce livres fur d'anciennes traditions, plus ils fes remplirent de faire extraordinaires, de l'intervention continuelle de la Divinité, & de prodige causfils fur d'autres prodige, plus lis bibuirent leur peuple fisperthilieux & harbare. L'intérêt perfonned de ca l'évine, auteun de ce livres, quateur des clivres, quateur des finites quateur des montes que leur follollance etais londour calle finite qu'ille moneuple de ces faits memes que leur follollance etais londour.

Remarquons que ee fystème des incrédules n'est établi que sur une conjacture; & qu'une supposition, quand même elle serait très vraisemblable, ne sussit pas pour constater les saits. n'est-il pas à vous de droit? Laissez-nous donc en possession de ce que notre Dieu a obtenu par ses victoires. Nous avons habité pendant trois cents ans dans le pays comquis; pourquoi, dans tout ce tempslà, n'avez-vous pas réclamé vos droits?... (u)

Après cela l'esprit du Seigneur fut sur Jephie. Il courut tout le pays, & il voua un vœu au Seigneur, disant : Si um el ivres les ensans d'Ammon, je te sacrificrai en holocauste (au Seigneur) le premier qui sortira

(a) Nous fommes obligés de résture les critiques préque à chaque l'igne. Cet fiel leur plus grant triomphe. Ils croient voir une egalle partiète entre Chanes Dieu des Ammonites, & Admai Dieu des Juifs. Ils font convaincau que chaque petit peuple avait fon Dieu, comme chaque armée à fam géneral Salomon même baits un temple à Chames. Ils croient que Komn, Pagere, Bédern, Beltechal, Admai, Tahman, Moles, Melon, Bastaeres, Adad, Amales, Malekal, Ademailes, Affarelb, Dagen, Derzete, Adraguil, Maman, Two, & Cettente de nomo differen qui figuillatic com la môme choix, à le ligenor du lleu. Charen avait fon légreur du tous la môme choix, à le ligenor du lleu. Charen avait fon légreur du com la môme choix, à le ligenor du lleu. Charen avait fon légreur du combattait fom l'étredand de fon Dieu, comme des progles barbares le l'Europe combattier fou l'étredand de fon Dieu, comme des progles barbares le l'Europe combattiers fous les etendards de leurs fainu après la defirudition de l'emple combat.

No incredules foutiennent que cette vérité elt pletienneux reconnue par John. Co que Clema vous a donne el à vous, e qu'idémie vous a donne el à nous. Il m'y a point de fophifme qui puiffe detruire un aven fe clair & fe clairement enonce. Condu dit que c'el se segret a éligione qu'en applite carciffien. Mais il n'y a point la de figure de diffeours, c'est un principe que Johlé tehile nitement. & fur lequel it raifonne. Il fut, ou rejeter entièrement le livre des Juges, ou convenir que Jephit admet deux Diux également puisffans.

La mellicure riponé, à notre avis, ferait que le texte eft corrompu dans cet endoit par les copilles, à qu'il u'était pas polibles que Jpitér, qui avait entendu parter de tous les mirades du Dieu des Juis en faveur de fon pemple, pôt eroire qu'il y eût un autre Dieu aulli poilfant que lui : ave, et Daus, fact. Daus sepfer.

On pourrait encore dire que Jephie était fils d'un adorateur de Baal, & que peut-être il n'etait pas encore affea instruit de la religion du peuple juif, qui l'avait chois pour son ches.

A quoi elle répondit: Mon père, si tu as fait un vœu, sais-moi selon ton vœu, puisque cela t'a fait remporter la vidoire sur tes ennemis; je ne te demande qu'une grâce; laiste-moi descendre sur les montagnes, afin que je pleure ma virginité pendant deux mois avec mes compagnes.... Jephié lui répondit: va; & elle alla pleurer sa virginité sur les montagnes. Et après deux mois elle revint chez son père; & son père lui

<sup>(</sup>x) Ce mo feul, ji te fineiferai in historife, cécide la quellion fi long-timp agité certe les commentaures, fi julie fromi in wai facrifice ou limplement une obbation qu'on pouvait évaluer à pris d'ayent. 31 ne ch'ait aig que de qu'oque facrie, qu'en qu'ente faire, ex capitaine d'aurait; pas décture fies véterones en voyant fa filie; in "aurait pas dit en gentifient a l'aurait pas det chur fe par de charge de l'ait qu'en par l'accomplifié. Il eff thaut expellément au dauptire XXVII du Lévilique, que teut et qu'i for souis en Seigners, foit aux chapitre, au l'ait qu'en par la reaction, aux que par la reaction, aux que par la reaction, aux que par la reaction.

Nous fommes donc obliges malgré nous de convenir que , felon le texte indisputable des livres facres, Dit v, maitre shfolu de la vie & de la mort, permite la facilica de da fag lumanis. Il les ordonna melmes. Il communal de de l'aprile. Si a marine le base d'Arisano, c'elt que fon las de la fille unisque de Tjotis. Si a marine le base d'Arisano, c'elt que fon las devait produire la race des Juis si & vi'll n'aritea pas le bras de Tjotis. C'elt probablement parce que le penulpe juif était dejs mombreux. Nous ne propofons cette folution qu'avec defance, fachant bien que ce n'ell pas à nous de devirer les defficirs & les raisons de Druc.

fit comme il avait voué, étant encore vierge. Et de-là vient que la coutume est encore parmi les filles d'Ifraël, de s'alfenble tous les ans, & de pleurer pendant quatre jours la fille de 76/hic. (y)

(y) La fille de Jephit demande de pleurer fa virginité avant de mourit. Cétait le plus grand malheur pour les filles de cette nation, de mourit vierges; de-là vient qu'il n'y cut jamait de religieuses chez les Juiss. Le mot defender fur les montagnes n'est qu'une faute de copiste, une inadvertance.

Les mots, il lui fit comme il avait voué, matquent trop clairement que le père immola fa fille. Il avait voué un holocauste.

Calmt traduit très-infidellement le texte par ces mots : elle d'merar sirerge; il y a : étant ensere vierge, ignorent Planme. Cette faute est d'autannt plus impardonnable à Calmet, que dans fa note il dit tout le contraire. La voici : il Pimmela eu Signeur ; ille était ensere vierge. Et dans fa différiation fur le vœu de 7 patét ; il avoue que cette fille fut immolée.

Une raison non moins forte que Calnet devait alliquet, c'eft que les elles juives pleurièrent tous les ans la fille de Jephie pendant quatre jours ; le caste cestame date encere, dit le texte. Or certainement on n'aurait point pleuré tous les ans une fille qui n'aurait été qu'offerte au Seigneur, confactée, religieure.

Il refulte de cette histoire que les Juis immolaient des hommes, & même leurs ensans; c'est une chose incontestable.

Le même commentateur dit que le facisfice d'Iphigenie est pris de celui de la fille de Jephié. Rien n'est plus mal imagine ; jamais les Grees ne connurent les livres des Juis; & les fables grecques eurent toujours cours dans l'Afie.

Si le livre des Juges fat écrit du temps d'Effres, il y avait alors cinq cents ans que l'aventure d'Iphigente, vraie ou faulle, était publique. Si ce livre fut écrit du temps de Said, comme quelques uns le prétendent, il y a plus de deux cents ans entre la guerre de l'roye & l'eledion du roi Sail.

Langlet, dans toutes fe, tablet chronologiques, dit que Jephie fit un veu indiferet de confacrer fa fille à une virginite perpétuelle. Rien n'ell plus mal langque encore. Où ferait l'indiferetion fi a virginite n'avait pas ete une espece d'opprobre chez les Juifs? Le père Petau, plus succère, dits suicon filem melleui.

Flurin Jofeste, le fied juif qui sit écrit avec quelque ombre de méthode, dit pofitivement que Jeptie immola fa fille. Cela ne prouve pas que l'hitloire de Jeptie foit vraie, mais que c'écait l'opinion commune de Juifs. Un hiftorien profane, qui n'est pas contemporain, viêt que le ferrénaire des bruits publics, s'. Fluvin Jofeste est un auteur profane.

.... Cependant

.... Cependant les hommes d'Ephraïm se mirent à crier, & passerent au septentrion, difant: Pourquoi, allant contre les Ammonites, ne nous a-t-on pas appelés? Nous allons donc mettre le seu à ta maison.... 'Aphtè combatit donc contre Ephraïm; & ceux de Galaad desirent ceux d'Ephraïm..... Ils se faisirent des gués du Jourdain par où les Ephraïmites devaient s'enfuir. Et lorsqu'un Ephraïmite, suyant de la bataille, venait sur le bord de l'eau, & dissait: laissez-moi passer, je vous prie, on lui répondait: prononce Schibolest, & comme ils prononçaient Siboleth, on les tuait aussissiées qualifiét au passeg du Jourdain. Et il y en eut quarante-deux mille de tués. (2)

( 1 ) M. Boulanger prétend que Jephie n'était point un hébreu : » Qu'il " n'est dit nulle part qu'il sot hebreu; que c'etait un paysan des mon-" tagnes de Galaad, qui ne furent point alors poffedées par les Juis ; que " s'il avait eté prince des Hebreux , la querelle de la tribu d'Ephraim " n'aurait pas eu la moindre vrai emblance; que d'ailleurs les gues du 33 Jourdain prouvent que le reflux du Jourdain vers la fource, du temps » de Josué, est un miracle inutile & absolument faux; que la fable de 11 quarante-deux mille hommes tués l'un après l'autre aux gues du Jour-" dain , pour n'avoir pu prononcer schiboleth , est une des plus gran les " extrava; auces qu'on ait jamais ecrites ; que fi quatre ou cin | fuyards » feulement avaient été tués à ces passages pour n'avoir pu bien prononcer, » les quarante-deux mille fuivans ne s'y feraient pas hafardes. Et de plus, » dit-il , jamais ni la tribu d'Ephraim , ni toutes les tribus enfemble de ce n miferable peuple, ne purent avoir une armée de quarante mille hommes : n tout est exagere & abfurde dans l'histoire juive; & il est aussi honteux de » la croire , que de l'avoir écrite. »

Il faut avouer que nul homme n'a parlé avec plus d'horreur & de mepris pour la nation juive que M. Boulanger, everpte peut-étie milioni Bolangheabr. Nous nous fommes fait une loi de rapporter toutes les objections, fans en rien diminuer, parce que nous fommes fûrs qu'elles ne peuvent faire aucun tort au texte.

Nous ne déciderons point dans quel temps l'histoite facrée de Jephte fut écrite; il sussit qu'elle soit reconnue pour canonique.

O

Philosophie &c. Tome III,

... Abdon, fils d'Hilel de Paraton, fut juge d'Ifraël.

Il eut quarante fils, & de ces fils trente petits-fils, qui
montaient fur foixante & dix ânons.....

Et les enfans d'Ifraël firent encore le mal devant le Seigneur, & ils furent esclaves des Philistins pendant quarante ans....

Or il y avait un homme de la tribu de Dan nommé Monué, dont la femme était flérile. Et l'ange du Seigneur apparut à fa femme, & lui dit: Tu es flérile, tu concevras, & tu enfanteras un fils; prends garde de ne boire du vin & de la bière; tu ne mangeras rien d'immonde... le rafoir ne paffera point fur la tête de ton fils, car il fera nazaréen de Dieu dès fon enfance & dès le ventre de fa mère.... Elle enfanta donc un fils, & elle l'appela Samfon... (a)

(a) Nosu soici à cette famende hiblioire de Semfra, l'éternel dipiet des philimeries des incrédules. D'Abord ils parlent de cent ervicude de quatrante amuries comme des autres. Cell leur continuel argument contre la protection de Diru accorde à ce peuple, 8 contre les minzles fiste ne fa faveur. Jamais, difensi-lis, on ne vit rien de plus injurieux a la Divinité que de faire in peuple toujours célleve. Et il n'y a pace plus mouvaire de centre que de faire parter four échange à fis peichés; car les vainqueurs étaient des indictires benucoup plus pechanue neure, vil ell poditible. On répond que D'Itu châtait fes enfans plus févèremen qu'un autre peuple, parce qu'un ratte peuple de la contrait de la contrait

Le radio qui ne devait point paffer fur la tice de Sonfin forme une petite difficulté. On ne radia point les judis ji a portaine tuss leurs cheveux. On conficrait quedquessi une petite partie de ces cheveux à tous les dieux de Pantiquie. On mentait un pros de ces cheveux fur les mombaux : 8 pour fe couper les cheveux il femble qu'il falluit platui des cifeaux qu'un rafoir. Cepredant on fe radia ensièrement che profess toutes le nations, quand en weust tremerier les dieux d'êux chappé d'un grand pêtil. La plupart de ce continues d'emment d'Egypes, oi le prêtres caleur rafes.

Les nazareens chez les Juils ne se rasaient point la tête pendant le temps de leur nazareat, mais ils se rasaient le premier jour de cette consecration. Or ici il est dit que Sanyon ne se rasa jamais. C'etait donc une sorte de Samfon descendit à Thamnatha; & voyant des filles de Philissins, il dit à fon père & à sa mère: J'ai vu des filles de Philissins, j'en veux épouser une; donnez - moi celle-là parce qu'elle a plu à mes yeux.... (b)

Il vit en chemin un jeune lion furieux & rugiffant;

nazaréat différent de celui qui était en ufage. Sa force fingulière , pour laquelle il était fi renomme , confiffait en ses cheveux.

L'unicione fable du cheveu de  $N_0^{\prime}$ los rois de Megars R, de Cantris fills de Petriles qui  $\{l,k\}$  fonton scritiques l a fourte dans haputel une pruvie de Phillotre de Sanfine ell puilee. Ils croicits que le retile ell pris de la fable d'Hernels qui en trausante de force que Sanfine l, key discondu comme lui à l'amour des femmes. Le père Petra fait mairer Hernels douce centre que trevingt-ment an avant notre ètre l, è un e parsit que varientibulis le non critiques que l'hillotre de Sanfine ait eté cerier supravant. Cel fair que un lis dendet part fentiment, que monte la hillotre juivace, comme mons l'avons deji dit, font c'étéenment prifes la goillérement linitees des anciennes fables qui avairent count dans le monde.

Le mène Pitra, qui Lin nitre Herorio dours com quatre-vinge-med na vant mote ète, ne fait commerce les exploits de Suñp que onne cent tratte-cinq ans avant la môme ète. Suppole qu'il eix commerci à vingciq ans, il l'ent il donn et en 1110. Herori eixit donn et cent finisme. È dix-neul ans avant Saŋfra. Il el donn demontré, febra ces cribques, que la fable e Sanyia, traib par les immes, el une institution de la fable d'Intract. Les fage commentateus rependent qu'il els politique que les deux avantars foint value à que l'arra de la figure de la constitution de la fable avantars foint value à que l'arra de la figure de la constitution de la fable que d'intract que de l'arra que de l'arra que de l'arra que d'anne me l'évolution de l'arra que de l'arra que de l'arra que d'anne me l'évolution de l'arra que d'arra que de l'arra que d'arra que l'arra que d'arra que l'arra q

(4) Le cue Meffer Vempone à fon ordinaire course exte hilbrite faces, glus violemment cascer que contre le surtres. « Quelle proposale foisité, « dist il, de commentre la vic de Sanyfin, mazartem, particulièrement condreté au Dieu de puils, par la contrereinta plus fontentiel à la loi piur è II catin riporregionent défendu aux juits d'éposité de transpire, le conser pour d'eposite une philitine. Ceptendun Masse à fa rémme, qui ont conface à sanyfa des fa naillinees, hui donneut une philitime companie, et de dans une présende « tille et l'amansha qui n'à jamais écilite. Je voudrais bien favoir commen de Philitim on vaine thability liquigité donneur la Bie à une d'eura cicleura i »

il le déchira comme un chevreau, n'ayant rien dans fes mains.

Et quelques jours après il trouva un essaim d'abeilles dans la gueule du lion, & un rayon de miel.... (c)

Après cela il continua fon chemin. Et il prit trois cents renards, il les lia l'un à l'autre par la queue, & y attacha des flambeaux au milieu. Et, ayant allumé les flambeaux, il lâcha les renards qui brûlèrent tous les blés des Philifins, tant ceux qui étaient dans l'aire que ceux qui étaient fur pied, & les vignes & les oliviers... (d)

.... Et ayant trouvé une mâchoire d'âne, qui

<sup>(</sup>c) Meffer trouve l'avenure du lion auff ridicule que le maringe à Thumantha. Il dit que les abiello qui font entirlet du miel dans la gueure de ce lion font la chole du moule la plus impertinente; que les abellits ne fone junis leur cire à leur miel que dans des ruches; a qu'elles ne baiffine leurs ruches que dans les reurs des arbres, à qu'il faut une annec entirer pour qu'on trouve du miel dans ces ruches; qu'elles on tut avereinn infarmanable pour les cadavurs, à que l'auteur de ce miérable come cuir audit ignomat que don Cu'gler, qu'il apponte fericulement la fible de abellie nes du cuir d'un taureau. Quand on a de telles impertinence à commentre, d'ils Meffer à la fest pour les commentre, il faut fe taire.

<sup>(4)</sup> Il parle swet la refine indecence de l'avenature dos trois cent rearants. Elle hui parais un cons ádude, qui ne fueurin miera aumaire les enfous les plans indecelles. Celtur à beau dire que la populace de Rome feinit contri un reanad serve un flambeau alture lur de des. Berdard a beau dire que est amadement de la casaille exit lus en instalon de l'aventure de caracté de Sulpes, Aprilor n'un demond point; il faudreu qu'el dim p. 6. Il de la contracte de la casaille exit lus estables est autacher autentification de l'aventure de la casaille exit lus estables est autentification de l'aventure de la casaille exit lus estables estab

était à terre, il tua mille hommes avec cette mâchoire. (e)

Et le Seigneur ouvrit une des dents molaires de la mâchoire d'âne, & il en fortit une fontaine. Et Samfon ayant bu reprit fes forces... & Samfon jugea vingt ans le peuple d'Ifraël.... (f)

Il alla à Gaza, y vit une profitiuée, & entra dans elle.... Il prit les deux portes de la ville de Gaza, & les porta en la montagne d'Hébron.... (g)

..... En ce temps-là il y eut un homme du mont

- (\*) La michoire d'ûne avec laquelle Samfon toe mille Philifthiu fes mairres, efte equi enhandit le plus Miffor dann fes farcafines aufii infoêtes qu'impies. Il 19 agiqu'à dire [nous te réptions avec horreut] qu'il 19; a de michoire d'ûne dans cette fable que celle de l'austeur qui l'inventa. Nous répondrons à la fais à tuture les eriminelles injures de ce mauvais prêtre, à la fin de cet article de Samfon.
- (f) Cet îndigne curé le moque de la fontaine que DIEU fait fouir d'une dent molaire, comme de tout le refte. Il dit qu'un mauvais roman, depourvu de raifon, n'en eft pas plus refpethable pour avoir eté éteit par un juif inconsu i que la Legende dorte le le Pedagogue chreiten n'ont aucun miracle qui approche de cette foule d'abfundites.
- (2) Les portes de Gaza emportées par Søm/øn fur fe épaules achèvent d'aigrit la blie de cet homme. Et fur ce que le lieu d'Hebron eft à douze lieues de la ville de Gaza, il nie qu'un homme puiffe pendant la nuit y porter les portes d'une velle depuis minuit, temps auquel Søm/ön s'eveilla, judqu'au matin, fut-ce pendant l'hiver.

Nous repondons qu'il u'êt point dit qu'il les porta en une feule mult; que vil Jissius une coutifane, c'eld ecla même que Dire le punit. Nous n'avons pas parle de la critique que fait Mylier, de Senfin reconnu pour juge des Héberaux tancis quils étaient efélaves. Cette critique pour trop à faux. Les Philliffias pouvaient trei- ben permette aux Jissé de gauverne felon leurs lois, quoique dans l'éclavage. C'est une chosé dant on a des exemples.

Pour les prodiges étonnans opérés par Sam/øn, ce font des miracles qui montent que DIEU ne veut pas abandonner son peuple. Nous avons dit vingt sois que ce qui n'arrive pas aujourd'hui arrivait srequemment dans ces temps-la. Nous croyuns cette réponse fussiliance,

Ephraim, nommé Michas, qui dit à sa mère : Les onze cents pièces d'argent que vous aviez ferrées, & qu'on vous avait prifes, je les ai, elles font entre mes mains. Sa mère lui répondit : que mon fils foit béni du Seigneur. Michas rendit donc ces pièces d'argent à fa mère, qui lui dit : j'ai voué cet argent au Seigneur, afin que mon fils le reçoive de ma main. & qu'il en fasse une image sculptée, jetée en fonte; & voilà que je te le donne. Le fils rendit cet argent à sa mère, qui en prit deux cents pièces d'argent qu'elle donna à un ouvrier en argent pour en faire un ouvrage de sculpture, jeté en fonte. qu'on mit dans la maison de Michas. Il fit aussi un éphod & des téraphim, c'est-à-dire, des vêtemens facerdotaux & des idoles.... Il remplit la main d'un de ses ensans, & en sit son prêtre. (h) Il n'y avait

(§) L'infioire de Mirlas femble ensistement isoles. Elle ne tiene à auxund ex-évennen precédents ou voir fuelentent qu'elle fui ceine du temps des rois juils , ou après cer rois par quelque kovite , ou par quelque fichie. Cell usu des þas finaglisires da canon juif, & des plas propres à faire consuiter l'épris de cente nazion avant qu'ule de un forme registre de gouverneure. Nous ne roon arrettrons point à medicire les presidents de marient par l'abbe de l'influent, que Mirlas la faire fent alle deuxes, des ribbés de l'influent, que Mirlas la faire fent de deuxes, de ser l'abbe de l'influent, que Mirlas la faire fent de deuxe, de l'entre l'abbes de l'influent, que Mirlas l'a faire fent duiter, par l'abbes de l'influent, que Mirlas l'abbes d'un de l'entre de l'entre l'e

Le favant Frired penfe que chaque livre fui écrit en differens temps par differens lévites ou feribes , qui ne fe communiquient point leurs ouvrages ¡ R même que l'aventure de Miéas peut fort bien avoir cié écrite avant que la Genéfe k l'Exode fuffent publics. Sa raison et qu'on trouve it des aventures à-peu-près femblables à celes de l'Exode k de la Genéfe , mais beaucoup moirss merveilleufes : ce qui fair peufer de la Genéfe , mais beaucoup moirss merveilleufes : ce qui fair peufer point de roi alors en Ifraël, mais chacun sesait ce qui lui semblait bon.

Il y eut aussi un autre jeune homme de Bethléem qui est en Juda, qui étais son parent; & il était lévite, & il habitait dans Bethléem. Et étant sorti de Bethléem pour voyager & chercher sortune, quand il vint au mont Ephraim, il se décourna un peopour aller dans la maison de Michau... Interrogé par Michas d'où il venait, il répondit : Je suis levite de Bethléem de Juda; je cherche à habiter où je pourrail.

Michas lui dit: Demeure chez moi, tu me feras père & prêtre; je te donnerai par an dix pièces d'argent & deux tuniques avec la nourriture... Et en ce temps-là il n'y avait point de roi en Ifraël... (i)

que l'auteur de la Genèfe & de l'Exode a voulu enchérir fur l'auteur de Michas.

Ce festiment du doût. Friert nous femble trop teméraire; mais il et de telè-varifembble que la borde juive, qui era al bong-temps dans les defens & dans les rochers, se fii de peits dieux & de peiteis idoles mal feulpries avec des influmens groffers. & que chaque famille avait fes idoles dans fa maifon, comme Rachd avait les fiennes. Ce fui l'ulage de prefique tous les peuples, comme nous l'avone déji obfervé.

(1) Sehon Feiret cene hilolite, tris-curionie, prouve que de tout entenpai y cut dus petres de familie qui vontuera avoir chez cux des efpieces de chapelains & d'aumoières. Il pretend, avec phofentra autres, que l'édaivage oi ne la judi écaient reduit dans la terre de Canazan, n'etait pas un efelvaze, tet que celui qu'on effieire à Marox & dans le pays d'Algre & de l'unis que c'estai une offete de mainomere, elle qu'elle a etc etablié dans toutes les provinces chretiennes. Il caid partiel et et etablié dans toutes les provinces chretiennes. Il caid grattle de l'entrie avec leux maittes. Ainfi il pouvait y avoir quelquez main le fruite avec leux maittes. Ainfi il pouvait y avoir quelquez maillis riches parantices, déviaves, qui dans la fuite des tremps 'empa-rierrat d'une passié du pays, & le forent des chefs que nous nomnous rois.

Et la tribu de Dan cherchait des terres pour y habiter. . . . Ayant donc choif cinq hommes des plus forts pour fervir d'efpions & reconnaître le pays, les cinq hommes vinrent à la montagne d'Ephraïm.. Ils entrèrent chex Michas, & ayant reconnu le lévite à fon accent, ils le prierrent de confulter le Seigneur pour favoir fi leur entreprife ferait heureufe. Il leur répondit: Allez en paix ; le Seigneur a regardé votre voie & le voyage que vous faires . . .

Donc les cinq espions s'en allèrent à Laïs. Ils y virent les habitans qui étaient sans nulle crainte, en repos & en sécurité comme les Sidoniens, personne ne leur résssant, extrêmement riches, éloignés de Sidon, & séparés du restle des hommes. ( & )

La vere Midas & fes enfins chiera des payfam à leur aife. Il est naturei qu'un levire pauvre, & n'ayant point de profetion, ait coura le pays pour chercher à gener du pam. Ce jeune levite était un des célaves dementants à Bethleem peut village auprès du village de jernale lem dans le pays des Jebulcens; & il est a croire que les Hébreux n'avaients jamais ca en ce tempels aucune tercres en propose Bethlems & Jarakiem font, comme on fait, le plus mauvais pays de la Judee. Ainfi il n'ell pas comans que ce leveite allist de-net front reunt ailleur.

(4) Il elt affect difficile de comprendre comment la bourle habrique, diffigrefre ke fiction dans ce pays, of discreyer des effortos à lais, qui etait une ville apparename aux Sidoniera. Mais enfin la rôtoie ell podie. Le efictione de Romains forred de bien plus garandes enterpriss fous leur chef & compaçono Spartavas. Les maines-monables d'Allemagne, de Fancas & d'Angelerre, prirres plus d'une fois les ammes coutre cent qui les avaien affervis. La genre des paylons d'Allemagne, à l'untout de Munfler, et de minocable dans Philotoire. Cédià, si d'iritora, le disnouseme de touses les difficultes de Philotoire piève. Les Habreur cerremt uris-longeringe dans la Philotien. In forrent manouves, régif-fram, fermien, courriers, politifeurs de terres main-mortables, virigitaris, maint caches dans des externes, turnité occupant de deffies de muntagnes; à cetin cette vie dure leur ayand donné un tempérament plas proballe qu'il leurs voitine; ju desputere en popre, par la révolue &

Ils revinrent donc vers leurs frères auxquels ils direct : montons vers ces gens-là, car la terre est très-riche & très-grasse... Il partit donc alors de la tribu de Dan un corps de fix cents hommes retrousses en armes belliqueuses... Ils passerent en la montagne d'Ephraim , & ciant venus en la maison de Michas... emportèrent l'image taillée, l'éphod, les idoles, & l'image jetée en sonte. Le prêtre lévite leur dit : que faites-vous là? Et ils répondirent : tais-toi; ne vaut-il pas mieux pour toi d'être prêtre de toute une tribu d'Ifrasil, que d'être prêtre che un feul homme?... Le lévite se rendit à leur discours. Il prit l'éphod, les doles & les images de soulpus par la deve coule une consent de soule une, & il s'en alla evec eux... (1) Et

par le carmage, le pays où ils n'avaient été d'abord requis que comme les Savoyards qui vont en France, & comme les Limouglius & les Auvergnats qui vont faire les mosifions en Espagne. Cette explication du docté Fréret ferst trés-plaufible, in elle n'estait pas contraire aux livres faints. L'Exriture n'est pas un ouvrage qui puisse être foumis a la raisson funzaine.

(1) Il n'el done point abfolument contre la vraifemblance que facetts hommes de hourde sheràtique sient paffe en pleine pais par les defiles continuels des montagnes de la Palefine, , pour alter faire un compt enain fur les fontieres de Stohniens, & Pillet le petite ville de Lais. Chemin fefant ils trouvent le prêter de la famille Mirlet : ce pritter fe difait derin, & telles font les contradicions de l'éppis humain , que préque tous les volums font lugerfidieux. Le bandis qui ravagazient l'Italie dans les derniens fisches , ne manquérene jamais de faire dire des melles pour le facets de leurs entreprifies. Les Confés en dernier lites fe confellaient avant d'alter alfalfuser leur prochain ; & ils availent toujons un prêter à leur tiet dans beun brigandages.

Les six cents voleurs juss prirent donc le levite de Michas, & ses ornemens sacres. Michas court après ses dieux, comme Loban après les siens lossque sa sille Rackel les lui vola. Nous avons ob'ervé qu'Enie, en suyant de Troye wers le temps où le livre de Michas sut cette, ne

Michas courut après eux en criant. Ils dirent à Michas: que veux-tu? pourquoi cries-tu? Michas répondit: vous m'enlevez mes dieux que je me fuis faits, & mon prêtre; & vous me demandez pourquoi je crie!...

Les enfans de la tribu de Dan lui dirent : prends garde, ne parle pas fi haut, de peur qu'il ne vienne à toi des gens peu endurans, qui pourraient te faire périr toi & ta maifon....

Ils continuèrent donc leur chemin les fix cents hommes & le prêtre, & ils vinrent dans la ville de Laïs, chez ce peuple tranquille qui ne se défiait de rien. Ils firent perir par la bouche du glaive tous les habitans, & brûlerent la ville.... (m)

Ils s'approprièrent donc les idoles de sculpture, & ils établirent pour prêtre Jonathan fils de Gerson

manqua pas d'emporter fes petits dieux avec lui. Il y a de très-grandes reffemblances dans toute l'histoire ancienne.

L'auteur faere n'approuve ni Michas, ni fon lévite, ni la tribu de Dan.

[m] I eft étrange, dis l'abbé de Tilletat, que la brote juive, disqu'elle perad une ville ou un village, mett most fat fat à fang, maffacre cous les hammes, toutes les femmes marières, tous les bellaux, à baile toux eq ap poursil-tent previr dons un pays dont il éxitent l'in d'être un jour les maitres, puilque Ditre i leur avoir premis par femment. Il y a none-feuentent une harbrie abominable à tout gorger, mais une foise incomprehenfable à le priver d'un butiu dont ils avanet un belois extrince.

Nous répondrous à l'objedion prefinanc de M. l'abbé de Tilludel, que faus doute le ajulis ne bribliacts que ce qu'îts ne pouvaient pas emportre comme maifons lé meubles qui n'existent pas à leur ufage, mais qu'îts emmenaient avec ut les filles, les vaches, les moutous l'es chèvers et avec quoi îts fe retiraient dans les cuvernes profondes qui font écommune dans et montagnes, l'é qui peuvent entri pilqu'it quatre à cine mille hommes. S'îts georgemen jufqu'aux filles dans Jerieho, c'etait par un ordre exprés dus Seignure, qui vouilat pouit périeth.

fils de Moife, pour être leur prêtre lui & fes enfans dans la tribu de Dan jusqu'au jour où elle fut captive. Et l'idole de Michas demeura parmi eux tout le temps que la maison de Dreu sut à Silo. (n)

Un lévite avec sa semme ne voulurent point passer par Jebus ( qui sut depuis Jérusalem. ) Ils

(a) Il faut toujours un pêtre à ces voleurs. Mais ce que M. Vabbé de Tillulat ne peut crite, c'étil qu'un petic lids de Mpf là hui-amengrand-prêtre des idoles dans une caverne de feelerats. Cela feul , di-él , ferait capable de lui faire rejetre du Camon e live rée délichai. Cela moutre , di fire frest , la decadence trop ordinaire dans les grandes familles. Le lib du roir Perfe fut greffer dans la ville d'Albe ; là mous avons vu les def-cendans de plus grandes maifons demander l'aumoiné.

Le text dit que l'isloit de Mathat demoura dans la tribu de Dan juliqu'à la captivite, pendant que la maifin de Derre ciai à Silo. Silo ciait un petit village, qui appartitu depuis à la tribu d'Ephraim. La maifin de Derre dout il ell parle iri, eft le coline, ou l'arche, le tabernade du Signerar. Il faut douc que les Hébreus, efclaves alors, cullent obseuu des maitres du pays la permillion de meture leur arche dans un de leurs villages. Cette permittion même, dit M. Irizad, fentile ke comble de leur avillefienent. Des geus pour qui Dirt avait ouvert la pouvaient leur le complete de leur avillefienent. Des geus pour qui Dirt avait ouvert la pouvaient les mais pas polificer une fuperbe ville en propre, dans laquelle its auraient bist un temple pour dur arche?

On répond que ce temple fut en effet bâti plusieurs années après dans Jérusalem, & qu'un siècle de plus ou de moins n'est rien dans les conseils éternels de la Providence.

Il est dissibile d'entendre le sens de l'auteur sacré, quand il dit que l'idole de Michas rella dans la tribu de Dan jusqu'au temps de la captivité. Plusieurs commentateurs croieut que l'aventure de Michas arriva immédiatement après Josés.

Or Jufac mourut felon le comput hebraique l'an du monde 2561; k la grande captivite fut achevée par le roi Salmanauer en l'an 2383. Les idoles de Mileas & leut fervire fersient donc dans la tribu de Dan fept cents vingt-deux ans. Cette hilfoire, comme on voit, n'ell pas fans de grandes difficultes; k la feule foumilion aux décifions de PEglife peut les réfounte.

Ce qu'on peut recueillir de ces histoires détachées, qui semblent toutes se contredire, e'est que le culte hebraïque ne sut jamais uniforme ni fixe jusqu'au temps d'Essires. allèrent à Gabaa pour y demeurer. Et y étant entrés, ils s'affirent dans la place publique, & perfonne ne voulut leur donner l'hofpitalité. Un vieillard les fit entrer dans fa maifon, & donna à manger à leur âne. Et quand ils curent lavé leurs pieds, il leur fit un fellin....

Pendant le fouper il vint des méchans de la ville, gens fans frein, qui environnèrent la maifon du vieillard, frappant à la porte & criant: fais-nous fortir ce lévite afin que nous en abufions. Le vieillard allant à eux, leur dit: Mes frères, ne faites point ce mal; cet homme est mon hôte; ne confommez pas cette folie; j'ai une fille vierge, & cet homme a fa concubine avec lui; je vous les amenerai pour que vous els mettiez fous vous, & que vous aflouvissiles votre débauche: (a) seulement, je vous prie, ne

(a) D'hilloire du l'évite & de fa femme ne préfente pas moins de difficultes. Elle fel folce comme la precédente, n'eine ne peut indiquer en quel temps elle ell arrivee. Ce qui ell très-extraordinaire, les c'ét qu'on y turner une aventure à-peu-près fembable à une de les qui font cunfiguées dans la Genéfe ¡ & c'est ec que nous allons bientoit examiner.

Le levite qui arrive dans Gabaa, à avec qui les Gabaites ont la bruntilet de vuolier confommer le perhe contre nature, femble d'absord une copie de l'abonimation des Sodomites qui voulurent violer deux anges. Nous verrons est duex crines inflanes puntis, mais d'une manifer différente. Le lord Belingstrate en prend occasion d'invediver contre le peuple jufi, à de le regarder conne le plus excerable des peuples. Il dit qu'il etait préque pardonnable à des Oress voluptureux, à de jeunes geus parfiemes, de abandonner dans un monement de débauche à des excès très-condammables, dont on a horreur dans la maturité de l'âge; mais il perten qu'il n'ell qu'erre posible qu'un prêtre marité, & par confequent ayant une grande babé à la manière des Orientaux & des Justis, arrivant de loin fur fon îns , accompapte de la femme, s' couver de possifiere, più infigirer des desin simportiques à toute une vuille. Il n'n'a rien, felon lui, dans les hildrives les plus récolantes de touse

commettez pas ce péché contre nature avec cet homme.

Or le lévite, voyant qu'ils n'acquiecçaient pas à ceruie, il la mit entre leurs mains lui -même fa concabine; il la mit entre leurs mains, & ils en abuferent toute la nuit. Quand les ténèbres furent diffipées, la femme retourna à la porte de la maifon & tomba par terre... Le lévite s'étant levé pour continuer fa route, trouva fa femme fur le feuil, étendue & morte. Ayant reconnu qu'elle était morte, il la mir fro n'ane, & s'en retourna en fa maifon. Le trant venu chez lui, il prit un couteau & coupa le cadavre de fa femme en douze parts avec les os, & envoya douze parts aux douze tribus d'Ifraël... (p)

l'antiquité, qui approche d'une infamie fi peu vraisemblable. Encore les deux anges de Sodume etaient dans la fleur de l'age, & pouvaient tenter ces malheureux Sodomites.

Ici les Gabaites prement un parti que les Sodomites enfuéreur, Lett preposé ne deux fisite aux Sodomites, qui tire voulureur point mais les Gabaites alfouviffent leur brutalite fur la femme du prêtre, az moint qu'elle en meut. Il elt à croîte qu'ils la lattirent apres l'avoir déshoutore, a moins que cette femme ue mourit de Peccas de la house de de l'indignation qu'elle dau reffentir; car il n'y a point d'exemple de femme qui foit monte for le champ de l'exess du colle

La maifon du levite, dans laquelle le levite ramena le cadavre fur fon åne, ctait devers la montagne d'Ephraim, & fa femme etait du village de Bethleem; on ne lait s'il rapporta fa femme à Bethleem ou à Ephraim.

(p) L'idée d'envoyer un moreau du cops de fa femme à chaque tribu , ell encore fans exemple, & fait fremir. Il fallut done envoyer douze melfagers charges de ces horribles relles. Mais où etaient alors ces douze tribus? On croît que cette féène fanglaute fe palla pendant une des fervitudes des Juifs.

Et puisque cette histoire du lévite est placée dans le Canon après celle de Michas, il faut, qu'elle foit du temps de la dernière servitude, qui dura quarante ans. Mais nous verrons dans ce systeme une disticulté presque informoutable.

Alors tous les enfans d'Ifraèl s'affemblérent comme un feul homme, depuis Dan julqu'à Berfabée, devant le Seigneur à Mafpha. Et ils envoyérent des députés à toute la tribu de Benjamin pour leur dire: Pourquoi avez - vous fouffert un fi grand crime parmi vous? Livrez - nous les hommes de Gabaa coupables, afin qu'ils meurent. Les Benjamites ne voulurent point écoutre cette députation, mais ils vinrent de toutes leurs villes en Gabaa pour la fecourir, & combattre contre tout le peuple d'Ifraèl. Il y avait vingt-cinq mille combattans de la tribu de Benjamin, outre ceux de Gabaa qui étaient fept cents hommes très - vaillans... & les enfans d'Ifraèl étaient quatre cents mille hommes portant les armes. (q)

(4) Si ceite seenture arriva durant la grande fervitude de quanante ans, on eft embarralle de facioir comment les doute tribus s'affernbierent, & comment leun maites le fouffirent. C'était naturellement aux pofficiron du pays qu'un devait s'abdeffer pour panir un crime commis chez eux. Cell ledroit de tous les fouverains , dant ils ont eté extrêmente pialoux dans tous les temps.

Le teate danne vinget-ien, mille combatanne à la tribu de Benjamin qui prit leparit de compables, k quatre ents mille combatanna aux men autres tribus. En furpodant la populatian égale, chaque tribu aurait eu trente-ien, mille quatre cents fries foldaus. Et en ajouant les vicillards, les femmes k les enfans, chaque tribu devait être compofée de cert quarante-un mille fa cent foisante k quatre prénonne, qui fant pour les dauxe tribus un millien, fix cents quatre-vinge-dix-neuf mille, neuf cents foisante k quatre-vinge-dix-neuf mille, neuf cents foisante k quatre-vinge-dix-neuf mille, neuf cents foisante k haut perfonnes.

Or, pour qu'an fint enferviusée un nombre fi prodigieux d'hommes, parmi lésqués il y en avait quatre cens vingerien quille en ames, al aurait falla au moire hait eens mille hommes en armes pour les contenir. Et connecte les maires la fillenels des armes à leurs étieuxe? quand it édu au livre des bais, chaps. XIII., que les Phillitus ne carrier de la leurs de la leurs de la contenir par le conten

Cette difficulte est grande. Nous ne diffimulous rien.

Les enfans d'Ifraël, marchant dès la pointe du jour, vinrent fe camper près de Gabaa. Mais les enfans de Benjamin, étant fortis de Gabaa, tuèrent en ce jour vingt - deux mille hommes des enfans d'Ifraël. (r)

Et les enfans d'Ifracil montèrent devant le Seigneur & pleurèrent devant lui, & le confultèrent, difant : Devons-nous combattre encore? & le Seigneur leur répondit : Allez combattre. Ils allèrent donc combattre, & les Benjamites leur turternt encore dix-huit mille hommes... (a) & l'arche du Seigneur était en ce lieu..... Enfin le Seigneur tailla en pièces aux yeux des enfans d'Ifracil vingt-cinq mille & cent Benjamites ou grands guerriers... Puis les Benjamites , étant entourés de leurs ennemis, perdirent dix-huit mille hommes en cet endroit, tous gens de guerre & très-robufles... Ceux qui étaient reflés, prirent la fuite; mais on en tua encore cinq mille. Et, ayant paffé plus loin, on en tua encore deux mille... (t)

<sup>(</sup>r) On est encore étonné ici que le Seigneur protégéit les Benjamites qui étaient du parti le plus coupable , contre tous les Ifraélites qui étaient du parti le plus juste.

<sup>(1)</sup> On ell étonné bien davantage qu'apeis avoir marché unefeconde foir par Poulre exprés de Ditt, les Hraélites foient battus une feconde fois, & qu'ills perfent dis-buit millé hommes i mais aufi, ils foot etiluite entiérement vainqueun. Tout ce qui peut faire un peu de peine, c'ell le nombre ellioyable d'Hiraélites egorgés par leurs frères, depuis l'adoration du veau d'or julqu'à ces guerres intellines.

<sup>(1)</sup> Il femble que les Benjamites, qui n'étaient que vingt-cinq mille en armes, en aient pourtant perdu cinquante mille; mais on peut aifement entendre que le texte parle d'abord en general de vingt-cinq mille hommes turs, & dit enfuite en detail comment ils ont ête tues.

Les enfans d'Ifraël, étant retournés du combat, tuèrent tout ce qui reflait dans Gabaa, depuis les hommes jufqu'aux bêtes. Et une flamme dévorante détruifit toutes les villes & les villages de Benjamin...

Or les enfans d'Ifraël avaient juré à Mafpha, difant : nul de nous ne donnera ses filles en mariage aux fils de Benjamin. Ils vinrent donc tous en la maison de DIEU à Silo, & ils commencerent à braire & à pleurer, difant : Pourquoi un si grand mal est-il arrive? Faudra-t-il qu'une de nos tribus périffe? ... Où nos frères de Benjamin prendront-ils des femmes? (u) car nous avons juré tous enfemble que nous ne leur donnerions point nos filles! . . . . Ils dirent alors : il n'y a qu'à voir qui font ceux de toutes les tribus qui ne se sont point trouvés au rendez-vous de l'armée à Maspha. Et il se trouva que ceux de labés ne s'y étaient point trouvés. Ils envoyèrent donc dix mille hommes très-robustes avec cet ordre : Allez & frappez dans la bouche du glaive tous les habitans de Jabès, tant les femmes que les petits enfans; tucz tous les males & les femmes qui ont connu des hommes, & réservez les filles.... Or il se trouva dans Jabes quatre cents filles qui étaient encore vierges. On les

amena

<sup>(</sup>u) Ceux qui nient la possibilité de tous ces évinemens, doivent poutrant convenir que le craziére de Julié el bien marque dans ceute doubeur qu'ils ressent que mais que les problèmes de leurs risbotires, de voir qu'une de leurs risbotores nour risque d'être anéante Ce qui surait derpuit les propheties à les prodséions de l'empire des douze, tribus sur la terre entière.

La deftrudion de la ville de Gabaa, de tous les hommes & de toutes els bètes, felon leur coutume, ne les effarouche pas, mais la perte d'une de leurs tribus les attendrit. Rien n'elt plus maturel dans une nation qui efperait que ses douze tribus afferiviraient un jour toute la terre.

amena au camp de Silo dans la terre de Canaan. (x) . .

Alors les enfans de Benjamin revinrent, & on leur donna pour femmes ces quatre cents filles de Jabès. Mais il en fallait encore deux cents, & on ne pouvait les trouver. Voici donc la réfolution que les Ifraë-lites prirent: voici une fète qui va fe célebrer au Seigneur dans Silo; Benjamites, cachez - vous dans les vignes: &, lorfque vous verrez les filles de Silo venir danfer en rond felon la coutume, fortez tout d'un coup des vignes, que chacun prenne une fille pour fa femme, & allez au pays de Benjamin.

Les fils de Benjamin firent felon qu'il leur avait été preferit; chacun prit une des filles qui dansaient en rond, & ils allèrent rebâtir leurs villes & leurs maisons. (y)

(a) Cette manière de repeupler une tribu a para bien finguillère à tous les critiques. Tous le peuple juit el il di toppel e gogret tous les habians d'une de fes propres villes, pour donner des filles à les ennemis. On malières les merres pour marier leurs filles. Le cure Méflér dit que ces fables de lauvages ferraient effert les cheveux à la trée fielles ne fefaisent par rire. Nous avouous que cet expédient pour retablir la tribu de Benjamin el d'une barbrier finguilére; miss Ditre ne l'ordonne pas. Ce n'ell point à lui qu'un doit s'en prendre de tous les crimes que commet (on peuple. Ce fout des temps d'unarchie.

Les eritiques infaitent; ils difent que DIEU fut confaité pendant cette guerre, que son arche y était presente: mais on ne frouve point dans le texte que DIEU ait été consulté quand ils tuérent tous les habitans de Jabés avec toutes les semmes & les petits casans.

Philosophie &c. Tome III.

<sup>(</sup>y) Nous ne favons comment excufer estre nouvelle manière de complèter le nombre des fix ceus filles qui manquaient aux. Benjamites. C'est précifément devant l'arche qui etait à Silo, selon le texte; c'est dans une lête célèbree en l'honneur du Seigneur, c'est sous ses yeux lor navit deux ceuts silies. Les liracities joignent ici le rapt à de l'apper de l'or province de la rept de l'apper d

Pimpièté la plus grande. On doit convenir que tout cet amas d'atrocitéa, du peuple de Dieu est dissicile à justifier.

Ce deruier rapte a qualque reffemblance avec l'enlèvement des Shions dans Rome. Il y a dans l'établiffement de tous les peuples quelque choic de fi férore, qu'il femblerait qu'on dit pardonner aux critiques qui revoquent en doute toutes les hilloires auxicianes; mais nous ne pouvons pas douter de celle de julis. Si I y a des choise embarraffances k révoltantes pour le commun des lecleurs, ce qu'il y a de divin doit nous femer la bouche.

Fin du commentaire sur les Juges.

## RUTH.

....Dans les jours d'un juge, quand les juges préfidaient, il y cut famine fur la terre. Et un homme de Betthléem de Juda voyagea chez les Moabites avec fa femme & fes deux enfans. Il s'appelait Hillimèlee, & fa femme Nörmi... Etant donc venus au pays des Moabites, ils y demeurèrent.

Helimélee, mari de Noëmi, resta avec ses deux fils.... Ils prirent pour semmes des filles de Moab, dont l'une s'appelait Orpha & l'autre Ruth.

Après la mort des deux fils de Noëmi, elle demeura feule, ayant perdu fon mari & fes deux fils... Elle fe mit en chemin avec fes deux brus pour revenir du pays des Moabites dans sa patrie... (a)

(a) Comme il Pagit dans le livre de Retl du bilaïeul de Daniel, on peut conjedurer aifement le temps on vivair Bos: mari de Retl. 11 faut compter quatre gimeration de lui à Daniel : ecla forme environ cent vingt ans ; k la chofe doit être arrivee dans le commencement de la grande fervitude de quarante ans.

Cette hilloire est bien differente des précédentes : elle n'a rien de toutes les crausates que nous avons et elle est extre une templicité naive & touchante. Nous ne comazissous rien ni dans Heinér, ai dans Hejdar, ni dans Herdett, qui aille au cœure comme cette repossé de Reis à la mest : J'iné aixe ceus y jou-reisa è vous prêses ; présen à votre papit far mes projte, votre dies fran mes dies ; je mourai dans la terie di vous maures.

Il y a dufubline dans ceite fimplicité. Les tritiques ont beau dire que cet emprellement de quitter le dieu de fon père pour le dieu de fa bellemère, marque une indifference de religion condamable : la ont beau inferer de la que la religion juive , exclufive de toutes let autres, n'était pas encore formée; que chaque cauton d'Arabie & de Syrie avait fon dieu ou fois cioùle; qu'il était eçal d'adorr le dieu

.... Orpha s'en retourna, mais Ruth resta avec sa belle-mère.

.... Noëmi dit à Ruth: Voilà votre fœur qui s'en est retournée à fon peuple & à ses dieux; allez-vousen avec elle.

Ruth lui répondit : J'irai avec vous ; & par-tout où vous resterez, je resterai ; votré peuple sera mon peuple, votre dieu sera mon dieu; je mourie dans la terre où vous mourrez... Etant donc parties ensemble, elles arrivérent à Bethléem....

C'est ainsi que Noëmi, étant revenue avec Ruth la moabite sa bru, retourna à Bethléem, quand on moissonnait les orges....

Or il y avait un parent d'Hélimèlee, nommé Booz, homme puissant & très-riche. (b) Ruth la moabite

de Moab, ou le dieu de Gaza, ou le dieu de Sidon, ou le dieu des Juis, quand même on eit pense ainst dans ces temps d'annarchie, cela n'empécherait pas que le dissours de Rust à Noëmi ne méritat les éloges de tous ceux qui out un cœur sensible.

( b ) On voit dans tout ce morceau quelle était cette simplicité de la vie champêtre qu'on menait alors. Mais ce qu'il y a d'étrange & de trifte, c'est que cette simplicite s'accorde avec les mœurs seroces dont nous venons de voir tant d'exemples. Ces mêmes peuples chez lefquels il fe trouve un aussi bon homme que Booz , & une aussi bonne semme que Rath , font pourtant pires que les fuivans d'Attila & de Genferie. Tout le petit pays en-deçà & en-delà du Jourdain , jusqu'aux terres des opulens Sidoniens enrichis par le commerce, & jusqu'aux villes florisfantes de Damas & de Balbec, étaient habitées par des gens très-pauvres & très-fimples. Boot est appelé un homme puissant & riche, parce qu'il a quelques arpens de terre qui produifent de l'orge. Il couche dans fa grange fur la paille; il vanne fon orge lui-même, quoique déjà avance eu âge. Nous avons dit bien fouvent que ces temps & ces mœurs n'one rien de commun avec les nôtres , l'oit en bien , foit en mal. Leur efprit n'est point notre esprit; leur bon sens n'est point notre bon fens. C'est pour cela même que le Pentateuque, les livres de Josué & des Juges , fout mille fois plus inflructifs qu'Homère & Hérodote,

dit à fa belle-mère : Si vous me le permettez, j'irai glaner dans quelque champ, & je trouverai peutêtre quelque père de famille devant qui je trouverai grâce. Noëmi lui répondit : Va, ma fille. Ruth s'en alla donc glaner derrière les moissonneurs.... Or il fe trouva que le champ où elle glanait, appartenait à Booz, parent d'Hélimélec ( beau-père de Ruth ) .... Booz dit à un jeune homme chef des moissonneurs : qui est cette fille? Lequel répondit : c'est cette Moabite qui est venue avec Noëmi du pays des Moabites.... Booz dit à Ruth : Ecoute, fille, ne va point glaner dans un autre champ, mais joinstoi à mes moissonneuses, car j'ai ordonné à mes gens de ne te point faire de peine : & même, quand tu auras foif, bois de l'eau dont boivent mes gens, Ruth tombant fur fa face, & l'adorant à terre, lui dit : D'où vient cela que j'ai trouvé grâce devant tes yeux, & que tu daignes regarder une étrangère?

Boot lui répondit : On m'a conté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère après la mort de ton mari, (e) & que tu as quitté tes parens & la terre de Moab où tu es née, pour venir chez un peuple que tu ne connaissais pas....

<sup>(</sup>c) Il n'y a pas, ofira-éon, une grande pineriotic à un homme puilfint & tebrielie, et que Bose et l'ergeteint, é permetre de glaure K de boire de l'euu à une femme dons on lui a dejà purle, dont il devait favoir qu'il citait parent quoiqu'il ells Mosbiles. Mais une cruelte d'eau citait un régal chan ce defort auprès de Behleurs: k nous avons renarque que platients vayogeurs, k même plutienn Arabas, y font mores Butte d'eau potable. S'il y a quelques ruifleuxe, comme le torrent de Cedron auprès de Jeradien, il ell à fec dans le temps de la moiflon. Tout ce qui environne Behleure, eft une plaine de fable & de cilloux. C'est beaucop fi à force de culture elle produit un pas d'épotation.

Quand l'heure de manger sera venue, viens manger du pain & le tremper dans du vinaigre.... (d)

Ruth s'affit donc à côté des moissonneurs, mangea de la bouillie, sur rassasse, & emporta les restes. Elle glana encore; & ayant battu se épis d'orge, elle en tira environ trois boisseaux. Et retournant chargée à Bethléem, elle donna à sa belle-mère les restes de fa bouillie... Norimi dit à sa fille: Na fille, Boæ est notre proche parent, & cette nuit il vannera son orge; lave-toi donc, oins-toi, prends tes plus beaux habits, & va-t-en à son aire: &, quand Boæ; ira dormir, remarque bien l'endroit où il dormira; découvre sa couverture du côté des pieds, & tu demeureras là; il te dira ce que tu dois faire.

Ruth lui répondit : je ferai ce que vous me commandez.... Elle alla donc dans l'aire de Bovz, & fit comme fa belle-mère avait dit... Et Bovz ayant bu & mangé, étant devenu plus gai, s'alla coucher contre un tas de gerbes. Et Ruth vint tout doucement, & ayant levé la couverture aux pieds, elle se coucha là. (e)

- (d) Le meiller pain qu'on eit dans ce pays-là était fait d'orge & de feigle, qu'on cuitafi fous le centre. On le trempair un peu dans de l'etue & da vinaigre; ce fut la contante des peuples d'Orient, & mème de Grecs è des Roussins les foldats retiente pas nourris autrement. Ruit qui était venue à pirit du pays de Mosh, & qui avait paffe le grand défent full en avait pas traverife le Joundain, nu devait pas citre accommané à une nourrieure fort délicate. Pour peu que l'on aix ule la hibitant de l'Pretence de des Alpes, pour peu qu'on aix lu les voyageun qui ont pullé par les mous Krapace & par le Cuscafe, on mer conomiseu que la moité des homants ne fe nourir; la pautrement, & que la pauverte à la grofifereté, mère de la famplicite, ont toujour etcle ur paratge.
- (e) Si les critiques trouvent mauvais que Booz, cet homme si puissant & si riche, s'aille coucher coutre un tas de gerbes, ou sur un

Au milien de la nuit Boos fut tout étonné de trouver une femme à fes pieds, & lui dit: Qui es-tu? Elle répondit: Je fuis Ruh ta fervante; étends-toi fur ta fervante, car tu es mon proche parent... Boo lui dit: Ma fille, DiEu te beniflé; tu vaux encore mieux cette nuit que ce matin, car tu n'as point été chercher des jeunes gens, foit riches, foit pauvres.... Ne crains rien, car je ferai tout ce que tu as dit, car on fait que tu es une femme de bien.... J'avoue que je fuis ton parent, maisil y en a un autre plus proche que moi.... Refle cic cette nuit, & fi demain matin le proche parent veut te prendre, à la bonne heure; s'il n'en veut rien faire, je te prendrai fans nulle difficulté, comme DIEU eft vivant.... Dors jusqu'au matin....

Elle se leva avant que le jour parut; & Boos lui dit: Prends bien garde que personne ne fache que tu es venue ici; étends ta robe, tiens-la des deux mains. Elle étendit sa robe & la tin des deux mains: & il y mit six boisseaux d'orge qu'elle emporta à Bethleem... (f)

ass de gerbes, comme font encore nos maneuves après la moisfon; ils trouvent encore plus mauvais que Rasi aille se condere rous doucement dans le lit de Bees. Si se Boss, difientals, devait en qualité de parent épouler cette Ruis, c'étaisis Nérmi sa mere à faire bonne, tement la proposition du mariage; elle ne devait pas persuader à sa bru de faire le métier de coureule.

De plus, Noëmi devait favoir qu'il y avait un parent plus proche que Boot. C'etait donc à ce parent plus proche que l'on devait s'adresser.

(f) Le conseil que donne Bost. à Resi de se lever avant le jour, le de prendre garde qu'on ne la voie, sist eroire qu'an moina Resi a list une action plus qu'imprudente. Le texte dit que Bost etait devenu plus gai après avoir bu. Cette circonfiance, jointe à la hardiesse de cette semme de s'aller mettre dans le lit d'un homme, peut sière perfier que le mariage fut consommé avant d'avoir ceté propose. Nos mœus ne Le proche parent de Ruth n'ayant pas voulus l'époufer, Boos dit à ce proche parent : ôte ton foulier. Et le parent ayant ôté fon foulier. ... (g) Boos prit Ruth en femme; il entra en elle, & DIEU lui donna de concevoir & d'enfanter un fils... Ils l'appelierent Obed. C'est lui qui fut père d'Ifaï, père de David. (h)

font pas plus chaftes, mais elles font plus décentes. Il femble que les fix boilfeaux d'orge foient une récompense des plaisirs de la nuit : mais quelle recompense que de l'orge dans son tablier!

Notre reponse à ces censures est, qu'il se peut très-bien que Booz n'ait rien sait à Rats cette nuit-là, se que le conseil de s'evader avant le jour n'ait cté qu'une precaution pour derober Rats aux railleries des moissonneurs.

- (ε) La loi portée dans le Drutteunome, chap. e.g., était, qu'une femme veuve, quale feire é clos mai réfaitai d'éponier, étaiten droit de le déchauffer le de lui cracher au vifage, Mais 'était à la femme fentle à s'acquitaire de ette errémoier le No nes pouvisit erchée qu'un vifage de fon beau-frère. Il devait epoufer fa belle-fœur ; lè il n'elt point dit qu'un autre parent dui l'repondier. Il n'ell pas petruis permi les catholiques romains d'epodére la veuve de fon frère, à moins d'une dispende du pape. On fait que le pape Clemat III l'it tout de déchième de l'Angelterre, pour a'voir pas voulus foudére le precendant remonds de noi Henri IIII d'avoit e épodér fa belle-fœur; le que le pape Messader IIII donna toutes les dispendie qu'ou voulut, quand la princefie de Nemars reine de Pormugh il celeffe fon marige; acce le n'ol différé, le épodia le prince Fierre letre d'Affrafé, après avoir détafone k enferme fon mari.
  - (4) On trouve extraordinaire que Reils, dont defendent Dosid & JESUS-CHRIST, foit une étrangère, une mosbite, une defendante de l'incelle de Letà avec fes filles. Cet évenement prouve, comme nous l'avons dit, que Ditsu ell le maire des lois, que nul n'eft etranger é fos yeux, & qu'ill n'a acception de perfonne.

Fin du commentaire fur Ruth.

## SAMUEL.

.. Les enfans d'Héli grand - prêtre étaient des enfans de Bélial qui ne connaissaient point le Seigneur, & qui violaient le devoir des prêtres envers le peuple : car qui que ce fût qui immolât une victime, un valet de prêtre venait pendant qu'on cuisait la chair, tenant à la main une fourchette à trois dents, il la mettait dans la chaudière, & tout ce qu'il pouvait enlever, était pour le prêtre.... Et si celui qui immolait, lui difait : Fesons d'abord brûler la graisse comme de coutume, & puis tu prendras de la viande autant que tu en voudras, le valet répondait : Non tu m'en donneras à présent, ou j'en prendrai par force... (a)

(4) On ne fait pas quel est l'auteur du livre de Samuel. Le grand Newton croit que c'est Samuel lui-même ; qu'il écrivit tous les livres pr cedens , & qu'il y ajouta tout ce qui regarde le grand-pretre Heli & sa famille. Newton, qui avait étudie d'abord pour être prêtre, savait très-bien l'hebreu; il était entre dans toutes les profondeurs de l'hilloire orientale : fon fysteme cependant n'a paru qu'une conjecture.

Si Semuel n'a pas cerit une partie de ce petit livre, c'eft fans doute quelque levite qui lui etait tres-attaché. Le favant Fréret reproche à l'auteur, quel qu'il foit, un defaut dans lequel aucun historien de nos jours ne tomberait ; c'est de laisser le ledeur dans une ignorance entière de l'etat où était alors la nation. Il est difficile de favoir quel est le lieu de la scène , quelle étendue de pays possédaient alors les Juifs, s'ils étaient encore esclaves ou simplement tributaires des Phéniciens nommes Philiftins. L'auteur parait être un prêtre, qui n'eft occupé que de sa profession, & qui compte tout le reste pour peu de chose.

Nous penfons qu'il y avait alors quelques tribus efclaves vers le nord de la Palefline; & d'autres, vers le midi, feulement tributaires, comme celle de Juda, qui etait la plus confiderable, & celle de Benjamin, reduite à un très-petit nombre : il nous semble que les Juifs ne possedaient pas encore une feule ville en propre-

Or Hili était très-vieux; & il apprit que se fils sessiones les femmes qui venaient à la porte du tabrancie.... Or le jeune Samuel servait le Seigneur auprès du grand-prêtre Hili.... La parole du Seigneur était alors très-rare, & il n'y avait point de grande vision... Il arriva un certain jour qu'Hili couchait dans son lieu; ses yeux étaient obscurcis, & il ne pouvait voir.... (b)

Samuel dormait dans le temple du Seigneur où était l'arche de DIEU. Et avant que la lampe qui brûlait dans le temple füt éteinte, le Seigneur appela Samuel; & Samuel répondit: Me voici. Il courut aussitiot vers le grand-prêtre Hili, & lui dit: Me voici, car vous m'avez appelé. Hili lui dit: Je ne t'ai point appelé; & il dormit.

Le Seigneur appela encore Samuel qui, s'étant levé, courut à Héli, & lui dit: Me voici.... (6)

<sup>(8)</sup> L'auteur ne nous dit poinc où réfidair ce grand-spètter Héli, que les Phenicieus ceitenien; il jararit que c'exit dans le Vullage appelé Silo, & que l'arche des Judi c'aits eachée dans ce village, qui apparanti encore az rebillidins, d'ans laquel le juli s'avient permition de demonre, & d'exercer entreax leur police & kur réligion. L'auteur fait entendre que les julié citaient à micrables, que DUIT un leur parlair plus frequermanent comme autrélois, & qu'ils n'avaient plus de vivions: c'aits l'étée de toutes ce artions profifiers, que quand un peuple ceit vainau, fon dien était vaineu, aufis ; & que, loriqu'il fe retavit, fon dien et relevait peur le retavit, fon dien et relevait peur le retavit profit.

<sup>(</sup>c) Les citiques témémires ne peuvent fousfirir que le créateurs de l'univers vienne appètel quarre foi un ceffant pendant la moit. Miord Balingheist traite le l'eine auteur de la vie de Samuel, avec le même mepris qu'il traite les demiers de nos moines, & que nous traitons non-mêmels les auteurs de la Legende derce de de la Fleur de distant ; c'el continuellement la même critique, la même objettion; k nous formante obligit d'op opplet la même réponde.

Or Samuel ne favait point encore distinguer la voix du Seigneur; car le Seigneur ne lui avait point encore parlé.....

Le Seigneur appela donc encore Samuel pour la troissième sois, il s'en alla toujours à Héli, & lui dit: Me voici....

Le Seigneur vint encore, & il l'appela en criant deux fois: Samuel, Samuel; .... Et le Seigneur lui dit: Tiens, je vais faire un verbe dans Ifraël, que quiconque l'entendra les oreilles lui corneront.....
J'ai juré à la maifon d'Héli que l'iniquité de cette maifon ne fera jamais expiée, ni par des viclimes, ni par des préfens. (d)

Et il arriva dans ces jours que les Philistins s'assemblérent pour combattre.... Et dès le commencement du combat Ifraël tourna le dos; & on en tua environ quatre mille. Le peuple ayant donc envoyé à Silo, on amena l'arche du pacte du Seigneur

<sup>(</sup> d ) Woolfton trouve l'auteur facre excessivement ridjeule, de dire que le perit Samuel ne favait pas encore distinguer la voix du Seigneur , parce que le Seigneur ne lui avait point efteure parle. Effectivement on ne peut reconnaitre à la voix celui qu'on n'a point encore entendu : c'est d'ailleurs fuppofer que Dieu a une voix , comme chaque homme a la fienne. Boulanger en tire une preuve que les Juis ont toujours fait DIEU corporel , & qu'ils ne le regardèrent que comme un homme d'une espèce Supérieure, demeurant d'ordinaire dans une nuce, venant sur la serre vifiter fes favoris , tantôt prenant leur parti , tantôt les abandonnant , tantôt vainqueur, tantôt vaincu, tel, en un mot, que les dieux d'Homère. Il ne nie pas que l'Ecriture ne donne souvent des idees sublimes de la puissance divine; mais il prétend qu'Homère en donne de plus sublimes encore, qu'on en trouve de plus belles dans l'ancien Orphes, & même dans les mystères d'Isis & de Cerès. Ce système monstrueux elt fuivi par Freret, par du Marfais, & même par le favant abbé de Longuerue : mais c'est abuser de son érudition , & vouloir se tromper foi-même, que d'égaler les vers d'Honere aux pleaumes des Juifs, & La fable à la Bible.

des armées affis fur les chérubins; & lorfque l'arche du Seigneur fut arrivée au camp, tout le peuple jeta un grand cri qui fit retenuir la terre; & les Philiflins ayant entendu la voix de ce cri, difaient: Quelle eft donc la voix de ce cri au camp bebraique! confortez-vous, Philiflins, foyez hommes, de peur que vous ne devenies efclaves des Hébreux, comme ils ont éè les vôtres. (e)

Donc les Philistins combattirent; & Israël s'enfuit; & on tua trente mille hommes d'Israël.

L'arche de Dieu sut prise, & les deux fils du grand-prêtre Hêli, Ophni & Phinée, surent tués.... Hêli avait alors quatre-vingt-dix-huit ans... Et quand il cut appris que l'arche de Dieu était prise,

( e ) L'anteur facré ne nous apprend ni comment les Hébreux s'étaient

révoltés contre les Philiftins leurs maîtres , ni le fuiet de cette guerre . ni quelle place avaient les Hébreux , ni où l'on combattit ; il nous parle seulement de trente-quatre mille Juis tués malgré la présence de l'arche. Comment concevoir qu'un peuple esclave , qui a essuyé de si grandes & de si fréquentes pertes, puisse si tôt s'en relever! Les critiques ont toujours ofé foupconner l'auteur d'un peu d'exagération , foit dans les fuccès, foit dans les revers ; il vaut mieux foupconner les copiftes d'inexactitude. L'auteur femble beaucoup plus occupé de célébrer Samuel, que de débroniller l'histoire juive : on s'attend envain qu'il donnera une description fidelle du pays, de ce que les Juis en possédaient en propre fous leurs maîtres , de la manière dont ils fe révoltèrent , des places ou des cavernes qu'ils occupérent , des mesures qu'ils prirent , des chefs qui les conduifirent : rien de toutes ces chofes effentielles ; c'eft delà que milord Bolingbroke conclut que le lévite auteur de cette histoire, écrivait comme les moines écrivirent autrefois l'histoire de leurs pays.

Nous pouvons dire que Semurl étant devenn un prophète, & Dtxu uit parlant déjà dans son ensance, était un objet plus considérable que les trente mille hommes tués dans la bazaille, qui n'élaient que des profance, à qui Dtxu ne se communiquait pas, à qu'il s'agit dans la faince Ertiture des prophètes juits, plus que du pegule juit. il tomba de fon siège à la renverse, & s'étant casse la tête il mourut....

Les Philiftins ayant donc pris l'arche, ils la menèrent dans Azot, & la placèrent dans leur temple de Dagon auprès de Dagon. . . . Le lendemain les habitans d'Azot s'étant levés au point du jour, voilà que Dagon était par terre devant l'arche du Seigneur, Ils prirent Dagon & le remirent à fa place.

Le furlendemain, s'étant levés au point du jour, ils trouvèrent encore Dagon par terre devant l'arche du Seigneur; mais la tête de Dagon & fes mains coupées étaient fur le feuil. Or le trône feul de Dagon était demeuré en fon lieu. Et c'eft pour cette raison que les prêtres de Dagon, & tous ceux qui entrent dans son temple, ne marchent point sur le seuil du temple d'Azot jusqu'à aujourd'hui. (f)

Il fait une critique beaucoup plus infultante. Quoi! di-il, Dagon avait un temple; Alcalon, Acaron, Sidon, Tyr, en avaient; & le Dizu d'Ilrael n'avait qu'un coffre; encore se ennemis l'avaient-ils pris!

<sup>(</sup>f) Le lord Belingheite fait fur cette aventure des réflexions trap circiques. Le affecture de vinces, diel.], eft loujours de frappeteix of est missele qui punifient les vainqueurs. Cet mois, ne mechat pient of tes field se fait pient fel. set judy a signed fait; provent doux choles, va que ce miracle piropable ne fut imagine que long-temps après, it, que n'aprent per le principal de la princip

Nons avons dejà réfute exte critique blafphematoire, en féant voir que le temple du Sefiçour devait étre bât i a Jérulânt dam le temps marqué par la Providence, k que c'elt par un autre dessein de la Providence qu'il fut deruit par les Bahyloniems, enfoite par Hierde, qui en bâtit un plas beau, que le temple d'Herde fut deruit par le Romains; k que les Mahometans ont coste cleré une mosquet fur la même plate-forme e Ke lurse must dendemes confinitiva par l'iduncent Herdet.

Or la main du Seigneur s'aggrava fur les Azotiens, & il les démolit, & il les frappa dans la plus fecrète partie des feffes; & les campagnes bouillirent, & les champs auffi au milieu de cette région, & il naquit des rats; & il fut fait une grande confusion de morts dans la cité.

Or ceux d'Azot, voyant ces fortes de plaies, dirent: Que le coffre du DIEU d'Ifraël ne demeure plus chez nous & fur Dagon notre dieu. Et ils affern-blèrent tous les princes philiflins, & ils dirent: Que ferons-nous de l'arche du DIEU d'Ifraël? Les Gèthéens dirent: qu'on la promène. Et ils promenèrent l'arche du DIEU d'Ifraël.

Et comme ils la promenaient de ville en ville, la main de Dīeu fe fefait fur eux, & il tuait grand nombre d'hommes; & le boyau du fondement fortait à tous les habitans tant grands que petits., & leur fondement forti dehors fe pourriffait.... L'arche du Seigneur fut dans le pays des Philiflins pendant fept mois. (g')

Nous n'entrerons point dans la question que propose dora Calmet, sa le grand-prètre Heli est damne : il n'appartieut point aux hommes de damner les hommes. Laisons à Deeu seul set jugemens.

 $\{g_i\}$  Les incréalules , quis ne lifeut les livres du cance juif que comme les autres livres , ne peuvent concrevoir nique les Ségueur s'eixt qu'un collie pour temple, ni qu'il luiflat prendre et temple par fae ennemis , ni qu'ayavat us prendre et temple para fil in fae vesqu'a qu'en envoyant des zus dans les champs des Phillilius , & des hemorrhoides dans la plus fectete postiele de félles de les valiqueurs. Mais qu'ils confidérent que c'ell sinit à pau pris que le Ségueur en ufs quand Sare fint enlevee pour les confiderent que manifold de la confiderent que la confiderent que de la confiderent que la confiderent que

Et les Philistins firent venir leurs prêtres & leurs prophètes, & leur dirent : Que ferons - nous de l'arche du Seigneur? dites-nous comment nous la renverrons en fon lieu? Ils répondirent : Si vous renvoyez l'arche du DIEU d'Ifraël, ne la renvoyez pas vide. mais rendez-lui ce que vous lui devez pour le péché... Faites cinq anus d'or & cinq rats d'or, felon le nombre des provinces des Philistins.... Pourquoi endurciriez - vous votre cœur, comme l'Egypte & Pharaon endurcirent leur cœur? Pharaon avant été puni ne renvoya-t-il pas les Hébreux? ne s'en allèrent-ils pas?.... Prenez donc une charrette toute neuve, & deux vaches pleines à qui on n'a pas encore mis le joug, & renfermez leurs veaux dans l'étable. Vous prendrez l'arche du Seigneur, & vous la mettrez fur la charrette avec les figures d'or dans un panier pour votre péché; & laissez aller la charrette afin qu'elle aille.... Et vous la regarderez aller; & fi elle va à Bethfamès, ce fera le DIEU d'Israël qui nous aura fait ces grands maux. (h)

La commune opinion est que le Seigneur donna des hémorthoides aux vainqueurs des Juis. Nous sommes d'un fentiment contraire : les hémorthoides, foit internes soit externes, ne sont point tomber le boyau rédum , qui d'ailleurs tombe trè-raxement. La chute du sondement est toute une autre maladie,

<sup>(4)</sup> Il el êtrange que les prophètes des Philifins , peuple muselt, foitent sie regards comme de vrais prophètes ja mai chaque pays vaite les fens ; à l'auteur , étant prophète lui-mine , répode fon caradier judque dans les étranges muselles qui en font profetion. Le Sejeme infpire quand il veut les prophètes des faux dieux , témois Belsam , comme il accorde le don des miscades aux magiciens ; témois le magiciens d'Egypte Jansie à Mambres , qui firest les mêmes miracles que Majo.

Si elle n'y va point, nous faurons que ce n'est pas lui qui nous a frappés, & que tout est arrivé par hasard.

Ils firent donc ainfi, & prenant deux vaches qui allaitaient leurs veaux, ils les attelèrent à la charrette, & enfermèrent leurs veaux dans l'étable; & ils mirent l'arche de DIEU fur la charrette, & le pauier où étaient les rats d'or, & les figures de l'anus & du fondement. . . . (i)

La charrette vint dans le champ de Jossé de Bethlamés & s'arrêta là. Et il y avait là une grande pierre.... Et ils coupèrent les bois de la Charrette, & ils immolèrent les deux vaches au Seigneur en holocaulte.

Les lévites dépofèrent l'arche du Seigneur & le panier fur la grande pierre; & les gens de Bethfamès offrirent des holocaustes, & immolèrent des victimes au Seigneur.

.... Or le Seigneur punit de mort ceux de Bethfames, parce qu'ils avaient vu l'arche du Seigneur;

Les vaches qui ramenèrent l'arche font une efpèce de miraçle : elles vont d'elles mêmes à Bethfamis , village qui femble appartenir en propre aux Hebreux. Il femble que ces vaches fuffent propheteffes auffi.

(i) Les rist d'or & les aux d'or dans un panier font les préfens que l'abilitint ous au Dirt d'Iriel Reu enneni. Les rinique précondent qu'ill relle pas possible de forger une figure qui ressenble au trou qu'on nomme auss plas qu'il not aussi tous rout é, sep cer s figures proviseni être que de pesis cerelle , de peins anneux d'or. Mais qu'importe l'exclitode de la figure 9 un nou mas fait pous l'envi d'explaction au fait list qu'il un aussi fait au our. Il ne s'àgit i que d'eu offrande qui marque le tesped que le Seigneut impossit aux valuqueurs mêmes de son peuple.

& il fit mourir foixante & dix hommes du peuple & cinquante mille de la populace. (k)

Et le peuple pleura, parce que le Seigneur avait frappé le peuple d'une fi grande plaie... Ils envoyerent donc aux habitans de Cariathiarim; & ceux de Cariathiarim ramenérent l'arche du Seigneur en Gabaa dans la maifon d'Abinadab...

Et l'arche du Seigneur demeura donc à Cariathiarim; & elle y était depuis vingt ans, quand la maifon d'Ifraël fe reposa après le Seigneur.

Il arriva que Samuel, étant devenu vieux, établit fes enfans juges fur Ifraël... Mais ils ne se promenèrent point dans ses voies; ils déclinèrent vers l'avarice; ils reçurent des présens; ils pervertirent la justice. (1)

( k ) Le celebre docleur Krenicot dit que l'évêque d'Oxford & lui font bien revenus de leurs pringée en faveur du teste. Les Jusis & les Chrehms, dit-il, ne se font point fast ferapule d'exprime leur répagnance a croire cette destruition de cinquante mille faisante & dix hommes.

Le Seigneur ne point le cements qu'en leur donnant une maladie dans le plus freits peut des fais, pour avoir pris fon arche; kij tre cinquante mille foisance ki neigneur de fon propte peuple pour l'avoir quante mille foisance ki. neigneur femble imperatrable. Nous avons dejave tant de millen de ce prouje arout en de Seigneur, que nous ne tant de millen de ce prouje pour l'avoir tant de millen de ce prouje peuple pour l'avoir tant de millen de ce prouje peuple pour l'avoir tant de millen de ce prouje peuple pour l'avoir tant de millen de ce prouje peuple pour l'avoir tant de millen de ce prouje peuple peu

(1) Il est manifeste que les enfans de Samuel furent aussi corrompus que les enfans d'Heli son prédécesseur : cependant Samuel conserva toujours son pouvoir sur le peuple.

Philosophie &c. Tome III.

Ainsi donc tous les anciens d'Israël affemblés vinrent vers Samuel à Ramatha, & lui dirent : Voilà que tu es vieux; tes enfans ne se promènent point dans tes voies; donne-nous donc un melch, un roitelet, comme en ont tous nos voisins, afin qu'il nous juge.

Ce discours déplut dans les yeux de Samuel, parce qu'ils avaient dit : donne-nous un roitelet; & Samuel

pria au Seigneur.

Et le Seigneur lui dit : Tu entends la voix de ce peuple qui t'a parle; ce n'est point toi qu'il rejette, c'est moi; ils ne veulent plus que je règne sur eux. (m)

C'est ainsi qu'ils ont toujours fait depuis que je les ai tirés d'Egypte; ils m'ont délaisse; ils ont fervi d'autres dieux; ils t'en font autant.

A présent rends-toi à leur voix; mais apprendsleur, & prédis-leur quels feront les ufages de ce roi qui régnera fur eux.

Samuel rapporta donc le difcours de DIEU au peuple qui lui avait demandé un roi, & lui dit : Voyez quel fera l'ulage du roi qui vous commandera.

[ m ] Ce peuple lui demande enfin un roi ; & Samuel fait dire expressement à Dieu : ce n'eft point toi qu'il rejette , c'eft moi. On fait fur cette parole de DIEU une difficulte : il est certain, dit le docteur Arbethnot, que Dieu pouvait gouverner aush aisement son pruple par un roi que par un prêtre; ce roi pouvait lui être aussi subordonne que Semuel; la théocraise pouvait egalement subfiller. M. Hud, petit-neveu de l'eveque d'Avranches, que nous connaissons sous le nom de Hut, etabli en Angleterre, dit, dans fon livre intitule The man after God's own heart , qu'il est évident que Samuel voulait toujours gouverner; qu'il fut très-fache de voir que le peuple voulait un roi; que toute la conduite dénote un fourbe ambitieux & mechant. Il n'est pas permis d'avoir cette idee d'un prophète, d'un homme de Dieu. M. Huet le juge selon nos lois modernes: il le faut juger selon les lois juives, ou plutôt ne le point juger. Nous en parlerous ailleurs.

Il prendra vos fils pour en faire fes charretiers; & il en fera des tribuns & des centurions, & des laboureurs de fes champs, & des moilfonneurs de fes bles, des forgerons pour lui faire des armes & des chariots; & il fera de vos filles fes parfumeufes, fes cuifinières & fes boulangères; & il prendra vos meilleurs champs, vos meilleurs vignes, & vos meilleurs plants d'oliviers, (n.) & les donnera à fes valets. Il prendra la dime de vos blés & de vos vignes pour donner à fes eunuques; & il prendra vos ferviteurs & vos fervantes, & vos jeunes gens & vos ânes, & les fera travailler pour lui. (o)

Et vous crierez alors contre la face de votre roi; & le Seigneur ne vous exaucera point, parce que c'est vous-mêmes qui avez demande un roi.

<sup>(</sup>n) Cette énumération de toutes les tyrannies qu'un roi peut exercer fur fou peuple, femble prouver que M. Hent pourrait être exculâble de penferque Samat, voulait infépire au peuple de l'hortent pour la ryouste, & du refped pour le pouvoir facerdoul. Ceft, dit. d'haldant, le premier exemple des querelles entre l'empire & le facerdoce. Samuel, dit-il, conabr trience, regre frit no sajuré drivain. Jel jure disolatio.

Il est vrai que dans une histoire profane la conduise du prêtre Samuel pourrait être un peu suspecte; mais elle ne peut l'être dans un livre canonique.

<sup>(</sup>o) Pour douver à fix eussques, semble marquer qu'il y avait déjà des eunquues dans la terre de Canana, ou que du moins les princes voitius fétient châtrer des hommes pour garder leus femmes % leurs concubines. Cet usige barbare ett bien plus ancien , s'îl eft vrai que les pharaons d'Egypee cuenn des eunquies de temps de 3gl-pts.

Ceax qui penfent que tous les livers de la fainte Ecriture, jusqu'au livre des Rois Inclusivement, ne furent ectris que du tempa d'Esfrisa, difent que les rois de Babylone furent les premiets qui firent châtter des hommes, après qu'on eut châtte les animaus pour rendre leur cluir plus tendre le plus delicate. Les empereun chretiens ne prirent cette coutume que du temps de Confinalin.

Or le peuple ne voulut point entendre ce discours de Samuel, & lui dit: Non, nous aurons un roi sur nous; nous serons comme les autres peuples, & notre roi marchera à notre tête, & il combattra nos combats pour nous.

Samuel ayant entendu les paroles du peuple, les rapporta aux oreilles du Seigneur; & le Seigneur lui dit : Fais ce qu'ils te difent; établis un roi fur eux, Et Samuel dit aux enfans d'Ifraël : Que chacun s'en retourne dans fa bourgade.

Il y avait un homme de la tribu de Benjamin, nomme Cis, fort vigoureux; il avait un fils appele Sail, d'un belle figure, & qui furpaffait le peuple de toute la tête.

Cis, père de Saül, avait perdu fes ânesses. Et Cis, père de Saül, dit à son sils: Prends un petit valet avec toi, & va me chercher mes ânesses.

Après avoir cherché, le petit valet dit: Voici un village où il y a un homme de Dieu; c'est un homme noble; tout ce qu'il prédit arrive infailiblement; allons à lui, peut-être il nous donnera des indications sur notre voyage. ... Saitl dit au petit valet: Nous irons; mais que porterons-nous à l'homme de Dieu? Le pain a manqué dans notre bissac, & nous n'avons rien pour donner à l'homme de Dieu. (p)

<sup>(2)</sup> Les incrédules précendent que ce faul paffige prouve que les prêtres & le propiere dis l'extracte que des gours entierrement femblables à not devint de village qui difaient la bonne aventure pour quelque agent, & qui faitient retrouver les rhoids perdues. Mitord Bolingbeles, M. Mallet fon eilleur, & M. Mallet fon eilleur, de l'en deut d'entre de l'entre de

Et le petit valet répondit : Voilà que j'ai trouvé le quart d'un ficle par hasard dans ma main; donnons-le à l'homme de DIEU pour qu'il nous montre notre chemin.

Autrefois en Ifraël ceux qui allaient confulter DIEU, fe difaient: Allons confulter le voyant. Car celui qui s'appelle aujourd'hui prophète, s'appelait alors le voyant. (q)

Et Sail dit au petit valet: Tu parles très-bien; viens, allons. Et ils entrèrent dans le bourg où était l'homme de Dieu; & comme ils montaient la colline du bourg, ils rencontrèrent des filles qui allaient puifer de l'eau. Ils dirent à ces filles ?V a-t-il ici un voyant? Les filles lui répondirent: Le voilà devant toi; va vîte... Or le Seigneur avait révêlé la veille à l'oreille de Samuel, que Sail arriverait, en lui difant: Demain à cette même heure j'enverrai un homme de Benjamin; & tu le facreras due fur mon peuple d'Ifraël; & il fauvera mon peuple de la main des Philifins, parce que j'ai regardé mon peuple, & que fon cri ell venu jufqu'à moi.

<sup>(</sup>g) Ces mellicurs prements oceasion de ce demi-fole, de ce shelling doune par un priet gayong gardeur échevres au prophez éssuré, pour couvrir de mepris 1a nation juive. Saul 8 fon valet demandeut dans un pretiv village la demandeut dans vans, da devin qui latte first zencouvre deux ou trois anellis, comme on demande on demente le trovicir du village. Ce nom de échui, de voyam, qu'ou donnait à ceus qu'ou a depuis nommes prophetes, ces hait ou used fous prefenêrs à chai qu'on present avoir tet juige 2 prince du peuple, fom, t'elon en certiques, la tensoiguage le prince du peuple, fom, t'elon en certiques, la tensoiguage le commenzateurs prefenent tout le contraire; la famplicit du peitig gardeur de chevres s'ôber fest à la digipité de Saund ; s'il reçoit hait fous d'un perit garçon, cela ne l'empédera pur d'order deux rois le d'en couper un troi-fiém par morcassar, ce trois la distingat de Asson à s'il reçoit ne l'empédera put d'order deux rois le d'en couper un troi-fiém par morcassar, ce trois la distingat de soils annoncem un treègend déspour.

Samuel ayant donc envisagé Saiil, DIEU lui dit: Voilà l'homme dont je t'avais parlé; ce sera lui qui dominera sur mon peuple.

Said s'étant donc approché de Samud au milieu de porte, lui dit : Enfeigne-moi, je te prie, la maifon du voyant. Samud répondit à Said, difant : C'est moi qui fuis le voyant; monte avec moi au lieu haut, afin que tu manges aujourd'hui avec moi; & je te renverrai demain matin, & je te dirai tout ce que tu as fur le cœur....

Or Samuel prit une petite fiole d'huile, & il la répandit fur la tête de Saül, & le baifa, & dit : Voilà que le Seigneur t'a oint en prince; & tu délivreras son peuple de la main de ses ennemis. ( r )

(r) Le favant dom Colent examine d'abord fi l'hnifier que Samuel avait dans fa poche était un pot de terre, un godet, ou une fiole de verre; quoique les Juifs ne counuffeut point le verre; k il ue refout point cette queffion.

Non-feulment Samud a une révichation que les ineffes de Saul four retrouvées, mais il répand une houseille d'huile fait à tête de Saul four de fa royaute; it c'ell de-là que tout roi juif s'ell depuis nomme (sur, Cuij, dans les tradullions grecques, k que les juils our aprele les grands rois de Bobylone & de Perfe, du nom d'Oist, de Chijf, d'Orat du Seigneur, Chijf da Seigneur

Il eft dit daus le Lévinjage, qu' fares, tout pérezicareur, tous apoldur dits, fat dit nop at Myle en qualité et grand-poirte. Il fe peut en effet que dann le défen, au milieu d'une difétu affenté, on ein traveur cettle d'une peut peut peut peut peut peut de le chevaux, la barde ke les habien de cette de la cette del cette de la cette della cette de la cette de la cette de la cette della cette della

Et voici le figne qui t'apprendra que DIEU t'a oint en prince. Tu rencontreras, en t'en retournant, deux hommes près du fépulcre de Rachel; & ils te diront qu'on a retrouvé tes ânesses.... Tu viendras après à l'endroit nommé colline de DIEU, où il y a garnison philistine; & quand tu scras entré dans le bourg, tu rencontreras un troupeau de prophètes descendant de la montagne avec des pfaltérions, des flûtes & des harpes.... Et l'esprit du Seigneur tombera fur toi, & tu prophétiferas avec eux, & tu feras changé en un autre homme.... Et lorsque Said fut venu à la colline, il rencontra une troupe de prophètes; & l'esprit de DIEU tomba sur lui, & il prophétisa au milieu d'eux. Et tous ceux qui l'avaient vu hier & avant-hier, disaient : Qu'est-il donc arrivé au fils de Cis? Saiil est-il devenu prophète? (s)

Après cela Samuel affembla le peuple à Maſphat; & il dit aux enſans d'Iſracl: Voici ce que dit le Seigneur Dieu d'Iſracl: J'ai tiré Iſracl de l'Egypte.... Mais aujourd'hui vous avez rejeté votre Dieu, qui ſeul vous avait ſauvés; vous mavez répondu, non;

Quoi qu'il en foit, let roit juits furent let feuls qui reçurent cette marque de la royaute. On ex connait dans Parliquiei aucun prince oint par fes fujes. On prit cette coutume en Italie; il Ton entit que ce furent les ufurpateun lombards, qui , devenus chretiens, voubrenes fandifier leur ufurpateun nen fant repandre de l'huile fur leur très par la maint d'un evèque. Céreir ne fur pas oint; mais l'ufurpateur Prin k fun. On oignit quelques roit ofpaques l'un mis il va long : remper que cet utige et abolit en Liègage.

On fait qu'un ange apporta du ciel une bodteille fainte, pleine d'huile pour facrer les rois de France; mais l'hifloire de cette bouteille, appelée fainte ampoule, est révoquee en doute par pluseurs doêtes; c'est une grande quellion.

<sup>(1)</sup> L'huile de Soil eut quelque chose de divin, puisqu'elle le rendit prophète tout d'un coup; ce qui était bien au-dessus de la diguité de roi.

vous m'avez dit, donnez-nous un roi. Eh bien, préfentez - vous donc devant le Seigneur par tribus & par familles....

Et Samuel ayant jeté le fort sur toutes les tribus & sur toutes les samilles, il tomba ensin jusque sur Saül sils de Cis. (t)

Samuel prononça enfuite devant le peuple la loi du royaume, qu'il écrivit dans un livre, & la mit en dépôt devant le Seigneur.... (u)

Environ un mois après, Naas l'ammonite combattit contre Galaad. Et les gens de Jabès en Galaad dirent à Naas: Reçois-nous à composition, & nous te servirons.

Nass l'ammonite leur répondit : Ma composition fera de vous arracher à tous l'œil droit. Les anciens de Jabès lui dirent : Accordez-nous sept jours, afin que nous envoyons des messagers dans tout Ifraël;

- (1) Les critiques trouvent mauvois que Samurl oigne Sairl toi, 8 le faife Chif y avant d'avoir affemblé le poque les d'avoir o benne fon faifage; « Vi fuifidait d'une bouteille d'huile pour règner, il n'y a perfonne qui ne pât le faire oindre roi par le vicine de fon village. Cette objetion est forme en certains pays; mais Samurl, qui elite le voyant, favait bles que quand le pruple trierait un roi au lort, le fort tomberait fur Sairl, 8c qu'alors le pruple teconatrait fon leglinie Gouverian dejs iont.
- (w) Ils foutiennent encore que de jouer un roi aux dris (comme dit Penlanger) el lu mocho fridicies; que le foir post trei sidicent comber fur un homme incepables quivon n'a junuis trie sinfi un monatque qu'un gaixen de nois que che les Gores de noles Romaisa on drist aux des un roi du fellin; mais que dans une affaire ferirele on devait proceder férielement. La reponde drijá faite a écret cirtique, et que DE LE condultária fe fort, & qu'il diffosit non-tealement du tirage, mais aufife de la volone du perquê.

Pour la loi du royaume, que Samuel printonça, on dispute si c'est le Levitique ou le Denteronome. Quelques commentateurs pensent que ce sut une loi saite par Samuel. & fi personne ne vient nous désendre, nous nous rendrons à toi.

Or Saiil (revenant du labourage) ayant fait la revue à Béfech, il trouva que son armée était de trois cents mille hommes des ensans d'Israël, & trente mille de Juda. Le lendemain il divisa son armée en trois corps, & ne cessa d'exterminer Ammon jusqu'à midi. (x)

Alors Samuel dit à tout le peuple d'Ifraël : Vous voyez que j'ai écouté votre voix, comme vous m'avez parlé; je vous ai donné un roi; pour moi, je fuis vieux, mes cheveux font blancs... Et il fe retira. (y)

Or Saiil était le fils de l'année lorsqu'il commença à régner; & il régna deux ans sur Israël. (z)

(x) Les incrédules ne font pas furpris que Suir revint du labourage; mais îtin e peuvacto confenir à le voir à la trêe de trais cent treten mille combatans, dans le même temps que l'auteur dit que les Juis étaient en fervitude, qu'ils n'avaient pas une lance, pas une peire que le Philifins leur maitre ne leur prientaisent pas facilipante un infirument de fer pour aiguier feuns charrues, leurs hoyaux, leurs ferpettei. N'ette Guilliere , dit le loud Buliquérés, de telles falses, mais soné telles controllélies.

Nous swomen que le tence el embarraflant qu'il laut diffinguet le temps 1 que probablement les copiles ont fait des transfortions. Ce qui etait vari dans une année, peut ne l'être pas dans une autre. Peut-être même ces frois ceuts treuen mile fadéus peuver la réduire à truis même des il et aliée de le mejerendre aux chillers. Le véverait pare donn Calmét Sevenime en ces most 31 eff fuir croyale qu'il y a un pra d'enzgrésion dans ce qui fid ité de Sail de L'agualles.

(3) M. Heef de Londres dit encore que la retralte de Sanuel, en voyant Seif li bien accompagné, prouve aflez fon depit de ne plus gouverner. Mais quand cela ferait, quaind Sanuel aurait eu cette faibleffe, quel est le chef d'une églife qui ne ferait pas un peu faché de perdre fon pouvoir? Nous verrous cependant que le pouvoir de Sanuel ne diminual peut faible de production.

(1) Le même M. Hust fe rectie ici fur la contradicion & fur l'anachronifine e dons d'autres endroits, d'ici-il. y Eferique marque que Saivi regna quarante ans. Il est vrai qu'il y a là une apparence de contradicion; se dons Galwel lui-même n'a pu congilier les texates. Il se peut qu'il y ait là une erreur de copfile.

Les Philiftins s'affemblèrent pour combattre contre Ifraël avec trente mille chariots de guerre, fix mille cavaliers, & une multitude comme le fable de la mer; & ils fe campèrent à Machmas, à l'orient de Bethaven. (a)

Quand ceux d'Ifraël fe virent ainfi preffès, ils fe cachèrent dans les cavernes, dans les antres, dans les rochers, dans les citernes. (b) Les autres pafèrent le Jourdain, & vinrent au pays de Gad & de Galaad.... Et comme Saül était encore à Galgal, tout le peuple qui le fuivait fut effrayé.

Saiil attendit sept jours selon l'ordre de Samuel; mais Samuel ne vint point à Galgal; & tout le peuple l'abandonnait.

(a) MM. I. Clere, Frierd, Benlanger, Mollet, Bellingheste, Milleton, for tertients für extreme millte Annisch de guerre. Le doctore Masslayd, dam som histoire de la Bible, rejette et pallinge. Colmet dit que ex vandre de classist de guerre penalt interpallé, de giève d'un a joundi sent cu à la foir. Plaman, continue-cili, vien avait que sin entente jud ent centes judit roi d'Aton reutents; Sofier voi d'Egypte donne cents; Xmm roi d'Ethiopie trois cents, &c.

Les critiques constitues exore à Calant les neuf ceuts chariots du ray d'Azor. Tous consciennet d'allieurs que tout le pays de Canana ne commu la cavaleri que tri-sand. Nona avons obferré que dans e pays montueux, extreccoupé de caverne, on ne le feire ijiansia que d'âuste. Quand nois mettrions trois mille chariots au lieu de trente mille, nous se contreterions nettrions trois mille chariots au lieu de trente mille, nous se contreterion et codonie. Nous pourrions hafardes de dire que le revet et corrompay, mais alors on nous repondosis que le Seigneur, qui a difét ex texte, doit en avoir empédre l'altratience. Alors nous répondrions qu'il a prévenue ce fifet les fuies de copille dans les choéc elleuielles, mais non partant les details de grence, qui ne fonte post necessitaire approprie de destinis de grence, qui ne fonte pois necessitaire approprie de destinis de grence, qui ne fonte pois necessitaire approprie de destinis de grence, qui ne fonte pois necessitaire approprie de destinis de grence, qui ne fonte poste necessitaire approprie de destinis de grence, qui ne fonte necessitaire approprie de destinis de grence, qui ne fonte pois necessitaire au forte destinis de grence, qui ne fonte necessitaire au fonte necessitaire approprie de destinis de grence, qui ne fonte poste necessitaire approprie de destinis de grence, qui ne fonte poste necessitaire approprie de destinis de grence, qui ne fonte poste necessitaire approprie de destinis de grence, qui ne fonte poste necessitaire approprie de destinis de grence, qui ne fonte poste necessitaire approprie de destinis de grence, qui ne fonte poste necessitaire approprie de destinis de grence, qui ne fonte de destinis de grence, qui ne fonte poste necessitaire approprie de destinis de grence, qui ne fonte poste de l'approprie de la constitución de l'approprie de l'approprie

(4) Les critiques difent que f. Sail avait trois cents trente mille foldats & un prophete, & etant prophete hui-même, il n'avait tien à craindre; qu'il ne fallait pas s'enfair dans des cavernes, quoique le pays en foit rempli. Il ell à croire qu'on n'avait point alors des armées foudoyces qui refalfient continuedlement fous le drapeau.

Said dit donc alors: Qu'on m'apporte l'holocaulle pacifique. Et il offrit l'holocaulle; & à peine eut-il fini d'offrit l'holocaulle, voici que Samuel arriva; & Said alla au-devant de lui pour le faluer. Samuel lui dit: Qu'as-tu fait? Said lui repondit: Voyant que tu m'avais dit, & les Philiflins étant en armes à Machmas, contrain par la nécessité, j'ai offert l'holocaulle. Samuel dit à Said: Tu as fait follement; tu n'as pas garde les commandemens du Seigneur: fi tu n'avais pas fait cela, le Seigneur aurrait affermi pour jamais ton règne fur Ifraël; mais ton règne ne substitute point: le Seigneur a cherché un homme selon son cœur; & il l'a dessine à règner fur fon peuple, parce que tu n'as pas sobtevè les commandemens du Seigneur. (e)

Samuel s'en alla; & Saiil ayant fait la revue de ceux qui étaient avec lui, il s'en trouva environ fix cents. (d)

Même il ne se trouvait point de sorgerons dans toutes les terres d'Ifraël. Car les Philistins le leur

<sup>(</sup>e) M. Hust de Londres (éclare que Samul ne découvre lei que fa mauvaile Volonte I. Pirenda , vare Éjin K Chairt, que Samul n'essis poins grand-prêtre, qu'il n'estis que prêtre 8 prophète ; que Suil l'essis comme lai qu'il savis prophètie de sogi il savis et coin la, qu'il ésis en droit (d'firir l'Holecaulle. Samul, dic-il, femble avoir manque expris de parale pour savis reaction de la miner Suik de le rendre odieux su pruple. Nons ne voyom pas que Samul mérite cette actualion. Hust peut lu reprocher un peu de d'uret e, mais non pas de la Gunbrie, Cela ferait lons il savis été prêtre par-tout ailleun que chez les Juils

<sup>(4)</sup> Le lefteur ell bien furpris de ne plus trouver Sail accompagne que de fix cents hommes, lorfque he moment d'auparavant il en avait trois cents treute mille. Nous en avons dit la raifon; les armées n'étaient point foudoyées; elles fe débandaient au bout de quelques jours; comme du temps de notre anarchie feodale.

avaient défendu, de peur que les Hébreux ne forgeassent une épée ou une lance; & tous les Ifraélites étaient obligés d'aller chez les Philissins pour aiguiser le soc de leurs charrues, leurs cognées, leurs hoyaux & leurs ferpettes. (e)

Et lorsque le jour du combat sut venu, il ne se trouva pas un Hébreu qui ent une épéc ou une lance, hors Saiil & Jonathas son fils.

Un certain jour il arriva que Jonathas, fils de Saül, dis fon écuyer : Viens-t-en avec moi, & passons jusqu'au camp des Phillisins. Et il rien dit rien à fon père.... Jonathas monta grimpant des pieds & des mains, & son écuyer derrière lui.... De saçon qu'une partie des ennemis tomba sous la main de Jonathas; & son écuyer qui le suivait, tua les autres. Ils tuerent vingt hommes dans la moitié d'un arpent; & ce su la première désaite des Phillistins.... (f)

Et les Ifraclites se réunirent. Said sit alors ce serment: Maudit sera l'homme qui aura mangé du pain de toute la journée, jusqu'à ce que je me sois vengé de mes ennemis. Et le peuple ne mangea point de pain....

En même temps ils vinrent dans un bois où la

<sup>,(</sup>e) Nous avons parlé de cette puiffante objédion; mais elle n'ell pas coutte les trois cents trente mille hommes, qui peut-être l'avaient d'armes; elle n'eft que contre les fix cena hommes qui reflaient à Sail, k qui devaient être aufi defarmés. Le texte dis politivement que la vidoire de Justifia flut un miracle; k Cel répond à toutes le crisipens.

<sup>(</sup>f) Ce combat de deux hommes, quis n'ont qu'une lance k une épée, contre toute une armée, est foit ne extraordinaire ramis suffi le texte nomes apprend qu'il y avait là du mirazle; k nous devous nous fouvenir que Samfon vus mille Philiflins avec une máchoite d'ûne dans le commencement de fa ferviude;

terre était couverte de miel. Or Jonathas n'avait pas entendu le ferment de son père; il étendit sa verge qu'il tenait en main, & la trempa dans un rayon de miel; & l'ayant porté à sa bouche, ses yeux surent illuminés. (g)

Saül consulta donc le Seigneur, & lui dit: Pourfuivrai-je les Philistins? & les livreras-tu entre les mains d'Israël dans ce jour? Et DIEU ne répondit point....

Et Sail dit au Seigneur : Seigneur d'Ifraël! prononce ton jugement; pourquoi n'as-tu pas répondu aujourd'hui à ton ferviteur? Découvres-nous fi l'inquité est dans moi ou dans mon fils Jonathas; & fi l'iniquité est dans le peuple, donne la fainteté..... Jonathas fut découvert aussi - bien que Sail; & le peuple échappa.... Et Sail dit : Qu'on jette le fort cente moi & mon sils; & le sort prit Jonathas.

Saul dit à Jonathas: Dis-moi ce que tu as fait? Jonathas répondit: En tâtant j'ai tâté un peu de miel au bout de ma verge; & voilà que je meurs....(h)

(g) Beulanger ne peut digiere ce ferment de Suil. L'Ecriture, dit i al, nous le donne pour un boname attaque de manie: il était fans doute dans un de fes acéts quand il defendit à fes foldats de manger de toute la journée. La critique de Beulanger tombe à faux; car Suil "était pas encore fou alors, il me le devini que quelque temps aprêt.

La terre couverte de miel à parta à d'autres critiques une trop grande casignation. Les abellies ne foit leurs meche que dans des abres. Les vorgaeun affurent qu'il n'y a aucun arbre dans cette partie de la Paleiline, excepte quelques diviers dans lédquels les abellies ne logent jumais. Cette critique ne regrade que l'hillèters autrelle, à le rouche point au fond de chofes q'àillètens Jenathus peut avoir trouvé une ruche dans le chênc de Mambre, qui libelhilait encor du tempo de Confassirà, à ce qu'on dit.

(h) Cette réfolution de Saiil, d'immoler son fils pour avoir mangé un peu de miel, a quelque chose de semblable au serment de Jephié, qui sist

Et le peuple dit à Saül: Quoi! Jonathas mourra, lui qui a fait le grand falut d'Ifraül! Cela n'êst pas permis. Vive DIIU? il ne tombera pas un poil de sa cice. Ains le peuple sauva Jonathas, asin qu'il ne mourût point... (i)

Après cela Saiil fe retira, il ne poursuivit point les Philistins; & les Philistins se retirèrent en leur

lieu....

Et Samuel dit à Saül : Le Seigneur m'a envoyé pour t'oindre en roi fur le peuple d'Ifraël; écoute donc maintenant la voix du Seigneur; voici ce que dit le Seigneur des armées. Je me fouviens qu'autrefois Amalec s'oppofa à Ifraël dans fon chemin quand il s'enfuyait d'Egypte; c'est pourquoi marche contre Amalec, frappe Amalec, & détruis tout ce qui est à lui, ne lui pardonne point, ne convoîterien de tout ce qui lui appartient, tue tout, depuis l'homme jusqu'à la semme, & le petit ensant qui tette, (k) le beuef,

force de facifier sa fille. Said dit en propres mots à son sils: Que Dieu me sasse une sasse une

Les favans alleguent encore cet exemple, pour prouver qu'il était trèscommun d'immoler des hommes à Direu. Mais les exemples de Soid & de Jiphté ne concluent pas que les Juifs fiffent fi fouvent des facrifices de fang humain.

- (i) On demande pourquoi le peuple n'empécha pas J\*phil d'immoler, fa file, comme il empécha Said d'immoler fon file ? Nous n'en favous pas bien pricifement la raifon; mais nous oferous dire que le peuple, a yant mange ce jour-là de la chair k du fang malgre la defente, erajamic paparenment que le forn ne tombit fur lui comme il etait tombé fur J\*snallas; a k qu'il d'evait être très en coliere contre Said, qui avait éte affex imprudent pour d'écharde à les tompode le prende cue pour defendre à les tompode le prende cue pour de formet a les moupe de formet au lour pour de fondre à les droupe de formet nous pour de combat.
- ( k ) La foule des critiques ne parle de ce paffage qu'avec horreur. Quoi ! s'écrie furtout le lord Bolingbroks , faire desceudre le createur de l'univers

la brebis, le chameau & l'âne. Donc Saül commanda au peuple; & l'ayant affemblé comme des agneaux, il trouva deux cents mille hommes de pied, & dix mille hommes de Juda....

Et il marcha à la ville d'Amalec; & il dreffa des embuscades le long du torrent....

Et Sail frappa Amalee depuis Hévila jufqu'à Sur, vis-à-vis de l'Egypte. Et il prit vif Ageg roi des Amalecites, & tua tout le peuple dans la bouche du glaive... Mais Sail & les Ifraëlites épargnèrent Ageg & l'élite des brebis, des bœufs, des béliers, & de-ce qu'il y avait de plus beau en meubles & en vêtemens; ils ne démolirent que ce qui parut vil & méprifable. (1)

dans un coin ignoré de ce mifenble gluke, pour dire à del julié 1. à propor, je me fouviem qui Ju e avoiron quate centa an qu'un perti prupie vaus refind le puffige; allom, vous avez ture guerre terrible avec vos maistre le Philifilm, contre felquies vous vous des revolutes i uffice. A dette guerre embarrafilante; allet-vous-en contre ce petit peuple, qui ne voulut pas aurefois que vous visilente outer ravoge che lui en paffint; ture hommes, enfans, vicilitads, femmes, fillet, horaté, vaches, chèves, bebbis, jone; ere comme vous éces on guerre avec le peuple puiffint de l'hillitim, il eft ban que vous n'ayes ni borufi ni moutous à manger, ni ànns pour purte le bayage.

Ces paroles nous fant frémir; & affurément fi c'était un hamme qui parlàt, nous ne l'approuverions point : mais c'eft D'I e v qui parle; & ce n'eft pas à nous de favnir quelle raifon il avait pour ordanner qu'on tuât tous les Amalècites, leuis moutans & leuis ânes.

(1) Taujoura les mêmes objetiluns fair ces prodigieufes armées, quie le prétende roi d'une haufe d'étibres le cre a un moment. Les Trures nat blem de la peine à candoire aujourd'hui une armée de quatre-vingus mille combactants complete. On demande encoure ce que font devenus les autres crativage mille fadéan de melch Suij, léquides ciacient venus combatter fain avairi une feule epec, une feule fieche. Tout-à-l'houre, duit le famenc neue Mglier, l'amme de Saul exist de trois cents trates mille hummes şi. 8 in en lui en refle plus que doux cents dix milles je terde apparenment est alle touprier le moude fair les pas de Spéphin.

Alors le verbe du Seigneur fut fait à Samuel, difant: Je me repens d'avoir fait Sail roi, parce qu'il m'a abandonné. Samuel en fut enslammé, & cria au Seigneur toute la nuit.

Done s'étant levé avant jour pour aller chez Sail au matin, on lui annonça que Sail était venu fur le mont Carmel où il s'érigeait un monument, un four triomphal, & que de-là il était defeendu à Galgal. Samel vint donc à Sail ; & Sail offrait au Seigneur un holocauste des prémices du butin pris fur Amalec.

Samuel lui dit: Le Seigneur t'a oint roi fur Ifraël; le Seigneur t'a mis en voie, & t'a dit: Va, tue tous les pécheurs amalécites, & combats jusqu'à ce que tout soit tué; pourquoi donc n'as-tu pas tout tué? (m)

Ces rillerles ludécentes du curé Meffier ne fout pas des raifons. Il cisit fuilfielde nomeré de figuades mence dans un peit poys et que la Judée : on citait obligé de literciter for troupes au bour de peu de jours, ainsi fiu a ferrait peu Surpremant que Soid cit ét en jusq fruit ét de trois cens mille hommes, k un autre de deux cents mille : il elt vari qu'il faut au moins quedques pêvet, quedques flethes à tant de foldats, k que fafons le teste lis n'en avaient point ; mais ils pouvaient fe fervir de frundes & de maffiers.

(m) Les declamations da lord Balingireite fur ce paffige font plus violentes que jimañs. Si un priter, dit-il, avait ét alles infolient les facts fou pour parler ainfi, je ne dis pas à notre roi Guilleame, mais au due de Martheragé, on l'aurait pendu fur le champ au premier arbee. Sanael, ajoutet-t-il, ne'd point un priter de diable.

Toutes es exclamations de tant de critiques partent du même principe; ls jugent les Julis comme ils jugeraient les autres hommes. Penequei a'au-ts pas tout tet? Serait ailleurs un discours infernat; mais sei celt D3 x u qui parle par la bouche de Srimed; k il est fans doute le maitre de punir comme il veut, k quandi l'evus

Les incrédules infiftent : ils difent qu'il n'est que trop vrai qu'on s'est toujours servi du nom de Dieu pour exenser, si l'on pouvait, les crimes des hommes. Ils ont raison quand ils parlent des autres religions; mais ils

Obéissance

Obéissance vaut mieux que victime; il y a de la magie & de l'idolàtrie à ne pas obéir: ainsi donc, puisque tu as rejeté la parole de Dieu, Dieu te rejette & ne veut plus que tu sois roi.... (n

Et Samuel se retourna pour s'en aller... Mais Saül le prit par le haut de son manteau, qu'il déchira.

Et Samuel dit: Comme tu as déchiré mon manteau, DIEU déchire aujourd'hui le royaume d'Ifraël, & le donne à un autre qui vaut mieux que toi.... Saül lui dit: J'ai.péché; mais au moins rends- moi quelque honneur devant les anciens du peuple....

Samud dit: Qu'on m'amène Agag roi d'Amalec; & on lui amena Agag qui était fort gras & tout tremblant. Et Samual lui dit: Comme ton épée a ravi des enfans à des mères, ainfi ta mère fera fans enfans parmi les femmes. Et il le coupa en morceaux à Galgal... (a)

ont tort quand il s'agit de la religion juive. Il leur femble abfurde que Dieu ordonne qu'on tue toutes les brebis & tous les ânes ; mais on leur dira toujours que ce n'est pas à eux de juger la Providence.

(n) La querelle entre le ferptre le Pencenfoir , qui a troublé fi longtemps taut de nations , d'in blem marquer ; nous ne pouvons en dificonveniri. Somard dit au roi que fa débolifilance aux ordres que ce prince a reçus de lui, de la part de DILU , elt auffi coupable que le ferait la magie le Fidolábrie ; le il déclare à Soil / DILU ne veut pas que tu règnes. Celt une quellion ejineufe, fi Soil devait l'en croire fur fa pas-le.

M. Frest pretend que Soiil pouvait lui dire: Donne-moi un figne, fais-moi un mitacle, pour me prouver que D1EU veut me detrôner, comme tu me donnas un figne quand tu me fis oint; tu me fis alors retrouver mes ànesses; fais au moins quelque chose de semblable.

Les commentateurs font d'une autre opinion : ils difent que des qu'un prophète a donne une fois un figne, il n'est pas oblige d'en donner d'autre,

(a) Pluficurs perfonnes exculent les emportemens du lord Belarghoske quand ils lifett ee paffage. Un prêtre, un ministre de paix, un houme qui ferait fouille pour avoir touche feulement un corps mort, couper un zoi en motreaux comme on compe un poulet à table! Paire de la main ce

Philosophie &c. Tome III.

Or Samuel vint à Bethléem felon l'ordre du Seigneur; & les anciens de Bethléem tout surpris lui dirent : Viens-tu ici en homme pacifique? Et il répondit : Je viens en pacifique pour immoler au Seigneur ; purisitez-vous, & venez avec moi pour que je sacrifie. (p)

Samuel purifia donc Isai & ses enfans, & il les

appela au facrifice....

"Et Samuel dit à Ijāi: Sont-ce là tous tes enfans? Ijāi lui répondit: Il en refle encore un petit qui garde les brebis. Et Samuel dit à Ijāi: Fais-le venir; car nous ne nous mettrons à table que quand il fera venu... On l'amena donc. Il était roux & très-beau. Et DIEU dit à Samuel: C'est celui-là que tu dois oindre. Samuel prit donc une corre pleine d'huile, & oignit David au milieu de fes frères. Et le foussile du Seigneur vint sur David; & le foussile du Seigneur fe retira de Saiil; & DIEU envoya à Saiil un mauvais esprit... (q)

qu'un bourreau tremblerait de faire ! Il ny a períonne que la leiture de ce paffage ne poeitre d'horreur. Estan quando net l'evenuda fifficamement qu'on a éprouvé, on est tenté de eroire que cette abomination est impossible; un vieillard, est que Sommet, aura en difficilement la force de hacher en pièces un homme.

Catast dis que le zile arma Samuel dans cette occessor pour verger la glaise de Seigneur; il veut dire apparenment la jossies. Peut-être qu'Agog avait mérité la mort; car quelle gloite peut revenir à D i zu de ce qu'un prêtre coupe un souverain en morceaux? Nous tremblons en examinant cette babarie a blutre : aulouros la Providence fans raisonner.

- (§) Il femble étrange que les habitans de Betiliem demanden à Samut. Vienn-tui cia veu ne figit de pais d'Echtième n'épaparentai donc pas à Saüt, s' k cels eft tris-vraifemblable : car Jérufalem, qui eft tout amprès, n'était point à fui. Il y avait donc dans Betilbem de Canamentes qui domination, s' de plus firbutaires. Cell aux just pourrant que Samut à s'autre just justificaren, c' vaux sous mei. Jamais hilloire ne fut plus drives; mais aux liel eft tris-obleme aux yeux des hommes.
  - ( 4 ) Colmet observe que c'était une beauté chez les Juis d'être roux ,

Et les officiers de Sait lui dirent: Tu vois qu'un mauvais fouffle de DIEU te trouble; s'il te plaît, tes ferviteurs iront chercher un joueur de harpe, afin que, quand le mauvais fouffle de DIEU te troublera le plus, il touche de la harpe avec fa main, & vqu'il te foulage.... Sait dit à fes ferviteurs: Allez-moi chercher quelqu'un qui fache bien harper. Et l'un de fes ferviteurs lui dit.; Jai vun un des fils d'Ijaï de Bethkiem, qui harpe fort bien; c'est un jeune homme très-fort & belliqueux, prudent dans ses paroles, fort beau, & DIEU est avec lui. (r)

& que l'époux ou l'amant du cantique des cantiques était rouffeau. Nous ne fommes pas de cette opinion. L'amant du cantique des cantiques était d'un blane mélé de rouge, condidus è rubicundus.

Mais is fuer de Dewie el un objet plus important. Celt d'abord une choic remarqualle que D'UU parla d'assené chet le pier de Duris dimès, en préfence de oute la maifion. Il faut croire qu'il lui parlai inacriment mais alors comment la militant pouviater-la dévoire qu'il avait une miffion particuliète k divine ( Tous le Just d'arzinet favoir que Suit réguist parte que Sawal-lui avait réguand de l'Ilmile first laite. Or quandi ten fait autunt à Darsis, fon père, fa arte, fei frères lè les niffiant conte la famille a la veogrance de Suit. Il y a la quelque difficulté ; mais ell disparait de produ fait que l'aute de clair inspiré.

Beulanger dit qu'il n'y a jamais eu de feine du théâtre italien plan comique, que celle d'un peitre de village qui vient chez un payfan, avec une bouteille d'huile dans fa poche, oindre un petit garpon rouffeua, ke fafre une révolution dans l'Etat: mais il ajoute que cet Etat k ce petit garçon rouffeau ne meritaient pas un autre historien. Nous laissons ces blassebienes pour ce qu'ils valent.

( r ) Les commentateurs exaltent ici le potwoir de la mofique. Calteut remarque que Ter-pandra parlá une fédition en jouant de la lyre; ki di ciu Heni Elimas, qui vid dans la tour d'Augleterre un lion quiter fon diser pour entendre un violon. Ces exemples font affez étraogers à la maladie de Sairi.

Le fouffie malin de DIEU, c'est-à-dire un fouffie très-malin, nne espèce de possession, l'avait rendu maniaque, &, selon plusieurs commentateurs, DIEU l'avait abandonné au diable. Mais il est prouvé que les Juss Saiil fit donc dire à Isai: Envoie-moi ton fils qui est dans les pâturages. Isai prit aussitot un âne avec des pains, une cruche de, vin & un chevreau; & les envoya à Saiil par la main de son sils David...

Săiil aima fort David; & il le fit son écuyer; & toutes les fois que le mauvais foussel du Seigneur rendait Săiil maniaque, David prenait sa harpe, il en jouait, Saiil était soulagé, & le soussel malin s'en allait. (3)

Cependant les Philiftins affemblèrent toutes leurs troupes pour le combat. Sail & les enfans d'Ifraël s'affemblèrent auffi. Les Philiftins étaient fur une montagne, & les Juifs étaient d'un autre côté fur une montague.

Et il arriva qu'un bâtard fortit du camp des Philissins; il était de Geth, & il avait fix coudées & une palme de haut; (douze pieds & dem!) & il avait des bottes d'airain, & un grand bouclier d'airain sur les épaules. La hampe de sa lance était comme un grand bois des tifferands, & le ser de sa lance pesait fix cents sicles; (vingt livres) & son écuyer marchait devant lui.... Et il venait crier devant les phalanges d'Israèl; & il difait: Si quelqu'un veut se battre contre inoi. (t) & s'il me tue, nous serons vos céclaves;

ne connaissaient poiut encore d'esprit malin, de diable qui s'emparât du corps des hommes; c'était une dostrine des Chaldeens & des Persans; & jusqu'ici il n'en est pas encore question dans les livres faints.

<sup>(1)</sup> Les commentateurs remarquent que c'était un don particulier, communique de D1EU à David, de guérir les accès de folie dont Saûl etait attaqué. Mais en même temps ils veulent expliquer fi ce don était la fuite de fon facre & de l'huile que Samurl avait répandu fur fa tête.

<sup>(!)</sup> On remarque qu'en cet endroit l'histoire est interrompue, & que l'auteur lacré passe rapidement de la solie de Saul à des operations de

mais si je le tue, vous ferez nos esclaves.... Saiil & tous les Israëlites, entendant le verbe de ce Philistin, étaient slupésaits, & tremblaient de peur.

Or David était fils d'un homme d'Ephrata, dont il a été parlé; fon nom était Isaï, qui avait huit fils, & qui était fort vieux & très-âgé parmi les hommes.

Les trois plus grands de se fils s'en allèrent après Saül pour le combat. David était le plus petit, & il avait quitté Saül pour venir paître les troupeaux à Bethlèem. (u)

Cependant ce Philistin se présentait au combat le matin & le foir, & resta là debout pendant quarante jours....

Or Isar dit à David son fils : Tiens, prends un

guerre. Ratement il fe fert de transfiriant. Qu'elquet-uus même affirment que c'est une marque infaililité. de l'infpiration, de passer rapidement d'un objet à un autre. La cause, l'objet, & les details de cette guerre ue sont pas exprimes selon notre methode; c'est à nous à nous consormer à celle de l'auteur.

Ce géant Gélial, qui avait donze pieds ît demi de haut, ae doit pas paraire une chofe extraordinaire apris les géans que nous avons vu dans la Genéfe. Il et vira que nous re voyores plan asignatific des hommes, de cette cuille; telle est même la constitución du corps humain, que cette excettifer hauteur, or derangant touteu les proportions, rendrai ce géant très-faible & incapable de fe Goutenir. Il faut regarder Gélials comme un prodig que DEU ficilitair pour amaisfier la ploire de Deuris

La Vulgate se sert ici du mot phalange, qui ne sut connu que long-temps, après, c'est une anticipation.

(a) M. Hard de Londres dit qu'il n'ell pas naurel que Don'el, ayan et thi téropret du n), le quistip van Itel papire des touspens a milities de la guerre. Il convient que chet los ancieus peuples, & furnout chet les premiers Romains, il vetitaje narse de pafferde la charreu au commandementeles armées i mais Il fouitent que perfonne ne quitas jamais l'armee pour mener des briebs justice. Il fe parte expendant que le pere de Doniel Veia appelé auprès de lui pour quedque autre raifon, & qu'étant chet fou prier Il lui cit extende lo même fevrice qu'oupparavant.

litron de farine d'orge & dix pains, & cours à tes frères dans le camp. Porte auffi dix fromages à leur capitaine, visite tes frères, & vois comme ils se comportent.... David se leva des la pointe du jour, laissa son troupeau à un autre, & s'en alla tout chargé comme son père lui avait dit, & vint au lieu de Magala où l'armée s'était avancée pour donner bataille, & qui criait déjà bataille... David, ayant donc laissé au bagage tout ce qu'il avait apporté, courut au lieu de la bataille voir comment ses frères fe comportaient. (x) Et comme il parlait encore, voilà que le bâtard nommé Goliath, Philistin de Geth, vint recommencer ses bravades; & tous les Ifraëlites qui l'entendaient se mirent à fuir devant sa face en tremblant de peur.... Et un homme d'Ifraël se mit à dire: Voyez-vous ce Philistin qui vient insulter Israël? S'il fe trouve quelqu'un qui puisse le tuer, le roi l'enrichira de grandes richesses & lui donnera sa fille, & sa famille sera affranchie de tout péage en Israël. Et David difait à ceux qui étaient auprès de lui : que donnerat-on à celui qui tuera ce Philistin? Et le peuple lui répétait les mêmes discours....

Or ces paroles de David ayant été entendues, furent rapportées au roi. Et Saül l'ayant fait venir devant lui, David lui parla ainfi: (1) Que personne n'ait le

<sup>(</sup>x) On fait toujours la même question, pourquoi l'écuyer du roi l'avait abandonné? Nous y avons déjà répondu.

<sup>(7)</sup> Les critiques disent que ces hissoires de géans, vaincus par des hommes d'une taille médiocre, sont très-communes dans l'antiquité, soit qu'elles aient été véritables, soit qu'elles aient été inventées. Un fait n'est pas toujours romanesque pour avoir l'air romanesque. Ils censurent ess

cœur troublé à cause de Goliath; car j'irai, moi ton ferviteur, & je combattrai ce Philistin .... Et Saül lui dit : Tu ne saurais réfister à ce Philistin, parce que tu n'es qu'un enfant, & qu'il est homme de guerre dès fa jeunesse.... Et David ajouta : Le Seigneur, qui m'a délivré de la main d'un lion & de la main d'un ours. me délivrera de la main de ce Philistin.... (2) Saül dit donc à David : Va, & que le Seigneur foit avec toi; & il lui donna ses armes, lui mit sur la tête un casque d'airain, & sur le corps une cuirasse.... Et David ayant ceint l'épée par-dessus sa tunique, commença à essayer s'il pouvait marcher avec ces armes; car il n'y était pas accoutumé. David dit donc à Sail : Ie ne puis marcher avec ces armes, car je n'en ai pas l'habitude; & il quitta fes armes. Il prit le bâton qu'il avait coutume de porter; & il prit dans le torrent cinq pierres, & les mit dans sa panetière; & tenant sa fronde à la main, il marcha contre le Philistin.

Le Philistin s'avança austi, & s'approcha de David, ayant devant lui son écuyer. Et lorsqu'il eut regardé David, voyant que c'était un adolescent roux & beau à voir, il le méprisa & lui dit: Suis-je un chien, pour que tu viennes à moi avec un bâton?....

Et David mit la main dans sa panetière, prit une pierre, la lança avec sa fronde; la pierre s'ensonça

paroles de David, que donnera-1-on? Il femble que David ne combatte pas par amour pour la patrie, mais par l'espoir du gain. Mais il est permis de désirer une puste récompense.

<sup>(</sup>z) Il y a des naturalisses qui prétendent qu'on ne voit point d'ours dans les pays qui nourrissent des lions. Nous ne sommes pas asse instruits de cette particularité pour la résuter; l'histoire sacrée est plus croyable qu'eux.

dans le front du Philistin, & il tomba le visage contre terre... David courut, & se jeta sur le Philistin, prit son épée, la tira du sourreau, le tua, & coupa sa tête. (a)

Les Philistins voyant que le plus fort d'entr'eux était mort, ils s'ensuirent....

Et David prit la tête du Philistin; il la porta dans Jérusalem, & il mit ses armes dans sa tente....

Or lorfque Saiil avait vu que David marchait contre le Philitin, il dit à Abner prince de fa milice: Qui est ce jeune homme? de quelle famille est-il? Abner lui répondit: Vive ton ame, ô roi! je n'en fais rien. Le roi lui dit: Va l'interroger; il faut favoir de qui cet enfant est fils... Et lorfque David fut retourné du combat après avoir tué le Philistin, Abner le préfenta au roi, tenantes sa main la tête de Goliath... Et Saii! lui dit: De quelle famille es-tu? David lui dit: Je fuis un des sils d'Isai ton ferviteur, de Bethléem. (b)

Or quand David revenait après avoir tué le Philistin, les semmes sortirent de toutes les villes d'Ifraël chantant en chœur & dansant au-devant du roi Saiil

<sup>(</sup> a ) D'autres critiques disent qu'un caillou, lancé de bas en hant contre un casque d'airain, ne peut s'ensoncer dans le front : c'est une objection vaine.

<sup>(</sup>b) II est plus difficile de répondre à ceux qui ne peuvent comprendre comment Sail ignore quel ell ce David, comment il ne reconnait point fon jueure de harpe, son écuyer, qui porarite les armes. Nous n'àvous point de folution pour cette difficulté; mais considérons que ces contraditions ne fout qu'hilloriques, & qu'elles ne touchent ni à la foi ni aux bonnes mœurs.

On ne peut comprendre encore comment David porta la tête de Golialà à Jerufalern, qui n'apparienait point alors au peuple de Dieu: mais e'est une anticipation; il se peut que David, s'ètant empare pluseurs années après de la place de Jerussilem, y ait porte le crâne de Golialá.

avec des flûtes, des tambours & des instrumens à trois cordes; elles chantaient dans leurs chansons: Saül en a tué mille, & David dix mille.

Cette chanson mit Saül dans une grande colère...
Le lendemain le souffle malin du Seigneur s'empara de Saül; il prophétifait au milieu de sa maisson; & David jouait de la harpe devant lui comme à l'accoutumée; & Saül tenait sa lance; il la jeta contre David pour le clouer à la muraille. David se détourna, & évita le coup deux fois... (¢)

Le temps étant venu que Sail devait donner Mérob fa fille en mariage à David, il la donna en mariage à Hadrid Molathite. Mais Michol, autre fille de Sail, était amoureufe de David; cela fut rapporté à Sail, se il en fut bien aife; car il dit: ; le lui donnerai celle-ci; elle lui fera pierre d'achoppement; elle le fera tomber dans les mains des Philiflins. Or donc, dit-il à David, tu feras mon gendre à deux conditions... Et enfuire il fuit dire par fes officiers: Le roi n'a point befoin de préfent de noces pour fa fille; il ne te demande que cent prépuces des Philiflins... Quelques jours après, David marcha avec fes foldats; il tua deux cents Philiflins, & apporta au roi deux cents prepuces, qu'il compta devant lui; & Sail lui donna fa fille Michol.

Alors Saül ordonna à Jonathas son fils & à tous ses serviteurs de tuer David; mais Jonathas aimait

<sup>(</sup>c) L'auteur facré nous repréfente ici Saiji dans un accès de folie. Quelques commentateurs difent que ce n'était qu'un accès de colère, & qu'il était jaloux de la chandon qu'on chantait à l'honneur de Danid, & furtout de ce qu'il avait été oint en fecret.

beaucoup David, & il lui donna avis que fon père voulait le tuer..... (d)

Or il arriva que le fouffle malin du feigneur fe faifit encore de Saül; & Saül étant dans fa maifon comme David harpait de la harpe, il voulut le clouer contre la muraille avec fa lance: & David s'enfuit.

Saiil envoya ses gardes dans la maison de David pour le tuer le lendemain matin... Michol sa semme le fit sauter par une senêtre, & il s'enfuit....

Michol aussitôt prit un téraphim, le coucha dans son lit à la place de David, & lui mit sur la tête une peau de chèvre....  $(\epsilon)$ 

David s'enfuit donc & se sauva, & alla trouver Samuel à Ramatha. Cela sut rapporté à Saül, qui envoya des archers pour prendre David. Mais les archers ayant vu une troupe de prophètes qui prophétissient, & Samuel qui prophétissit par-dessu eux, ils furent

<sup>(4)</sup> M. Hatt d'Angletter trouve de la contradicion dans la conduire de Soit, qui vent toujourn tuter Davić, qui eli plaioux de lui N, qui tal donne fa fille Middel en mariage. Mais il et dit que Soit était pofficée d'un depirt mais. Lorfque le roi de France Chiert / y donne fa fille roi ori d'Angletters fon ennemi, on avoue qu'il cuis fou. A l'ègard des deux cents prepuese, s'aque pays a fea tique; on a pporte sur Tures des tiers, on a apportait aux Scyther des arises ; on apporte aux Irrequ'es tiers.

<sup>(</sup>c) Voilà la guerre déclarée entre Soil R Dordé; je beau-père criant toujours que le geadre ne le détrône, cola ne pout être seutrement. Quand soint deux rois, deux chiffs, il a cecité nécéfairement une gourre cittle. Midel lauve son marie ne mentant une figure dans foui it, coiffe d'une peau de chèrre : cette peau de chèrre : citte peau de chèrre : citte peau de chèrre : cette peau de chèrre : cette peau de chèrre : coite peau de chèrre : cette peau de chèrre : coite peau de chèrre des idoles avec die? voulai-elle que les fautilles convoys par Soil prifice cette idade pour fou marit? vou-lai-telle que la peau de chèrre füi prifie pour la cherdure rouffe de Dordé!

faisis eux-mêmes du souffle du Seigneur, & ils prophétiserent aussi....

Saül en ayant été averti, envoya d'autres archers; & ils prophétiserent de même.

Il en envoya encore; & ils prophétiferent tout comme les autres. Enfin, il y alla lui-même; & le foulfle du Seigneur fut fur lui, & il prophétifa pendant tout le chemin.... Il fe dépouilla de fes habits, prophétifa avec tous les autres devant Samuel, & refla tout nu le jour & la nuit. C'eft de-là qu'eft venu le proverbe. Saiil est donc aussi devenu prophète... (f)

David s'enfuit donc; & tous les gens qui étaient mal dans leurs affaires, chargés de dettes, & d'un naturel amer, s'affemblèrent autour de lui dans la caverne d'Odolame; & il fut leur prince.

Or il y avait dans le défert de Mahon un homme très-riche nommé Nabal, qui possifedait sur le Carmel trois mille brebis & mille chèvres; & il fit tondre ses brebis sur le mont Carmel. Sa seume Abigail était prudente & fort belle à voir. David envoya dix de ses gens à Nabal lui dire: Nous venons dans un bon jour; donnez à vos serviteurs & à votre fils David le plus que vous pourrez. Nabal répondit: Qui est ce David? on ne voit que des serviteurs qui fuient leur maître; vraiment oui! j'irai donner mon pain, mon

<sup>(</sup>f) L'auteur farté a déjà donné une autre origine à ce proverbe.

M. Bolanger compare lei temérairement Soul à un juge de village en
Balle-Bretagne, nomme Karloin, qui convoy a cherche un témoin par un
huiffer; le témoin buvait au cabaret, & l'huiffer refla avec lui à boire ;
il depèche un fecond huiffer, qui refle à boire avec cux; il y va lui-mème,
il boir & venivre, & le procès ne fat point jugé.

eau & mes moutons à des gens que je ne connais pas! (g)

Alors David dit à fes garçons: Que chacun prenne fon épée. Et David prit aufii fon épée; & il marcha vers Nabal avec quatre cents foldats, & en laissa deux cents au bagage.

Mais la belle Abigail prit deux cents pains, deux outres de vin, cinq moutons cuits, cinq boiffeaux de farine d'orge, cent paquets de raifins fecs, & deux cents cabas de figues, & les mit fur des ânes.

Or, dix jours après, le Seigneur frappa Nabal, & il mourut..... Abigail monta vite fur son âne avec cinq servantes à pied; & David l'épousa le jour même. (h)

<sup>(</sup>g) M. Histi de Londres déclare la conduite de Devid infoutenable; il le comparer à un capitaine de bandits, qui a ramalfe fix cents coupejarrets, & qui cour les champs avec cette touve de coquis, ne diffingament ni amis ni ennemis, rançonnant, pillant tout ce qu'il rencontre. Mais cette expédition n'elt pas approuvée dans la fainte Ecriture i l'auteur facré ne lui donne ni louange ni blane; il raconte le fait implement.

<sup>(</sup>å) M. Hart continue, & dit que si on avait voulu écrire l'històire d'un brigand, d'un voleur de grand chemin, on ne s'y ferait pas pris autrement; que ce Nobel , qui, après avoir cté pillé, meurt au bout de peu de jours, & David qui épouse sur le champ sa veuve, laissent de violeus soupcons.

David épousa aussi Achinoam; & l'une & l'autre furent ses semmes.

Saiil, voyant cela, donna fa fille Michel, femme de David, à Phaii. David s'en alla avec fix cents hommes hex Alis, Philiflin, roi de Geth. Alis iul donna la ville de Sicheleg; & David demeura dans le pays des Philiflins un an & quarte mois. .. Il Fefait des courfes avec fes gens fur les alliés d'Alis à Jétrii, à Jerzi, chez les Amalécites. Il tuait tout ce qu'il rencontrait, fans pardonner ni à homme, ni à femme, enlevant brebis, bœufs, ânes, chameaux, meubles, habits, & revenait vers Alis. (i)

Si David, dit-il, a été felon le eœur de DIEU, ce n'est pas dans cette occasion.

Nous couleffons qu'aujourd'hui une telle conduite ne ferait point approuvée dans un oint du Seigneur. Nous pouvous dire que David fit prenience, & que cette aventure fut comprife dans les feet préquantes pénitentiaux implicitement. Nous n'ofons prétendire que David fut impeccable.

(i) M. Hart remarque que d'abord Darid courtérie le fou & l'imbécille devant levoi d'ui, pela sequé leviè erfogié. Ce né l'èpa uou excediente manière d'infajiere la confiance à un roi qu'on fe propolé de feviri à la guerre; mais la mairie dout Darid feit ce roi fon brenfatteur eff encere plus extanordinaire: Il lui fait acrorite qu'il fait des comire courte les ffincilies, & cé d'onnute les proprise anniée dont Darid distonte qu'il fait ce courfes fraguinaires ; il tue tout, ; il externite tout, juliqu'aux enfans, de peur, di-il q, agibbs ne parlem. Mist comment et ou pouveil-il ignore qu'il fait de la comire de combattre pour lui. Il falls inpure de la comment et ou de combattre pour lui. Il falls inpure de la comment de combattre pour lui. Il falls inpure de la comment de la comment de combattre pour lui. Il falls inpure de la comment de l

On peut repondre à M. Hutt, que Dovid, dans cette guerre civile, ne portait pas au moins le ravage chez les compatriotes; qu'il ne trahiffait & qu'il n'egorgeait que se allies, lesquels étaient des insidelles.

Il y a aussi des commentateurs eclaires, qui, regardant Devid comme l'executeur des vengeances de Dieu, l'absolvent de tout peche dans cette occasion.

Et lorsque le roi Akis lui disait : Où as-tu couru aujourd'hui? David lui répondait : J'ai couru au midi vers Juda.... Or David ne laissait en vie ni homme ni femme, difant: Je les tue, de peur qu'ils ne parlent contre nous.

Akis se fiait donc à lui, disant : Il fait bien du mal à Ifraël; il me sera toujours fidelle.... Et il dit à David : Je ne confierai qu'à toi la garde de ma perfonne.... (k)

Or les Philistins s'étant assemblés, Saul avant aussi affemblé ses gens vers Gelboé, & ayant vu les Philistins, il trembla de peur. Il consulta le Seigneur ; mais il ne lui répondit rien ni par les fonges, ni par les prêtres, ni par les prophètes. (1)

Et il dit à un de ses gens : Va me chercher une femme ( une ventriloque ) qui ait un ob, un esprit de Python.... (m) La femme lui dit : Qui voulez-

- (4) Voilà David qui , d'écuyer & de gendre de Saül son roi , devient formellement capitaine des gardes de l'ennemi d'Ifraël. Il est difficile , nous l'avouons avec douleur, de justifier cette conduite felon le monde ; mais felon les desfeins inscrutables de DIEU, & selon la barbarie abominable de ces temps-la, nous devons fuspendre notre jugement, & tieher d'être justes dans le temps où nous fommes , sans examiner ee qui était juste ou injuste alors.
- (1) Il est défendu dans le Deutéronome d'expliquer les songes ; mais DIEU se reservait le droit de les expliquer lui-même. Aujourd'hui un général d'armée, qui déterminerait ses opérations de campagne sur un fonge, ne ferait pas regarde comme un homme bien fenfe. Mais, nous l'avons dejà dit, ces temps-là n'ont rien de commun avec les nôtres.
- ( m ) Les devins , les forciers , les pythonisses , les prophètes , dans tous les pays, ont toujours affecté de parler du creux de la poitrine, & de former des fons qui ont quelque chose de sombre & de lugubre : ils se disaient tous agités d'un esprit qui les fesait parler autrement que les autres hommes; & la populace se laissait prendre à ces infames simagrées, qui effravaient les femmes & les enfans. Les premiers prophètes des Cevènes , vers l'an

vous que j'évoque? Saül lui dit : Evoque-moi Samuel.
(n) Or comme la femme eut vu Samuel, elle cria

1704, parlaient tous du creux de la poitrine, & trainaient un peuple fanatique après eux. Il n'en était pas ainfi des vrais prophètes du Seigneur.

Sail demande une femme qui ait no sh ş la Vulgate dit un efprit de Pythes. Les profonds synthologitles, qui ont fericalement examine l'hitlôire de Typhes frêre d'Opiris & d'Jis, ont conclus favamment qu'il citait le néme que le ferpen l'yléne. Le judicieux Bobers al flute pountant que Typhen citait le même qu'Encelade. Leur hitloire est sussi confuse que le reste de la mythologie.

Il n'ch pas sité de favoir o l'apitor le battie courte Typles, & le foudtoya; on it Apitor no 1974 ne coup de febres. Quoi qu'il en foit, a papithe, ou la pythoniffe de Delphes, rendait des oracles de temps immémorial. Non-foultement die teait ventriloque, mais diet recevait l'infépriation dans fon ventre. Elle s'effeyait fur un triangle de bois ou de fer 3 une exhabition qui fortait de la terre R, qui entrait dans finanties, au li fedit connaître le paffe R l'avenir. La réputation de extensel perietar dans l'Afre miseure, dans la Syrie, de centin judque dans la Paffein. Il effet de l'avenir dans la Syrie, de centin judque dans la Paffein. Il effet de l'avenir de l'aven

Le texte nous dit donc que Sail fe depuid pour aller conflicter ette miferable. Il 19 x êre que de tris-ordinaire dans tette conduite de Sail. Nous avons vu dans pluticurs cedroits qu'il n'y a point de pays où la fri-ponnerie n'ait abulé de la reriedulit y point d'hifoire ancirene qui ne foir remplie d'oracle de ès prédicions. Long-temps avant Baleam on a prédir l'avenir ; depuis Baleam on le prédit toujours ; & depuis Nofiredemes on ne le prédit place patrier.

d'une voix grande: Pourquoi m'as-tu trompée; car tu es Sail? Le roi lui dit: Ne crains rien; qu'as-tu vu? Elle répondit: J'ai vu des dieux montans de la terre. Sail lui dit: Comment est-il fait? Elle dit: C'est un vieillard qui est monté; il est vêtu d'un manteau. Et Sail vit bien que c'était Samud; & il s'inclina la face en terre, & il l'adora.

Samuel dit à Saül: Pourquoi as - tu troublé mon repos en me fesant évoquer? Saül lui dit: Je suis très - embarrasse; les Philistins me sont la guerre; Dieu s'est retiré de moi; il n'a voulu m'exaucer ni dans la main des prophètes, ni par les songes; ainsi je t'ai évoqué, asin que tu me montres ce que je dois faire. (o)

d'affer habile pour les rappeler pendant le jour, & le plus fouvent pendant la nuit. Or fiol que des inhecities voulurent voir des ames & des ombret, il y eut bientôt des chatlatans qui les montrêtent pour de l'argent. On eachts fouvent une figure dans le fond d'une caverne, & on la fit paraître par le moyen d'un feul flambeau derifère elle.

La priduatifi d'Endor uy fait pas tant de façon : elle dit qu'elle voit une ombre ; & Soiil la teorit fur fa parise. Per-tous allieure que dans la fait : mais possigni a teorit fur fa parise. Per-tous allieure fait : mais possigni an auteur facre l'a étrite, elle ell indubitable; els menie autaut de réple que tout le relle. Saif Jufini an doue pas, dans fon dialogue counte Trypios, que les magiétous il evoqualifent quelqueids le annes de jules de de prophetes, qu'el citent tous en tentre, & qui y demourizerat jusqu'à ec que JESUS-CREATE vint les en tirer, comme Pullivent pulleurs pried el PEglite.

Origene est sortement persuadé que la pythonisse d'Endor sit venir Samuel en corps & en ame.

Le plus grand uombre des commentateurs croit que le diable apparut fous la figure de Samuel. Nous ne prenons parti ni pour ui contre le diable. Le réverend père dom Calmet prouve la verite de l'hifloire de la pythoniffe, par l'exemple d'un Anglais qui avait le fecret de parler du ventre. M. Bealaner d'i que Calmal dequi s'en tenir le fe vampires.

( s ) Puisque Said & l'ombre de Samuel ont ensemble une grande converfation, on peut inferer de-la que c'était Samuel lui-même qui était monté

Samuel

273

Or la pythonisse avait un veau gras pour la pâques; elle alla le tuer, prit de la farine, fit des azymes, & donna à fouper à Sait.(q)

de la terre. Sommé se plaint qu'on ait trouble son repor en ensée; il patle au nom de Ditty; c'elt un sort pripige que cette ordine i rèaits point le diable. Ennor en soi, nons n'ologa rien dericher dans une question si arduc. Qualques critiques s'e sont enquis pourques l'orobre de Sommé teati venue de l'ensée avec son manteau. Ils demandent son a den manteaux en ensée; si seu sons sont babilles quand elles sont évoquées. Ce sont des questions plus ardure accorse.

[ p ] L'ombre de Somuel prédit réellement à Soul qu'il perdra la bataille, qu'il y fera tue avec les fils. Pourquoi donc Soul donne-t-il cette bataille? il ne croyait donc pas aux prédittions de Somuel.

Saint Ephem dit que cette obfination de combattre, malgré les prédictions d'une ombre, ell une preuve que ce rol ciait tout-à-fait fou. Le pète Quéplie du tire un grand argument en faveur de la prédéfination. Le pèter Descin foutient que Sail était libre de réfufer la bataille aprèf que Pombre lui avait promis qu'il feasit tué.

On dispute fur une autre quellion. Samuel dit à Saiul : Tu seras demain avec moi. Saiul sera-t-il sauve ? sera-t-il damne? Samuel est en enser, mais il n'est pas probablement dans l'enser des damnes; il est dans l'enser des stus. Saiul sera-t-il clu ? nous prosessons que nous n'en savons tien.

Des incréades demandent é'il y a jamais eu un Soid & un Sand. Ils diffent qu'il vi y aque les l'ives juis qui en parleus è, que les annaise de l'yr ont parte de Salanes & vlone jamais paule de Daud. Un parell freprécifere universit touse les hifolites particulières. Ces incréades onn bean traiter de fable le combat de Da-id & de Guliati, les deux cents prepues philditins prefentes à Said , Ageg hache en morceaux par un prêtre àge d'enviton cent aux, & enfin l'hifolité de la pythonifie d'Endort tous ces faits , meme independamment de la révelation , fout aufil certains qu'aucune autre hifolite anticume.

( q ) Voilà la première fois que des forcières donnent à fouper à ceux qui les confultent.

Philosophie &c. Tome III.

Or les Philiftins fondirent fur Saül & fur fes en fans, & ils cuèrent Jonathas, & Abinadab, & Melchijaa les fils de Saül... Èt tout le poids du combat fur fu Saül; & les fagittaires le pourfuivirent, & il fur grivement bleffe par les fagittaires. Et Saül dit à fo ecuper: l'ître ton épée & achève-moi, de peur quces incirconcis ne vienment & ne me tuent en m'infultant. Son écuyer effrayé n'en voulut rien faire ainf Saül vira fon épee, & tomba fur elle. (r)

Islofith, fils de Saül, avait quarante ans lorfqu commença à régner fur Hraël; & il régna deux ans & il n'y avait que la tribu de Juda qui fuivit le pard de David; & David demeura à Hébron fept ans & demi....

Il y eut donc une longue guerre entre la maiso de Saül & la maison de David....

Or Saül avait eu une concubine nommée Respha fille d'Aya. Et le roi Ishofeth dit à fon capitaine Abner

Nous n'en dirons pas davantage fur la pythonisse d'Endor. Le lesteur peut consulter, s'il veut, tous les livres qu'on a écrits sur les sorciers; il n'en sera pas plus instruit.

(r) II eft etrange que, le moment d'spiés, l'autueur facet raconne fil mont de Sard d'une manière usue difference; ex at dit qu'un amalecini vint le prefenter a Dard, lus distant; Sarl m'a prie de le tuer, Si je l'algorite fon disdéme s'e fon braceleix ato mon maitre. Laquetté de ces deux leçons devons-nous adopter? L'auteur donne une autorité pour la técnule leçon, it étée de liève des julles, le doitsuirles.

Il v a encore la une terrible difficulte que nous n'avons pas la temerité de réfoudre. Comment ce meme livre des julles , que nous avons vu cerit du temps de  $\hat{J}_{glas}$ , pent il avons  $(c \in citi du temps de <math>D_{grad}$ ? Il Ludrait, difent les citiques , que l'auteur eix vecu envison quarte cents ans.

Les commentateurs repondent que c'etait un livre où les levites inferivaient tous les nouts des juffes, ou tout ce qui concernait la juffice. Il est trifse qu'un sel livre, qui devait être fort curieux, ait ete perdu fans tealourte. Pourquoi es-tu entré dans la concubine de mon péré. Le capitaine Abare, en colère, répondit au roi Lbofeth: Comment donc! tu me traites aujourd'hui comme une tête de chien! moi qui t'ai foutenu contre la tribu de Juda après la chute de ton père & de tes frères! il t'appartient bien de me chercher querelle pour une femme! (3) Que DIEU me traite encore plus, mal que toi, fi je ne donne à David ton trône comme DIEU a juré de le lui donner, & fi je ne transfère le règne de la maison de Saül à celle de David, depuis Dan jusqu'à Berfabée.

Lhofeth n'ofa répondre à Abner, parce qu'il le craignait... Après cela, Abner parla aux anciens d'Ifraël... Il alla trouver David à Hébron, & il atriva accompagné de vingt hommes... Et David lui fit un felin...

Mais Joab, étant forti d'auprès de David, envoya après Ahner, fans que David le fitt; & loríqu'il fut arrivé à Hébron, il tira Ahner à part, & le tua en trahifon en le perçant par les parties génitales...

Le roi Ishofeth, fils de Saiil, ayant appris qu'Abner

<sup>(</sup>a) Tout reute lé pour la première fois dans le train de chois outilistes. L'intervention du cién et diplog plus de gouvernairement on ne voit plus de ces avenures que les intervibles trainen de romanciques, le dans députels les fages commonateurs tensonalitent la finațitite des temps antique; tout fé fait, comme par-tout abteurs, par les pations humaines. Le rei dafgéré el meconent de fon general diver je, a dévir, meconent de fon roit, le traitif pour fe douner à Bariel, Pois general de Bariel et glaboux d'alteurs, qui ont vendul leun ferraces au roit Indylet, a "yant musificates" et le consequence de voients, qui ont vendul leun ferraces au roit Indylet, a "yant musificate" et le consequence de Lord d'on competiture. Index, qui ont vendul leun ferraces au roit Indylet, a "yant musificate" et le consequence de Lord d'on competiture. Index, pour te duy, "« et de le poyers, le fait affiliere nas, mirines. Il fenolbe qu'on life l'hilbite des fuccelleurs d'étenuler, qui fait le treut le meineur perfolie Se le moir connaiste fru un blus grand dieixen.

avait été tué à Hébron, perdit courage.... (t) Or Liboseth avait à son service deux capitaines de voleurs dont l'un s'appelait Baana, & l'autre Rachab.

Or Rachab & Baana entrérent la nuit dans la maifon d'Isbofah & le tuèrent dans fon lit; & ayant marché toute la nuit par le clemin du défert, il préfentirent à David la tête d'Isbofah, fils de Sail..., David commanda à fes gens de les tuer: & ils les tuèrent... (u)

Alors le roi David, avec les fuivans, marcha contre Jérusalem habitée par des Jébuséens....

Or David habita dans la forteresse; & il l'appela la cité de David; & il bâtit des édifices tout autour....

Hiram, roi de Tyr, envoya des ambassadeurs à David avec du bois de cèdre, des charpentiers & des maçons pour lui faire une maison....

Il prit donc encore de nouvelles concubines &

- (1) Il faut qu'il y ait kit quelque méprife de la part des copillas cui ni rêlt pas pollèle que le roi Jérifé als pretes courseç, uniquement parce qu'on avait affaifine fon nouvel encemi Aber; il perdie fana écuse courage, quand fon general Abre 7 bandonoma pour paller au févrice de fon competiteur Denièl ; il y a quelque choic d'oublic ou de transpoie dans le texte. Phisteurs intercolles nous reproduents de retourir fi gire quemment a la reflourre d'imparte tant de fautes aux copilles; ils afirment qu'il et ait suffi saif à l'Étrip i faint de conduire la plume des fritbes que celle des auteuns, Naus les confondons en difaut que la fertibe n'etateu pas factes, à que les auteurs juis l'étraient.
- (a) Ceft une excelleure politique; on pourrait la comparer à celle de Cefe qui fit mourit les alfalins de Pimper, «il estat pennis de comparer les petits evenemens d'un pays aufit chetif que la Palefline, aux grandes revolutions de la republique romaine. Il est vari qu'hfefelt est fort peu de choie devant h/mayer, mais l'hilloire de homple & e Cefar n'elt que profine; à l'on fait que la juive est divine. Cela est fans régonite.

de nouvelles femmes, & il en eut des fils & des filles...(x)

David affembla de nouveau toute l'élite, au nombre de trente mille hommes, & alla, accompagné de tout le peuple de Juda, pour amener l'arche de DIEU fur laquelle on invoque le DIEU des armées qui s'affied fur l'arche & fur les chérubins. On mit donc l'arche de DIEU fur une charrette toute neuve; & ils prirent l'arche qui était au bourg de Gabaa, dans la maifon d'Abinadab... Et les enfans d'Abinadab, nommés Hous & Ahio, codulifrent la charrette qui était toute neuve... Mais lorsqu'on fut arrivé près de la grange de Nachon, les beœufs s'empêtrèrent & firent pencher Tarche, Hou al retint en y pottant la maiu. La colère

[ # ] A cette époque de la prife de Jérufalem commence le véritable établissement du peuple juif, qui jusque-la n'avait jamais éte qu'une horde vagabonde, vivant de rapine, courant de montagne en montagne, & de caverne en caverne, fans avoir pu s'emparer d'une seule place confidérable, forte par fon affiette. Jerufalem est fiture auprès du defert, fur le paffage de tous les Arabes qui vont trafiquer en Phenicie. Le terrain, à la vérité, n'est que de cailloux, & ne produit rien; mais les trois montagnes fur lesquelles est bàtic la ville, en felaient une place très-importante. On voit que David manquait de tout pour y bâtir des maifons convenables à une capitale, puifqu'Hiram, roi de Tvr, lui envoya du bois, des charpentiers & des maçons; mais on ne voit pas comment David put paver Hiram , ni quel marche il fit avec lui, David etait à la tète d'une nation long-temps elclave, qui devait être trèspauvre. Le butin qu'il avait fait dans fes courles, ne devait pas l'avoir beaucoup enrichi, puisqu'il n'est parté d'aucune ville opuleure qu'il ait pillee, Mais enfin , quoique l'hiltoire juive ne nous donne aucun detail de l'etat où étalt alors la Judée, quoique nous ne fachious print comment David s'y prit pour gouverner ce pays, nous devous toujours le regarder comme le feui fondateur,

Des qu'il fe vit maître de la forteresse de Jérusalem, & de quinze à vingt lieues de pays, il commença par avoir de nouvelles concubines & de nouvelles semmes, à l'imitation des plus grands rois de l'Orient. de DIEU s'alluma contre Hoza, DIEU le frappa à cause de sa temérité. Hoza tomba mort sur la place devant l'arche de DIEU....

Alors David craignit DIEU dans ce jour, difant Comment l'arche de DIEU entrera-t-elle chez moi & Et il la fit entrer dans la maifon d'un Géthéen nomme Oled-Edom. (y)

Après cela, David battit les Philistins & les humilia; & il asfranchit le peuple d'Ifraël....

Et il défit aussi les Moabites; & les ayant vaincus, il les sit coucher par terre & messurer avec des cordes. Une mesure de cordes était pour la mort, & une autre ciait pour la vie. Et Moab su affervi au tribut....

David défit aussi Adadézer, roi de Soba en Syrie. Il lui prit sept cents cavaliers & vingt mille hommed de pied. Il coupa les jarrets à tous les chevaux des chariots, & n'en réserva que pour cent chariots.

(y) 1. Junteur forê, qui chit fun doute un prêtre, recommence îci a parter des choix qui tout fe lon minîtere. Il dit que le D 1 r U de a memce et afis fur l'arche k fur des cherubios. Cette arche, quoixpe e, didities, ne clevair pas meir une aproade place, puilledrile noccupit : qu'une finqle charrette, laquelle devait être fort érorie, puilique fle s'apprile par est delles qui régente de a mounage de Caban à la mon-tagee de juridien. On ne conquir pas comment des prêtres ne l'accompagnate un pas, k comment on ne prit pas toutes les précaution necellaires pour l'empéder de tomber. On competend encore noisis pourquois tordere de Drite s'alluma contre le fils siné de éculu qui voit, gatélé Parche fi long-temps dans fa grange, ui comment cet Illus fut pouis de mont fulle pour avie empéder barche et comber.

Les incredules root un repeat a ractic de dimer. Les incredules révoquent en donte ce fait, qu'ills pretendent être înjurieux s' la bonté divinc. Il leur provit que, s'il y avait quelqu'un de coupoble, c'étient les leivieu qui abandonmaien Parche, 8 non pas celui qui la foutenzi. Le lord Bolingtrote condut qu'il eft éviètest que tout cels fut ceit par un prêtre qui ne voulait pas que d'autres que tout cels fut ceit par un prêtre qui ne voulait pas que d'autres que tout cels fut ceit par un prêtre qui ne voulait pas que d'autres que des prêtres pullunta janaits touther à Parche, On la mit pourtant chare Les Syriens de Damas vinrent au fecours d'Adadézer, roi de Soba; & David en tua vingt-deux mille... La Syrie entière lui paya tribut; il prit les armes d'or des officiers d'Adadézer, & les porta à Jérufalem.... (z)

la grange d'un laîque nomme Obed-Edom; & encore ce laique pouvait être un Philiftin.

Ces commencemens groffiers du règne de David prouvent que le peuple juif etait encore auffigroffier que pauvre, & qu'il ne possiédait pas encore une maison affer supportable pour y déposér l'objet de son culte avec quelque décence.

Nous convenous que est commencements font trê-groffiers. Nous avons remanque que ceut de tous les peuples ou tel es mêmes, le que Romalus & Tuffer es commencient par plus magnitiquement. Ce ferait une chofe tre-contine de bier voir par que du géries les juis parviators a former, comme les autres peuples, que villes, se citalelles, & a s'enrichir par refions du gouvernement. Paper qu'il les nels out jusuit commes; ils s'en font traus à quelques àlions due cheix de la nation, & ont noye ce addition, tonjums rificulement essegrees, dans des fattes de prodiges l'acceptables i c'ell et que dis politivement le lord Bieligheitz. Nous foumentones cei lede a ceux qu'in fort plus celries que la que nous.

( t ) On est bien étonné que Darid, après la conquête de Jerusalem, ait paye eurose tribut aux Philistins, & qu'il ait fallu de nouvelles victoires pour assimachir les Juis de ce tribus. Cela prouve que le peuple hebreu ettit eurore un tre-petit peuple.

La manière dont Davié traite les Moabière reffemble à la fable qu'on a debière fur Bépirs, qui fishi meturer les capità à la longueur de fon lit. On leur compait les membres qui débondaient, & ou alongeait par des toutures les membres qui m'étaient pas affic 100gs. L'hortible cruie de Davié fait de la peine à dom Cabart; cette recettos, dii-tl, fait frimir; mais lat list à et gerret de ca tempo-la penetitation de tent to capità.

Nous ofons dire à dom Cainet, qu'il n'y avait puint de lois de la guerre, que les Juifs na avaient moins qu'sunten papel; s' gue chasen fuivisit ee que la remute ou fon Interêt lui diciait. On ne voit pan nême que jumait des peuples ennemis des julis les saient traits avec une babraite qui approche de la barbaite juive : cer lortique les Antalecies priment la bourgade Sigdee, où Derid avait haifié fes femmens 'k fee enfans ; l'est dit qu'il ne hernet préponse jis ne mediurerent point les capitis avec des

Et en revenant de Syrie il tailla en pièces dix-huit mille hommes dans la vallée des falines.... & les enfans de David étaient prêtres..... (a)

Cependant il arriva que David, s'étant levé de fob lit après midi, fe promenait fur le toit de la maifon royale; & il vit une femme qui fe lavait fur fon tolt vissà-vis de lui. Or cette femme était fort belle. Le roi envoya done favoir qui était cette femme; & on lui rapporta que c'était Bahfabé fille d'Elie, femme d'Uria l'héthéen.

David l'envoya prendre par fes gens, & des qu'elle fut venue, il coucha avec elle; après quoi, en fe lavant, elle fe fanclifia, fe purifiant de fon impureté...

Et après que David eut fait tucr Urie, la femme d'Urie, ayant appris que fon mari était mort, le

cordes, & ne firent point perir dans les supplices ceux dont les corps ne s'ajustaient pas avec cette mesure.

Plafacus favans niem formellement es vidoires de Burid en Syrie K, judqu'à l'Euphrate. Ils défent qu'il n'en est fait aucume mention claus les hisloires; que fi Deriel avait étendu fa domination judqu'à l'Euphrate, il cit été un des plas grands fouverzins de la terre. Ils regardent comme une exagération infouveraine des prétendus conquières du ché d'une petite nation, multieffit d'une feule ville qui n'etait pas même entore bâtie.

Comme nous n'avons que des Juifs qui aient écrit l'hifloire juive, & que les hifloriens orientaux, qui auraient pu nous infiruire, font perdus; nous un pouvons décider fur cette quession. In n'est pas improbable que Darsil ait, fait quesques courses jusqu'auprès de Darmas.

(a) Des commentateurs, que Colmet a fuivis, précuedent que prêtra fignifie piner: il elt plus probable que Dorié voulut joindre dans la maifon le facerdoce avec l'empire; rien n'elt plus politique. An refle ces mots, étaint piètra, a "ont autou rapport avec es qui precéde & ce qui fuit e étul une marque affec commune de l'adipriazion. pleura... Et après qu'elle eut pleuré, David la prit, groffe de lui, dans fa maison, & l'épousa. (b)

Le Seigneur envoya donc Nathan vers Dawid...

Et Nathan lui dit: Tu as fait mourir Urie l'hethéen,
& tu lui as pris fa femme; c'est pourquoi le glaive
ne sortira jamais de ta maison dans toute l'éternité,
parce que tu m'as méprisé & que tu os pris pour toi
la semme d'Urie l'héthéen... Je prendrai donc tes

 $\{b\}$  L'aventure de Bulfale est affez consue, se n'a pas befoin de long commentalre. Nous remarquerons que la maifon d'Urie devait être trèsvoiline de la mation de Durie, quifqu'il voyait de lon toi Bulfale fie baignant fur le fient. La maifon royale était done fort peu de choie, n'extant pas féparce des autres par des murailles élevées, par des tours se des folies, felon l'Utage.

Il est remarquable que l'ecrivain facré le fert du mos fonélifer pour exprimer que Balfohr fe lava après le coit. On destit legalement impur chez les Ju's, quand on était mal-propre. C'était un grand afte de religion de fe laver ; la merflignee. È la falte étaient fi particulières à ce peuple, que la loi l'obligeait à fe laver fouvent;  $\xi$  cela s'appelait  $f_{\tau}$  familifar.

Le maringe de Belifshie, groffe de Derid, el déclarie nul par plufeurar rabbins ha prollotura commentaturs. Parmi nous une fermue adultier ne peut époufer fon amant, affailin de fon mari, fant une dispeute du paper e c'elt ce qui a cit d'ecide par le pape Gélifin III. Nous ignorons fi le pape peut en effet avoir un tel pouvoir ; mais il el rarain que, chez aucune nasion policée, il n'elt pas permis d'epouter la veuve de ecini quon a silaffine.

Ill y a une autre diliculté : file maringe de Dmil & de Beildher et al.

nuel, ou ne peut dome dire que Jessac-Kustra et didecendunt légliume de Dmil, comme il et dit chao fa generalogie. Si on decide qu'il en détenul le gladement on foule aux pieds la loi de touseu le mations i et maringe de Dmil & de Brildhé et de qu'un nouveau crime, DEUE et di donc ne le louve le plus impure. Four c'étapper à ce trible diforme, on a recours au repenir de Dmirl, qui a tout réparé, Mais en fe repenant la garde la voue de Ultrig noue, na lagre fon repenir ; il a encore asgerare fon crime : c'et lune difficulté nouvelle. La volonte du Ségment un finis pour clarite rous cet doutes qui récheut dans le ausse timorées. Tout ce que nous favons, c'et que nous ne devous être ni s'ablêtires.

Tout ce que nous favons, c'et que nous ne devous être ni s'ablêtires.

femmes à tes yeux, je les donnerai à un autre, & il marchera avec elles devant les yeux de ce folei], sur un as fait la chofe fecrétement, & moi je la ferai ouvertement à la face d'Ifraël & à la face du foleil... Et David dit à Nathan: J'ai péché contre le Seigneur. Et Nathan dit à David: Ainfi DIEU a transféré ton péché; & un ne mourras point.... (e)

Et l'enfant qu'il avait eu de Bethfabé, étant mort, il confola Bethfabé fa femme; il entra vers elle, & engendra un fils qu'il appela Salomon; & DIEU l'aima.... (d)

Or David affembla tou le peuple, & marcha contre Raba, & syant combatu il la prit. Il dia de la tête du roi fon diadème, qui pefait un talent d'or, avec des perles précieufes; & ce diadème fut mis fur la tête de David. Il rapporta auffi un très-grand butin de la ville... Et s'etant fait amener tous les habitans, il les feia en deux avec des feies, & fit paffer fur eux des chariots de fer; il découpa des corps avec

<sup>(</sup>c) On demande fi le prophète Nathan, en parlant su prophète Dezid de fes femmes è de fes conculsines, avec lefquelles Mfolan fon fils coucha fur. In terraffe du palais, lui pathait avant ou après cette aventure. Il nous femble que le difours de Nathan precède de quelques anneces l'affront que fit. Mfolan à fon pere David, en couchant avec toutes fes femmes l'une après l'autre fur la terraffe du palais.

<sup>(4)</sup> Les critiques précendent que le Seigneur ne fut point fâché que Dand eit epoufe la veuve d'Urie, puisqu'il aina tant Salmens, ne de Dand le de cette veuve. Nailson prevenu cette critique, en diffant que Direu a transfere le péché de Daniel. Ce fut le premier-ne fur fequal le proche fut transforre; cet cafatus mourus, « D'eur pardonna s'ûn prever mais la menace de faire conclere toures fes femmes & toutes fes filles avec un autre fur la terraffe de fa maifon, fabilità, entirémenu.

des couteaux, & les jeta dans des fours à cuire la brique.  $\{e\}$ 

Îmmédiatement après, Amnon, fils de Devid, sima fa feur appelée Thamar, fœur aufil d'Alfalon, fils de David; & il l'aima fi fort qu'il en fut malade; car comme elle était vierge, il était difficile qu'il fit rien de malhonnée avec elle... Or Annon avait un ami fort prudent, qu'i s'appelait Jonedah, Requi était propre neveu de David. Et Jonadah dit à Annon: Pourquoi maigris-tu, fils de roi? que ne nien dis-tu la caufe? Annon lui dit: Cefl que j'aime ma fœur Thamar, fœur de mère de mon frère Alfalon. (f) ».

(c) On pritend qu'un talent d'or pefait environ quatre-ving-tâix de nos livres de feire onces; il n'est guirre possible qu'un homme ait porté un tel dia-dème; il aurait accable Prliptina & Colinit. Cell-ta oir Calnat pouvait dire encore que l'auteur facre se permet quelques exagérations. Le diadéme d'ailleurs n'estait qu'un petit bandeur.

Il est a fouhaiter que les inconceyables barbaries exercées sur les citovens

when the contract of the contr

Nous croirions outrager la nature, si nous pretendions que DIEU agréa cette action affreuse de Dovis; nous aimons mieux douter qu'elle ait eté commise,

(f) M. Huet s'exprime bien violemment fur cet incelle d'Amnon, & fur tous les crimes qui en réfultérent. On ne fort, dit-il, d'une horreur, que pour en rencontrer une autre dans cette famille de David.

L'hilloire profane rapporte des incelles qui ont quelque reffemblance avec celui d'Annan; & il n'est pas à prelumer que les uns aient été copies des autres; car, après tout, de pareilles impudicites n'ont ête que trop Jonatab lui ayant donné confeil.... & Thanac' étant venue chez fon frère Amnon, qui était conché dans fon lit.... Amnon fe faifit d'elle & lui dit : Viens, couche avec moi, ma fœur. Elle lui répondit : Non, mon frère, ne me violente pas : cela n'ell pas permis dans Ifraël; ne me fais pas de fottifes : car je ne pourrais fupporter ect opprobre; & tu pafferais pour un fou dans Ifraël.... Demande-moi plutôt au roc un mariage, & il ne refufera pas de me donner à toi...

Ammon nevoulut point ferendre à fes prières; étant plus fort qu'elle, il la renverfa & coucha avec elle. Et enfuite il conçut pour elle une fi grande haine; que fa haine était plus grande que ne l'avait été fon amout. Et il lui dit: Lève-toi & va-t-en. Thamar lui dit: Le mal que tu me fais à préfent, ell encore plus fort que le mal que tu m'as fait. Mais Ammon, ayant appelé un valet, lui dit: Chaffie de ma chambre cette fille, & ferme la porte fur elle... (g)

communes chet toutes les nations. Mais ce qu'il y a ici d'étrange, cède, il qu'Ames confic la passifion cinimelle à fon coulin germain j'anche. Il fallait que la famille de Danié sit bien dissour pour qu'un de ses site qui pouvait avoit nant de conclusione à son fervier, voultà s'abbinne, pour qu'un processe de la consensation de la c

<sup>(</sup>g.) Co qu'il y a de plus étrange encore, c'ell que Ténare dià fon fétres demandemi en moisge, Rc. Le L'evisique defend exprefference, au chap. XVIII, de révelre la turpitude de la ferur. Mais quelque Juli, prête tendeux qu'il exist permis d'époulée la feur de père, R non pas de mere. C'existi cous le contaire chet les Atheniess R ches les Egyptiens: il ne pouvaient époulée que leur fœur de mère ; il en fut de même, dit-on, chet les Teffes.

Il fallait bien que les Hébreux fuffent dans l'infage d'épouser leurs sœurs; puisqu'Abraham dit à deux rois, qu'il avait epouse la sienne.

Abfalon, sils de David, ne parla à son frère Amnon de cet outrage ni en bien ui en mal; mais il le haïssait beaucoup, parce qu'il avait violé sa sœur Thamar...

Et il donna ordre à fes valets que, dès qu'ils verraient Ammon pris de vin dans un fellin, ils l'affaffinaffent en gens de cœur.... Les valets firent à Ammon ce qu'Alfalon leur avait commandé; & auflitôt tous les enfans du roi s'enfuirent chaeun fur fa mule. (h)

Il e peut que plufeum Julis ainen fait depuis comme le père des corogna distin geril avait fait, Le chap. XVIII du Levitique, après con, ue défend que de révèler la turpitude de fa faur y mais quand il y a mariage, il uly a plus uniquel. Le Lévitique, vapte vouir etz àdio-autorit et adio-lument incomm des Julis peudosi leurs fept fervitudes;  $\aleph$  ce peupé qui paraire passage que sa qui avait que de long-temps ni feu ni lieu, pouvail forts lieu vivoir point de libraire; puillepon et touva que long-temps après le Prantizuque fou la modh  $f_2$  foi.

(4) C'elt une grande impureté de concher avec fa fœur; c'elt noe extrême bruralité de la renvoyer enfuite avec outrage; mais c'elt fans doute un crime encore beaucoup plus grand d'affailiner foo frère daos un fellin. Il elt trille de ne voir que des forfaits dans toute l'hilloire de Sairl & de Davild.

Tous les frères d'Abfalon, témoios de ce fratricide, fortent de table & montent fur leurs mules, comme s'ils craignaieot d'être affaffinés alnúi que leur frère Annon.

Celt la première fois qu'il et parté de multes dans l'histôrier juive. Tous les princes d'itéral, avant et termes, font monest fort des inse. Le fortune prince d'itéral, avant et temps, font monest fort des inse. Le fortune priere Coltat dit que les multes de Sprie se fast pa problit de l'accourant primer d'au dire d'est priment, de s'été van journet, de s'été priment de si de vé van journet, de s'été priment de s'été van primer de van journet de s'eté primer d'accourant de l'accourant de l'acco

To bourriquet fait un bean mulet à une cavale; la nature s'arrête la; s' le mulet n'a pas le pouvoir d'opender. Fourquoi done la catore lai a-t-elle donne l'infurment et la geieration o' noi tiquelle ne fait rico en vain; cependant l'infurment d'un mulet devient la choif du mond le plus vaine : il en eft des parties du mulet comme des mamelles des hommo; se namelles font tiet-multins, s' ne le revoet qu'u figurer. Or il n'y avait point d'homme dans tout Ifrael plus beau qu' Molalon; il n'avait pas le moindre defaut depuis les pieds jufqu'à la tète; le lorfqu'il tondait les cheveux, qu'il ne tondait qu'une fois l'an, parc que le poids de fes cheveux l'embarraflait, le poids de fes cheveux était de deux cents ficles...

Abfalon demeura deux ans à Jérufalem fans voir la face du roi... Enfuire il fit dire à Joab de venir le trouver, pour le prier de le remettre entirement dans les bonnes grâces du roi fon père. Mais Joab ne voulut pas venir chez Abfalon... Et ciant mande une feconde fois, il refufa encore de venir... Mbfalon di alors à fes gens : Vous favez que Joob a un champ d'orge auprès de mon champ; allez, & mettez-y le feu... Et les gens d'Abfalon brûlerent la mojifon de Joab... Joab alla trouver Abfalon dans fa maifon, & lui dit: Pourquoi tes valees ont-ils mis le feu à mon orge? Abfalon répondit à Joab: Je t'ai fait peir de me venir voir, afin de me raccommoder avec le roi; je t'en prie, fais-moi voir la face du roi; & s'il fe fouvient encore de mon iniquité, qu'il me tue; (i)

Joab alla donc parler au roi, qui appela Absalon; & Absalon s'étant prosterné, le roi le baisa....

Ensuite Absalon se sit saire des chariots, il assembla des cavaliers, & cinquante hommes qui marchaient

2.5

<sup>(</sup>i) M. Hed dit que cente conduite d'hâplors avec Job et moins, horrible que unt le reile, mais qu'elle et excellement riticules que jamais on ne felt avitée de trièle les orges d'un géneral d'arme, d'un, fecresite d'illat, pour avoir une connection avec lui; que ce vich, pas la le moyen d'avoir des audiences, Il va judqu'à la raillerie ; il dit que le capitaine Josh ne lit pas fes orges avec shádas. Cette platfantetle ell réolies à lue datur pas tourne la laine Lériuse en raillerie.

devant lui.... Et il fit une grande conjuration, & le

peuple s'attroupa auprès d'Absalon....

Et quarante ans après, Abfalon dit à David: Il faut que j'aille à Hébron pour accomplir un vœu que j'ai voué au Seigneur dans Hébron. Et David dit à Abfalon: Va-t-en en paix. Et Abfalon s'en alla dans Hebron; & Abfalon fit publier dans tout Ifraël, au fon de la trompette, qu'il régnait dans Hébron.

Danid dit à fes officiers, qui étaient avec lui à jérufalem: Allons, enfuyons-nous vite, hâtons-nous de fortir, de peur qu'on ne nous frappe dans la bouche du glaive.... Le roi David fortit donc avec tout fon monde, en marchant avec fes pieds, laissant feulement dix de fes concubines pour garder la maifon.... Ainf étant forti avec fes pieds, suivi de tout Ifracil, il s'arrêta loin de fa maifon; & tous fes officiers marchaient auprès de lui; & les troupes des Théens, des Céréthins, des Phélétins, & fix cents Géthéens, très-courageux, marchaient à pied devant lui.... (k)

Tout le peuple pleurait à haute voix; & le roi paffa le torrent de Cédron; & tout le peuple s'en allait dans le défert.... (1)

(4) Le lond Bellingfriele raconic que le général l'Méera, qui s'éxist uns figuale a la fameule basuille de Bleinheim, entrodust un jour son chapelain litre cet casfort de la Bible, lui arracha le tibre le la life par Par D., chapelain, voils un grand poltron le un grand milerable que ton Daeist, de vês maller piole nus avec son beau regiment de Getheem, par D., 'j'aurais faut volte face, jarui D., 'j'aurais couru à ce coquin d'ésséules. Nord... je l'aurais list penêre au premier pointée.

Le discours & les juremens de ce Wisters sont d'un soldat ; mais il avait raison dans le sond, quoique ses paroles soient sont irreverentieuses.

(1) Si l'anteur facre n'avait été qu'un ecrivain ordinaire, il aurait detaille la rebellion d'Alfeden; il aurait dit quelles etaient les forces de

Après que David fut monté au haut du mont, Siha, intendant de la maifon de Miphiboseth petit-fils de Saul, vint au-devant de lui avec deux ânes chargés de deux cents pains, de cent cabas de figues, de cent paquets de raifins fecs , & d'une peau de bouc pleine de vin.

Le roi lui dit : Où est Miphiboseth le fils de votre ancien maître Jonathas? Siba repondit au roi : Miphiboseth est reste dans Jerusalem , disant : Aujourd'hui Ifraël me rendra le royaume de mon père. Le roi dit à Siba : Eh bien, je te donne tous les biens de Mibhibofeth ....

Or le roi David étant venu jusqu'à Bahurim, il fortit un homme de la maison de Saiil, nommé Sémei, qui le maudit & lui jeta des pierres & à tous ses gens,

ce prince; il nous aurait appris pomoquoi David, ce graud guernier, s'enfuit de Jerusalem avant que fon fils y fut atrivé. Jerusalem etait-elle fortifice! ne l'etait-elle pas? Comment tout le peuple qui fuit David, ne fait-il pas reliftance? Eft-il possible qu'un homme aussi impitovable que David, qui vient de feier en deux, d'ecrafer fous des herfes de brûler dans des fours fes ennemis vaineus, s'enfuie de fa capitale en pleurant comme un fot enfant, fans faite la moiudre tentative pour reprimer un fils eriminel ? Comment , étant accompagne de tant d'hommes d armes, & de tous les habitans de Jerufalem, ce Sémei lui jeta-t-il des pierres impunément tout le long du chemin,

C'est fur de telles incompatibilités que les Tilladet, les le Clerc, les Aftruc ont peufe que nous n'avons que des extraits informes des livres juis. Les auteurs de ces extraits ecrivaient pour des Juis qui étaient au fait des affaires; ils ne favaient pas que leurs livres feraient lus un jour par des Bretons & par des Gauluis.

A l'egard de ce pauvre Mijhibofeth, fils de Jonethas fils de Saul, comment ce boitenx esperait-il de regner? Comment David qui n'a plus rien, qui pe peut plus di pofer de rien , donne-t-il tout le bien du prince Miphiboleth a fou domeflique Siba ? Freret dit que fi ce prince Mithiboleth avait un intendant ( ee qui est citicile à eroire ), cet intendant se serait empare du bien de son maître sans attendre la permission du roi David.

pendant

pendant que tout le peuple & tous les guerriers marchaient à côté du roi à droite & à gauche.... Et il maudiffait le roi en lui difant : Va-t-en; homme de fang, va-t-en, homme de Bélial.

Cependant Abfalon entra dans Jérufalem avec tout le peuple de fon parti, & accompagné de fon confeiller Achitophel... Et Achitophel dit à Abfalon : Crois-inoi, entre dans toutes les concubines de ton père, qu'il a laiffées pour la garde de fa maifon, afin que, quand tous les Ifraèlites fauront que tu as ainfi déshonoré ton père, ils en foient plus fortement attachés à toi. Abfalon fit donc tendre un tabernacle fur le toit de la maifon, & entra dans toutes les concubines de fon père devant tout Ifraèl. (m)

Or du temps de *David* il arriva une famine qui dura trois ans. *David* confulta l'oracle du Seigneur, & le Seigneur dit: C'est à cause de Saiil & de sa

<sup>(</sup> m ) Les critiques disent que ce n'est pas un moyen bien sur de s'attacher tout un peuple, que de commettre en public une chose si indécente.

Les incrédules refufent de croire qu'Abfalon, tout jeune qu'il était, ait pu confoumer l'ade avec dix femmes devant tout le peuple: mais le texte ne dit pas qu'Abfalon ait commis ces dix incefles tout de fuite; il est naturel qu'il ait mis quelque i..tervalle à fa lubricité.

Les mauvais plaifans font inépulfables en railléries fur ces proueffes ubel défablés, it dificient que, équis Héreale, on ne vis jamais un plus beau fait d'armes. Nous ne répéterons pas leurs farcasmes & leurs prétendus bons mots qui alarmeraient la pudeur autant que les dix inocftes confecusit d'Aplano.

Les fages le contenteut de gémir fur les barbaries de David, fur da adultere avec Berjáde, fur fom marige infance avec elle, fur la labete qu'il montre en fuyant pieds nus quand il peut combatter, fur l'incefte de fon fils Ames, fur led sit, inceftes de fon fils Affords, fur trant d'atrocités & de turpitudes, fur toutes les horribles abominations des regnes du metch Said i & du metch David & du metch Parid & du metch Said i .

maifon fanguinaire; parce qu'il tua des Gabaonites. Le roi ayant fait appeler des Gabaonites, leur rapporta l'oracle... Or les Gabaonites n'étaient point des Ifraèlites, ils étaient des refles des Amorrhéens, & les Ifraèlites avaient autrefois juré la paix avec eux; & Saiil voulut les détruire dans fon zèle, comme pour fervir les enfans d'Ifraèl & de Juda....

David dit donc aux Gabaonites: Que ferai-je pour vous? comment vous apaiferai-je, afin que vous beniffiea l'héritage du Seigneur? Ils lui répondirent: Nous devons détruire la race de celui qui nous opprima injustement, de façon qu'il ne reste pas un seul homme de la race de Sail dans toutes les terres d'Ifraël. (n)

Donnez-nous fept enfans de Saill, afin que nous les faffions pendre au nom du Seigneur dans Gabaa; car Saill était de Gabaa, & il ful l'êlu du Seigneur... Et le roi David leur dit: Je vous donnerai les fept enfans... Et il prit les deux enfans de Saill & de Respha fille d'Aya, qui s'appelaient Armoni & Miphibiphi-bofch, & cinq fils que Michol, fille de Saill, avait eus

<sup>(</sup>a) Ce paffage a fort embarraffe tous les commentateurs. Il n'est dit en aucun endroit de la fainte Ecriture, que Said eit fait le moindre tort aux Gabaonites ; au contraire il était lui-même un des habitans de Gabaa; k îl est naturel qu'il ait favorifé ses compatriotes, quoiqu'ils ne fusilles puiss.

Quant à la famine qui défola trois ans le pays du temps du melch.

\*Desul, rien ne fut li commun dans ce pays qu'une famine. Les livres
faints parlent très-fouvent de famine; & quand Abraham vint en Paleftine,
il y trouva la famine.

On ne fort point de furprise lorsque DIEU lui-même dit à David, que cette samine n'est envoyee qu'a cause de Saiil qui etait moit long-temps auparavant, & parce que Saiil avait eu de mauvaises intentions contre un peuple qui n'etait pas le peuple de DIEU.

de fon mari Adrid.... Et il mit ces fept enfans entre les mains des Gabaonites, qui les pendirent devant le Seigneur; & ils furent pendus tous enfemble au commencement de la moisson des orges. (o)

Et la fureur du Seigneur fe joignit à fa fureur contre les Ifraélites, & elle excita David contre eux, en lui difant: Va, dénombre Ifraél & Juda.... Le roi dit donc à Josb chef de fon armée: Promêne-toi dans toutes les tribus d'Ifraél, depuis Dan jufqu'à Berfabé; dénombre le peuple, afin que je fache fon nombre.... Et Josb ayant parcouru toute la terre pendant neuf mois & vingt jours; il donna au roi le dénombrement du peuple; & l'on trouva dans les

( 0 ) Le lord Bolingbroke, MM. Frèret & Huet s'élèvent contre cette action avec une force qui fait trembler : ils décident que de tous les erimes de David celui-ci est le plus execrable. David, dit M. Huet, cherche un infame prétexte pour détruire par un fupplice infame toute la race de fon roi & de fon beau-père; il fait pendre jusqu'aux enfans que sa propre femme Michel eut d'un autre mari , lorsqu'il la répudia ; il les livre , pour être pendus, entre les mains d'un pent peuple qui ne devait nullement être à craindre , puisqu'alors David est suppose être vainqueur de tous ses ennemis. Il y a dans cette action non-seulement une barbarie qui ferait horreur aux fauvages, mais une lachete dont le plus vil de tous les hommes ne ferait pas capable. A cette lacheté & à cette fureur, David joint encore le parjure; car il avait juré à Saul de ne jamais ôter la vie à aucun de fes enfans. Si , pour excuser ce parjure , on dit qu'il ne les pendit pas lui-même, mais qu'il les donna aux Gabaonites pour les pendre, cette excuse est aussi lache que la conduite de Devid même, & ajoute encore un degre de fceleratesse.

De quelque côte qu'on fe tourne, on ne trouve dans toute cette hiftoire que l'affemblage de tous les crimes, de toutes les perfidies, de toutes les infamies, au milieu de toutes les contradictions,

Ces reproches sangians sont dresser les cheveux à la tête, Le R. P. dons Calmet reposits ces invectives en disant que Devid evuit ordre de la part de DEUT pril avait confeste, de que David ne fut sit que l'exécuteur de la volenté és DIEU; il cite Esses, Gressius, & les antiquites de Fluvieur Jespète. tribus d'Ifraël huit cents mille hommes robustes triant l'épée, & dans Juda cinq cents mille combattans.... Le lendemain au matin David s'étant levé, la parole de Dieu s'adressa au prophète Gad, lequel était le devin, le voyant de David... Dieu dit à Gad: Va, & parle ains à David: Voici ce que dit le Seigneur. De trois choses choiss-en une, asin que je te la fasse; ou tu auras la famine sur la terre pendant fept ans; ou tes ennemis te battront, & tu suiras pendant trois mois; ou la peste seta dans ta terre pendant trois jours: délibère, & vois ce que tu veux que je dise à Dieu qui m'a envoyé. (p)

(p) II y a beaucoup de chofes importament à remarquer dans cet arcide. D'abont le texte de la Volgad dei experiment que la fueru de D'ut u rédoublée infpira David, & le porta, par un ordre pofitif, à faire et demonbrement, que D'ut o panit enfuire par le fléau le plos definadir. C'est ce qui fournit un préceste à tant d'incrédulés de dire que D'ut o d'fouvent repréfenté clez les Julis conne centent du genter-humain, & occupé de faire tomber les hommes dans le piège.

Secondement, le Seigneur a lui-même ordonne trois denombremens dans le Pentateuque.

Troisemement, rien u'est plus utile & plus sage, comme rien n'est plus difficile, que de saire le denombrement exadê d'une nation; & non-feulement cette opération de Devid est trèt-prudente, mais elle est fainte, puisqu'elle lui est ordonnée par la bouche de Dixu même.

Quartimement, tou le încréalules crient à l'exagération, à l'impofture, au richeule, d'admettre à Dessi trête cents mille foldats dans un fi petit pays; ce qui ferait, en comptant feulement pour foldats le cinquiltene du peuple, fix millions cioq cents millé ames ; fans compter les Camanens le la Philifitin qui venaitent tout recemment de livere quatre batailles à Dessi, & qui excitent répandus dans toute la Palefline, Cinquièmenent, le livre de Paralipomiese, qui contretti trés-fouvent, le livre de Paralipomiese, qui contretti trés-fouvent

le livre des Rois, compte quinze cents soixante & dix mille soldats; ce qui monteralt à un nombre bico plus prodigieux encore & plus incroyable.

Les commentateurs succombent sous le poids de ces difficultes; & nons

auffi. Nous ne pouvons que prier l'Esprit saint, qu'il daigne nous éclairer,

David dit à Gad: Je fuis dans un grand embarras; mais il vaut mieux tomber entre les mains de DIEU par la peste, que dans la main des hommes; car ses miséricordes sont grandes.

Aussité Dieu envoya la peste en Israël. Depuis le matin jusqu'au troisième jour, & depuis Dan jusqu'à Bersabé, il mourut du peuple soixante & dix mille mâles.

Et comme l'ange du Seigneur étendait encore la main fur Jérusalem pour la perdre, le Seigneur eut pitié de l'affiliélion; & il dit à l'ange qui frappait : C'est affez, à présent arrêce la main. Or l'ange du Seigneur était alors tout vis-à-vis d'Arauna le jébuséen... Et Darid, voyant l'ange qui frappait toujours le peuple, dit au Seigneur : C'est moi qui ai péché; j'ai agi injustement; ces gens, qui sont des brebis , qu'ont-ils fait? Je te prie que ta main se tourne contre moi & contre la maison de mon père. (q)

Skiimmenta, les ciriques mal-intentionaté, comme Mylire, Bulmeyre k autres, pendin qu'll y a une affeitation petrile; ridicule, indigne de la majelle de Dittu, d'envoyre le prophète God au prophète. Devid, pour lui donner à choifer l'un des trois Bésux pendant fept ans, ou pendant tois mois, ou pendant trois jours. Ils troovere dans cette cruasit em derifion, k je ne fais quel candière de coute oriental qui ne dervait pas être dans un livre oil l'on fait girle. Fairel Dittu à chaque page.

( 7) Une pelle qui extermine en trois jours foixante k dix mille milles, riors, doit avoit rue aussi foixante k dix mille femelles, Il parati afferza sux critiques que Dist u ne cent quarante mille persionnes de lon peuple chieri, auquel il se communique tous les jours, avec lequel il vit a fait la chose da monde la plus fage.

Ils trouvent encore mauvais que l'arche du Seigneur foit dans la grange d'un étranger. David, felon eux, devait au moins la loger dans la mailon. Alors Gad vint à David, & lui dit : Monte, & dresse un autel dans l'aire d'Arauna le jébuséen.

Or le roi David avait vieilli, ayant beaucoup de jours; & quoiquo nl ecouvrit de pluficurs robes, il ne fe réchauffait point. Ses officiers dirent donc: Allons chercher une jeune fille pour le feigneur notre roi, & qu'elle refle devant le roi, & qu'elle racrefle, & qu'elle dorme avec le feigneur notre roi. Et ayant trouvé disfag de Sunam, qui ciati très-belle, ils l'amenèrent au roi, & elle coucha avec le roi, & elle le careffait; & le roi ne forniqua pas avec elle. (r)

Enfin M. Friest penfe que l'austeur facré imite visiblement Homer, quaud le Seigneur arrête la main de l'auge exterminateur. Selon lois, il el tirês-probable que l'auseur, qu'il coit être Esseu, avait entendu parler d'Homer, En cliest Homer, dans lon premier honts de Pilliade, point spellos déscredant des fommets de l'Olympe, armé de son carquois, k Lançant se filches fur les Grees contre técqués il était iritée.

Nous ne sommes pas de l'avis de M. Fretth. Nous pensons qu'Effica lui-même ne comuni jamais les Grees, & que jusqu'au temps d'Atenadre il n'y eu jamais le moindre commerce entre la Gréec & la Palelline. Ce with pas que quelque just ne pai, chè la féche d'Épfars, aller excerer le courtage dans Coriuthe & dans Athènes ; mais les gens de cette efspèce ue compositent pas l'hilbitré des Herstlites,

Pour les autres objections, il faut avouer que Calmet y répond trop faiblement.

Nous ne croyons pas que le choix des trois fléaux foit puéril ; au contraire, cette rigueur nous semble terrible. Mais qui peut juger les jugemens de Dizu!

(r) Le réviered père dont désard observe qu'une jeune fille foit bell etti-propre à rasiner un homme de fénsaire le dix au s (\*caix alors l'exis alors l'age de Dené. Il dit qu'un médein juit ensfells à l'empereur Frederic Barlersejf de coucher avec de jeune garçons le ele mettre fun fa poir tires. Asias ou ne grup na toute la unit unif fur fa poirtie un jeune garçon. On emplote, ajoute-t-l, de petits chiens au même utige. Il fuut ga Sélvans rait que fon pêter avait unit la lettle difigé à un autre utige;

Cependant Adonias, fils de David, disait: Ce fera moi qui régnerai... Il avait dans son parti Joab le général des armées, & Abiathar le grand-prêtre. Mais un autre grand-prêtre nommé Sadok, & le capitaine Banaia, & le prophète Nathan, & Séméi, n'étaient pas pour Adonias.

Ce prince donna un grand fellin à tous ses frères & aux principaux de Juda; mais il n'invita ni son frère Salomon, ni le prophète Nathan, ni Banaia, ni les autres prêtres.

Alors Nathandit à Bethfabé mère de Salomon: N'avezvous pas ouï dire qu'Adonias s'est dejà fait roi, & que notre seigneur David n'en sait rien? Allez vite vous présenter au roi David... Pendant que vous lui parlerez je surviendrai après vous, & je consirmerai tout ce que vous aurez dit.... (1)

puisqu'il fit affassiner (comme nous le verrons) son frère ainé Admiss, pour lui avoir demande Abisag en mariage; comme s'il avait voulu épouser la veuve ou la concubine de son père.

( s ) M. Huet ne paffe pas fous filence cette intrigue de cour ; il s'élève violemment contre elle. On 'ne voit point , dit-il , le Seigneur ordonner d'abord que l'on verse de l'huile sur la tête de Salomon , & qu'il soit oint & christ; tout le fait ici par cabales. L'ordre de la succession n'etait pas encore bien etabli chez les Juiss : mais il était naturel que le fils ainé fuccedat à fon père ; d'autant plus qu'il n'était point ne d'une femme adultère, comme Salomon. L'auteur facre ne préfente pas Nathon comme un prophète inspiré de DtEU dans cette occasion, mais comme un homme qui est à la tête d'un parti , qui fait une brigue avec Bethfabe pour ravir la couronne à l'ainé , & qui emploie le menfonge pour parvenir a fes fins ; car il accuse Adonias de s'être fait roi : & ce prince avait dit seulement , j'espère d'être roi ; son droit était reconnu par les deux principales têtes du royaume, un grand-prêtre & uir general d'armée. C'est une choie étonnante qu'il y ait deux grands-prêtres à la fois. La loi en cela était violre; & deux grands-prêtres, oppofés l'un à l'autre, devaient néceffairement exciter des troubles.

.... Le roi David dit: Faites-moi venir le prophète Sadok, le prophète Nathan, & le capitaine Banaia; prenez avec vous mes officiers; mettez mon fils Salomon fur ma mule; chantez avec la trompette; & vous direz: Vive le roi Salomon...

Les convives d'Adonias se levèrent de table; & chacun s'en alla de son côté; & Adonias alla se réfugier à la corne de l'autel....

Or la mort de David approchant, il recommanda Salaman, en lui difant: Tu fais ce qu'a fait autrefois Joah, qui mit du fang autour de fes reins, & dans les fouliers qu'il avait aux pieds. Tu ne permettras pas que fes cheveux blancs defcendent en paix au tombeau; je compte fur ta fagefle.... Jai juré à Séméi que je ne le ferais point périr par le glaive; mais tu es fage, tu fauras ce qu'il faut faire; ne permets pas que fes cheveux blancs descendent dans la folse autrement que par une mort fanglante. (t) Et David s'endormit avec se pères.

M. Hart excufe un peu Derid, qui était affaibli par l'âge; mais id apardonne ni à Salaman ni Barlbéde, encore moint au prophett Nation, auquell donne les épithèses les plus injurioules. Nous ne pouvous nous empérier de voir qu'il y avait en effet une grande clabale pour Salaman contre Airmins; mais enfin le doigt de Dittu eft par-tout i il fe fert des moyens lumains comme des plus divinas.

<sup>(1)</sup> M. Hard dit fant dêtour que David meurt comme îl a vêcu. Il a l'horrible ingratitule d'ordonner qu'on tue fou général d'armée auquel il devàsif (a courone. Il fe parjure avec Sinés) après lui avoir sais ferment de ne jamais attenter à fa vie. Enfin, il est affaifin & perfide julque fur les bords du tombeau.

Le reverend père dom Calmet justifie Darid par ces paroles remarquables: n David avait reçu de grands fervires de José , & l'impunité n qu'il lui avait accordée pendant la long-temps était une espèce de n récompeule de les longs travaux : mais ceue consideration ne dispendait

Salomon prit possession du trône de son père, & 'affermit son règne.... Adonias alla implorer la protection de sa belle-mère Bethsabé, & lui dit : Vous favez que le règne m'appartenait comme à l'aîné. & que, de plus, tout Ifrael m'avait choifi pour roi; mais mon royaume a été transporté à mon frère, & le Seigneur l'a conftitué ainsi : je ne demande qu'une grâce: le roi Salomon ne vous refufera rien; je vous prie qu'il me laisse épouser Abisag la sunamite.... Bethfabé dit donc à Salomon fon fils : Je te prie, donne pour femme Abifag la Sunamite à ton frère Adonias. Le roi Salomon répondit à fa mère : Pourquoi demandes-tu Abifag la funamite pour Adonias? Demande donc aussi le royaume; car il est mon frère aîné, & il a pour lui Abiathar le grand-prêtre, & le capitaine Foab ... (u) Salomon jura donc par DIEU ...

» pas David de l'obligation de punir le crime & d'exercer la juffice contre Jack Enfin les raifons de reconnaiffance ne fubfithaient pas à l'egard » de Solome»; & ce prioce avait un motif particulier de faire mourir » José, qui eft, qu'il avait confpiré de donner le royaume à Monies, à » fon excludion. »

Avis de l'éditeur.

## Auts de Leattem

Le commentateur qui avait entrepris de continuer cet ouvrage s'en arrêté léi, ayant été appelé à la cour d'un grand prince pour être fon aumônier. Un troifième commentateur s'ell préfenté, & a continué avec la même crudition & la même imparitalité, mais avec trop de vehémence peut-étre, & trop de hardielle.

(u) En ichnat de fuivre met deux prédecéffeurs, j'oblerre d'abord que cette hiloire na ient de common in avex nos faints dognes, ni avec la foit, ni avec la charité. Le jeune Admins demande à fon frète paire, devenu roi par la brigue de Betifalt 8 ch prophète Nation, une feule grâce, qui ne titré à nacune confequence: il veui, pour tout dédommagement du royaume qu'il a peridu, une jume filie, une fervante, qui rechauffait fou vicus perej il eff à fample & de fi homne foit, qu'il implore, technafait four vicus perej il eff à fample & de fi homne foit, qu'il implore,

disant : Je jure par DIEU, qui m'a mis sur le trône de David mon père, qu'aujourd'hui Adonias mon frère fera mis à mort. Et le roi Salomon envoya le capitaine Banaia, fils de Jojadad, qui assassina Adonias, & il mourut.... Cette nouvelle étant venue au capitaine Joab, qui était attaché au prince Adonias, il s'enfuit dans le tabernacle du Seigneur, & embraffa la corne de l'autel.... On vint dire au roi Salomon que Joab s'était réfugié dans le tabernacle de DIEU, & qu'il s'y tenait à l'autel. Et le roi Salomon envoya auflitôt le capitaine Banaia, fils de Jojadad, difant: Cours vîte, va tuer Joah .... Banaia alla donc au tabernacle de DIEU, & dit à Joab : Sors d'ici, que je te tue. Joab lui répondit : Je ne fortirai point ; je mourrai ici.... Le capitaine Banaia alla rapporter la chose au roi. Le roi lui répondit : Fais comme je t'ai dit : (x) affaffine Joab, & l'enterre ; & je ne ferai

pour obtenir cette fille, la protefilon de la mère de Salemas, de cette minem Bulfsfel qui lui fait pérefie la couvome le, lepour tout réponfe, le fage Salemas jure par Ditre qu'il fera affailines son fiere datassis; le fur le champ, fans confiditer perfonne, il commande au capitaine Bannie d'alter suce emalièreuxes prince, Elle-te l'Illisiére du pupple de Ditre? Elle-te l'Illisiére du prince de l'activité de l'activité de l'activité l'activité de l'activité de l'activité de l'activité de l'activité de l'activité l'échimis ?

<sup>(</sup>a) Si l'on peut sjouter un crine nouveau aux feiterateffis par Léquelles Schems commence for risper, il vy sjoute un feriliège. Le capitaine Beasie lui rapporte que Jesè implore la micricorde de Ditty dans le taberrade, è qu'il mebraffe la corne de l'autel. Ce doffieir n'oic commetre un affaffinat dans un lieu fi faint. Salemen n'en eft point touche ; il ordones au explainte de maffacrer Jesè à l'autel même. Si el quelque chée d'étrange après tant d'horreurs, c'elt que Ditt), qui a tit perir pouple, pour avoir respeit fou me revege point ec colfre dare, pouple, pour avoir respeit fou me revege point ec colfre faire, fur lequel on a egorge le plus grand capitaine des Julis, a qui Duatel devait fa courons dits, a qui Duatel

pas responsable, ni moi, ni la maison de mon père, du sang innocent répandu par Josò; que le Seigneur donne une paix éternelle à David, à sa semence, à sa maison, & à son trône!.... Done le capitaine Banaia, fils de Jojodad, retourna vers Josò, & l'affassina à l'autel; & il enterra Josò en sa maison dans le désert.

Le roi envoya aussi vers Séméi, & lui dit: Bâustoi une maison dans Jérusalem, & n'en sors point pour aller d'un côte ni d'un autre; si tu en sors jamais, & si tu passes le torrent de Cédron, je te serai tuer au même jour.

Séméi dit au roi: Cet ordre est très-juste. Mais, au bout de trois ans, il arriva que les esclaves de Séméi sensurient vers Akis roi de Geth. Séméi sit aussités fangler son âne, & s'en alla vers Akis à Geth pour redemander ses esclaves, & les ramena de Geth...

Et Salomon, en ayant été averti, commanda à Banaia, fils de Jojaddd, d'aller tuer Séméi; & le capitaine Banaia y alla fur le champ, & il affaffina Séméi, qui mourut...(r)

Cependant le Seigneur apparut à Salomon en fonge, disant: Demande ce que tu veux que je te donne.... Et Salomon dit au Seigneur: Je te prie de me donner

<sup>(3)</sup> A peine Salenne, ernel fin de l'infante Bell/dai, s'ell-il figuale par l'affilitats, a pei facsiliège, pei el frasticide, qu'il tend un pieçe à ce Serai, condeiller d'Exa du roi fon pier. Il attend que ce pauvre signi had ait felle fon be pour aller redomander fon bien, s'equ'il si paffe le torera de Celton pour le faire tent fout couleur de julier. Qu'on life l'inflicire de Calégal se de Nores, ik qu'on voie fi ce monthre sott commence ainfi leur viègre par de tele cimine. On dit que D'ure pour l'action de l'entre sur dieux d'en femmes à de fon maistrels un pour avoir offert de l'encess sux dieux de fis femmes à de fon maistrels y a fond d'entre de que l'il fut cafin paul, ce tit pour fa affaissant.

un cœur docile, afin que je puisse juger ton peuple, & discerner entre le bon & le mauvais; car qui pourra juger ce peuple, qui est fort nombreux!

.... Et Dieu lui dit dans ce fonge : Parce que tu as demandé cette parole, & que tu n'as pas requis longues années, ni richeffes, ni la mort de tes ennemis, mais que tu as demandé fageffe pour diferner juffice, je ferai felon ton difeours ; je te donne un cœur intelligent, de forte que jamais homme, ni avant toi, ni après toi, n'aura été fembable à toi. (z) Mais je te donnerai en outre richeffes & gloire que tu n'as point demandées; de forte que nul ne fera femblable à toi en gloire & en richeffes. Salomon fe réveilla; & il vit que c'était un fonge.

Salomon (a) avait donc fous fa domination tous les

<sup>[1]</sup> Ceft ceptudat immédiatement apris ette foule de cinnes que Ditto parle à Selanen. Ditto vient continuellement fur la terre pour l'eutrecteir avec des juifs i mais paffons. Cette (six-ci Ditto u'apparair à Salenen que chaus un rève : comment l'a-t-on fu ? il e dit donne quelque aure juif ; à Ceft fur la foi de cet aurre juif qu'un ferhe juif à cetti cette hilloire fingulière ! hilloire fondée fur un rève, comme toutes les aventures de jujol à dus pharaou font fondées fur des rèves.

S'il se pouvait qu'un ministre du Dizu suprème sist descendu du haut des cieux pour dire à Sulones devant tout le peuple, demonde a Dizu a que la seux, il se l'accordera, que Salones lui cit demandé la degesse, à que Dizu, en la lui domanat, y est ajoute les tresons & la puissance, ce ferait un tres-bel apologie; mais le rève gâte tout.

<sup>(#)</sup> Je diral hardinent que jamais Salmen, ni autom prince juif, n'agu tous cas royaumes. Je en métage point le medionge, comme on fait mes deux predecelleurs i mon indignation ne me permet pas cette lache complatione. Coji jamais avas reachoul úter que des plais since repende le Ekupharse à la Mechterannee? Il eft avai que le trigandage leur valnt un petit pays au milite des rochers étés exerces de la Falciliue depoint le défent de Berdale jusqu'à Dans ¡ voyez la leure de joist Jirises) mais il n'els point des que jamais Salmens aix conquis par la guerre une lieue.

royaumes depuis l'Euphrate jusqu'aux Philistins & à la terre d'Egypte. Et il y avait pour la nourriture de Salomon, chaque jour, trente muids de fleur de farine, & foixante muids de farine commune, dix gros becufs engraisse, vingt becufs de pâturage, cent moutons, & grande quantité de cerfs, de chevreuils, de becufs fauvages, & d'oifeaux de toute espèce; car il avait tout le pays au-delà du fleuve d'Euphrate depuis Tapsa jusqu'à Gaza. (6)

Èt Salomon avait quarante mille écuries pour les chevaux de fes chars, & douze mille chevaux de felle... (c) Et la fageffe de Salomon furpaffait la fageffe de tous les Egyptiens; il était plus fage que tous les hommes, plus fage qu'Ethon ézrahite, & que Homan, & que Chalcol, & que Dorda. (d)

de terrain. Le roi d'Egypte possedait de grands domaines dans la Palesline; pluseurs cantons canonéeas n'obéssiaient pas à Salomon : où est donc cette prétendue puissance?

(4) Ce pauvre Cárar, copile de tonte le fadalfe qu'on a compilée avant hi , a bean nou dire que les rols de Babylone norriffiant nou leurs officiers: un roi juif était auprès d'un roi de Babylone, ce qu'était le roi de Corfe Théodor en comparaision d'un roi d'Éspagne, ou le roi d'étrést via-b-viu un roi de Fance, Quatre-vingét à muids de fairait le trente bouis par jour le nvérité, cela reflemble aux cinq cent aumes de drap employère pour la braguette de la cultoute de Gregentas.

(c) Les quarante mille écuries de Salomos valent mienx encore que les quarte-vingt-dix muids de farine. Au refle, les commentateurs permettent de prendre quarante mille jumens, au lieu de quarante mille écuries. On peut choifir.

(4) Je ne fais point qui étaient se Dirich & ce Chilett; le perfonce ne le fait: mais pour les trois mille paraboles, le les millet cinq, canne ne faite; mais pour en refle quelques-uau qu'on autribue à ce Solomas. Flavira Joffshie, ce transfage; juif, ce hableut éparque par l'flyfofen, dis que Solomas compost trois mille volumes de paraboles; la la mauvait le tradultion, dite des Separate, attribue à Solomas compost. Il la mauvait le tradultion, dite des Separate, attribue à Solomas dans uille d'offsièmes.

Philosophie, &c. Tome III.

fon frère!

Salomon composa trois mille paraboles, & il fit mille & cinq cantiques.....

Hiram, roi de Tyr, envoyales ferviteurs vers Salomon, ayant appris qu'il avait été oint & chrift à la place de fon pere. Et Salomon envoya auffi à Hiram, difant: J'ai deffein de bâtir un temple au nom de mon Dieu Adonai, comme Adonai I yauri dit à mon père; commande donc à tes ferviteurs qu'ils coupent pour moi des cèdres du Liban; car tu fais que je n'ai pas un feul homme parmi mon peuple qui puiffe couper du bois comme les Sidoniens. ... Hiram donna donc à Salomon des bois de cèdre & de fapin; & Salomon donna à Hiram, pour la nourriture de fa maifon, vingt mille muids d'huile très-pure chaque année. ... (¢)

Le roi Salomon choifit dans Ifraël trente mille ouvriers..... foixante & dix mille manceures & porte-faix, quatre-vingts mille tailleurs de pierre, & trois mille trois cents intendans des ouvrages.... (/)

<sup>(2)</sup> L'historien juif Flaire Jefejde n'eft pas d'accord avec l'écrivain que nous commentons, fur les mefures de vin k d'hulle; mais il affirme que les liettres d'adonan k d'Hissen cillaient encore de fon temps. Serai-il potible que les archives tyriennes culfent fublisé après la deftruction de Try par Alexandes, k les juives après la ruine du temple fons Nabucholonsjor?

<sup>(</sup>f) Tout ce detail femble terriblement cangéré. Cent quatre-vingtrois mille tons cents homme employés aux feub préparais d'out memple qui ne devait avoir que quatre-vingt-outre pieds de face, révoltent quicocque a la plus légère connsistince de l'archicelare, conquante ouvirement bàtiffent en Angleterre uns belle maison de cette dimension en lis mois. An refe, le mentiere du livre de mois, de Paralipoment, d'Étatiel, le de fyjépés, ne s'accorden pas ja cette différence enure les trois auseurs et alles extra officialités.

Or on commença à bâtir le temple du Seigneur quatre cents quatre-vingts ans après la fortie d'Egypte. (g)

Or cette maison, que le roi Salomon bâtit au Seigneur, avait soixante coudées & demi en longueur, vingt coudées en largeur, & trente coudées en hauteur...

Et il fit au temple des fenères de oàre; & il fit fur la muraille du temple des échafauds tout autour; & l'échafaud d'en bas avait cinq coudées de large, & celui du milieu avait fix coudées de large, . & it plaça des poutres tout autour, afin qu'ils ne touchaffent pas à la muraille... & il fit un deage fur toute la muaille... & il dit un deage fur toute la maifon, qui avait cinq coudées de hauteur. (h) Il fit l'oracle au milieu du temple, en la partie la plus intérieure, pour y mettre le coffe du padée. L'oracle avaitvingt coudées de long, vingt de large, & vingt de haut. Il fit, dans l'oracle, des chérubins de bois d'olivier, qui avaient dix coudées de haut ; une aile

<sup>(</sup>g) Les auteurs ne s'accordent pas davantage fur la chronologie de cemple. Les percenhus Septame le difient bât quatre cents quatre ans après la fuite d'Egypte; j'fg/ph cinq cents quatre-vingz-douze ans, le parmi les modernes on trouve vingt opinious différentes : cette quellion n'elt d'aucune importance; mais dans un livre farre l'exaditude ne muirait pas.

<sup>(4)</sup> Il paralt que le furintendant des bătimess de Salonass viciali nu Midela Argo, ni nu Brisanski, o an e faite eque celt que ces fentires de cêté, ce fentires de cêté, ce fentires de cêté, ce fentires de côté, ce fentires no balleque. D'aillemen îl ne faut pas s'imagines que ces temples enfeit la mondari e fentimalare avec les nivers. C'exisant des doitres aus milieu defquels était us petit fandanire; on fétifs de ces doitres aus ciudiels le les mun reisant holite, e lles patries avaient leur maifons adoffees à l'imérieux de ces muns; est trois echafiands, ces trois despes, dans l'interieux du temple, háis pour les patries, exisant de hois, le vanquient d'une coudec l'un far l'autre. Nous avons encore d'auciences villa háis de de cette manifer bubbre.

de chérubin avait cinq coudées de longueur, & l'autre avait aussi cinq coudées. (i)

Il fit aussi un grand bassin de sonte, nommé la mer, de dix coudées d'un bord à l'autre; & elle était toute ronde.

Et il y avait une mer, & douze bœus sur cette mer....

Or le roi, & tout Ifraël avec lui, immolèrent des viĉimes devant le Seigneur. Et Salomon égorgea & immola au Seigneur vingt-deux mille bœufs gras & fix-vingts mille brebis.... Ainfi le roi & le peuple dédièrent le temple au Seigneur..... (k)

Et Hiram roi de Tyr lui envoyait tous les bois de cèdre & de ſapin, & tout l'or dont il avait beſoin. Et Salomon donna à Hiram vingt villes dans la Galilèe... Hiram roi de Tyr vint voir ces villes; mais il n'en ſut point du tout content; & il dit à Salomon: Mon ſrière, voilà de pauvres villes que vous m'avez données là!... (1)

<sup>(</sup>i) On a remarqué que ces figures de veaux dans le fanêuaire, & ces douze veaux qui foutenaient la cuve appelée la mer où les prêtres fe lavaient, étaient une transgreffiou formelle contre la loi.

<sup>( § )</sup> Il ne fallait pat faire fouvent de pareils factifices : on aurait bienoité, etc réduit à la finnice, Comptez pour chaque bout gras quatre cents livres de viande ; voilé huit millions huit cents mille livres de bout , & doute cents mille livres de mouton ; ajoutez-y le pain & le vin, c'ell un grand repas.

<sup>(1)</sup> On ne fait pas trop où Salemen aurait pris ces vingt villes, Samarie meistilait pas, richton "eistilai pas, richton "eistilai pas, richton "eistilai pas rebâties; elles ne le furent que fous firebam. C'etaient apparemment des villages que Salemen donna au roi de Tyr; & que ce tyrien en ait été counent ou non, cela ell fort indifferent.

Le roi Salomon équipa aussi une slotte à Essongaber, auprès d'Elath, sur le rivage de la mer, au pays d'Idumée: & Hiram lui envoya de bons hommes de mer.... Et étant allés en Ophir, ils en rapportèrent quatre cents vingt talens d'or au roi Salomon. (m)

La reine de Saba, ayant entendu parler de Salomon, vint le tenter par des énigmes. (n)

La reine de Saba donna au roi Salomon fix-vingts talens d'or, une quantité très-grande d'aromates & de pierres précieuses. On n'a jamais apporté, depuis ce temps-là, tant de parfums à Jérusalem.....

Le poids de l'or qu'on apportait chaque année à Salomon, était du poids de fix cents foixante & fix talens d'or.

(m) Ce voyage d'Ophir est peu de chose. Si vous comptez le talent d'or à cent-vingt mille livres de la monnaie de France, ce n'est qu'une affaire de cinquante millions quarre cents mille livres. Les Paralipomènes vont bien plus loin : ce livre affure que David , avant fa mort, donna à son fils cent mille talens d'or de ses épargnes, & un million de talens d'argent. Nous comptons le talent d'or à quarante mille ecus, & le talent d'argent à deux mille; ce qui sait juste six milliars d'ecus, dixhnit milliars de France. Ce que Salomon amaffa pouvait bien aller à une fomme aussi forte. Il est comique de voir un melch , un roitelet juif , avoir à sa disposition treme-fix milliars de livres françaises, ou neuf milliars d'ecus d'Allemagne, ou environ un milliar & demi sterling. On est degoûté de tant d'exagérations pueriles ; cela ressemble à la Jérufalem celefte, qui descend du ciel dans l'Apocalypse, & que le bon homme fant Juffin vit pendant quarante nuits confecutives; les murailles etaient de jaspe, la ville etait d'or, les sondemens de pierres precieuses, & les portes de perles.

(a) La reine de Saba, qui vient propofer des énigmes à Salemen, & qui lui fait un pent préfent de feire millions huit cents mille livres de France, ou de quatre millions deux cents mille écus d'Allemagne, ett bien une autre dame que l'imperarirée de Ruffie. Salemen, qui etait for galant, du lui faire des préfens qui valaitent au moiss le double.

La dixme de tout cet argent appartient aux prêtres. On cherche ce royaume de Saba; il était sans doute dans le pays d'Utopie.

Philosophie &c. Tome III.

Le roi Salomon eut auffi deux cents boucliers d'or pur . & trois cents autres boucliers d'or pur.

Le roi Salomon fit aussi un trône d'ivoire revêtu d'un or très-pur.

Tous les vafes dans lesquels Salomon buvait étaient aussi d'or; & toute sa vaisselle, & tous les meubles de sa maison du Liban, étaient d'un or très-pur.

On lui amenait aussi une quadrige d'Egypte pour fix cents sicles d'argent, & chaque cheval pour cent cinquante sicles. (0)

Et il eut fept cents femmes qui étaient reines, & trois cents concubines....

Et comme il était déjà vieux, elles féduifirent fon

cœur pour lui faire adorer des dieux étrangers....

Il bâtit alors un temple à Chamos fur la montagne

qui est auprès de Jérufalem. (p) ....

Cependant le roi Salomon aima plusieurs femmes étrangères, & la fille aussi de Pharaon, & des Moabites, & des Ammonites, & des Iduméennes, & des

<sup>(</sup>a) Mettons le fide d'argent à un éen de France de trois livres. Zalorum n'achetait pas cher fes chevaux daus un temps où l'on marchait fur l'or & fur l'argent dans les rues de Jerufalem. L'Egypte ne nourrillité guère de chevaux. Que ne les félais-il venir d'Arabie & de Perfé? Ne feavais-il pas que la plupar des chevaux d'Egypte deviennent tous avengles en peu de temps?

<sup>(§)</sup> Il firmble alfer prouvé que les Julis à vasient point exocre de culte fax è déreminé. S'ils en avisant en Jusé à Éfait aivanisent point époule des filles idolitres; 3 sanjén n'aurant point repoule une philifilites; Jupété à burpit point dit que tout e que le Dieu Classa avait compan pour los pauple bil appartenatió de doui. Il et tier-availendable qu'accum des livres juifs, sels qu'ils nous font parcenns, n'était encore crief. Il était fort indifferent qué délames adort un Delar fous le nom de Classa, ou de Métel, ou de Millen, ou d'étazai, ou de Sadai, ou de faites.

Sidoniennes, & des Héthéennes... Salomon eut donc copulation avec ces femmes d'un amour véhémen-tillime... Or le Seigneur flucita Mada l'iduméen, de race royale, qui était dans Edom... DIEU fufcita auffi pour ennemi à Salomon, Racon fils d'Héliadad... qui fut ennemi d'Ifraél pendant tout le règne de Salomon, & qui régna en Syrie. (9)

Jéroboam, fils de Nabath, leva auffi la main contre le roi. Or Jéroboam était un homme courageux, fort & puissant.

Et il arriva dans ce temps-là que Jérobom, fortant de Jérufalem, rencontra dans son chemin Ahias le prophète, qui avait un manteau tout neuf. Et Ahias coupa son manteau en douze morceaux, & dit à Jérobom : Prends pour toi dix morceaux de mon manteau; car voici ce que dit le Seigneur, le Dieu d'Ifraèl : Je divisferai le royaume, & je t'en donnerai dix tribus; & il ne restra qu'une tribu à. Salomon, à cause de David mon serviteur, & de la ville de Jérussalem que j'ai choisie dans toutes les tribus d'Ifraèl. . . . (r)

<sup>(4)</sup> Ce Rauss, roi de Syrie, qui fit tant de peine à Sclomos pendant tout son règne en Judée, démontre évidemment, que l'auteur faire se contredit grossiètement quand i dit que Schemos regna de l'Euphrate à la Méditerrance. Les contradicions sont fréquentes dans l'auteur facre.

<sup>(</sup>r) Nous avons déjà va un lévite qui coupa fa femme en doute moreaux parte qu'elle faith mort de faitude d'avoir cit violet en Gabas; l'a ministenant voici un prophète nomme Alies, qui ne coupé que son nanceux en doute parts, pour fignifier au rebelle j'évileur que de doute trius d'Italie il en autris la l. Il aurai pu comploser contre Salenta vave ce rebelle fans qu'il lui en coliste un bon nanceux unnei, le Dèux d'italie de douantir just beaucoup de manteux à far prophètes; on fait que leur garde-robé teils mul fournie; apparenment que j'urcleur lui jaya la valeur de son nanceux.

Or Salomon voulut faire affassiner Jéroboam... Et Salomon s'endormit avec ses pères, & il sut enseveli dans la ville de David son père. (s)

Roboam, fils de Salamon, vint à Sichem; car toutes les tribus y étaient affemblées pour l'établir roi : mais Jéroboam fils de Nobath, ayant appris en Egypte la mort du roi Salamon, revint de l'Egypte. Il se préenta donc avec tout le peuple d'Ifraèl devant Roboam, disant : Ton père nous avait chargés d'un joug trèsdur : diminue donc à préfent un peu de l'extrême dureté de ton père ; & nous te servicons.... (1) Roboami ayant consulté des jeunes gens de sa cour, répondit au peuple: Le plus petit de mes doigts est plus groit que le dos de "mon père; vons a imposé un joug pesant, j'y ajouterai un joug plus pesant; si mon père vous a fouettés avec des verges, je vous souteterai avec des scorpions.

Le peuple voyant donc que le roi n'avait pas

<sup>(1)</sup> Si Salemen voolus faire allfallner et Jeobene, il paralt qu'en eléte Ditto lui avait donne la Figefé: il dit toojours fort villain d'allfallner; si muis essis il s'agilifai d'un royaume qui, dit-on, ètendais de l'Euphrate à la mer. Salemen ne put venir à bout de fon delfoin, il mourut; k de bounne gena difiguent encors vil el d'unnie. Les prophetes juisis n'agivernt point cette question. Il n'y avait point encore d'entire de leur temps.

<sup>(1)</sup> Ce Salomon était donc le plus avare Juif qui fût parmi les Juis; & fon contrôleur-général des finances meritait d'être pendu.

Quoi! de fon temps on marchaît fuir For & Fargent dara let rues; nous avous vu qu'll poffedait environ trente : un millian d'argent comptant; & le cancre accabiait encore fon peuple d'impôte, aprèt lui avoir fait manger en un jour cent quatre - vinje, -neaf millions deux cents mille livres de viande à feixe onces la livre! On a blen raison de dire qu'll n'y a rien de la varae qu'un prodique.

Pour Robam qui dit que Salgman avait fouetté fon peuple avec des verges, & qu'il le fouetterait avec des scorpions; c'est la réponse d'un tyran. Robam méritait pis que ce qui lui arriva.

voulu l'entendre, lui répondit: Qu'avons-nous à faire à David ton grand-père? que l'heritage avons-nous à partager avec le fils d'Igli' allons, Ifraël, allons-nous-en dans nos tentes; adieu, David; pourvois à ta maison comme tu pourras. Et tout Ifraël s'en alla dans ses tentes. (u)

Roboam ne régna donc que dans les bourgs de la tribu de Juda.

Or le roi Robeam envoya l'intendant de fes tributs, nommé Aduran; mais tout le peuple le lapida, & il en mourut.... Le roi Robeam monta auflitôt fur fa charrette & s'enfuit à Jerufalem. Et tout Ifraël se sépara de la maison de David, comme il en est séparé encore aujourd'hui. (x)

Or tout Ifraël fachant que Jéroboam était revenu, le conflitua roi; & personne ne suivit la maison de David, excepté la maison de Juda.

Roboam, étant donc à Jérusalem, assembla la tribu de Juda & celle de Benjamin, & vint avec cent-quatre-

(a) Tont Ifrael avair grande ration. Une nation entière n'aime point à être fouctée soue des feorpions. La maifone de pari d'estal par meilleure qu'une autre: c'était le fils de l'habitant d'un village; & les autres familles avaient antant de droit que la fernne de le fervir de feorpions pour foustier le peuple; mais DI 12 u chesifit la famillé de Darie.

(x) Ces mots, comme il en eff separe encore enjourd'hai, prouvent que l'auteur facre écrivait très-long-temps après l'evenement. Cela prouve encore que, s'il n'était qu'un homme ordinaire, on pourrait douter de tout ce qu'il raconte : mais il était inspiré, comme ou sait.

Cette feillion eure Ifrail 8. Judi. dura tonjum; julqu'à la disperion dei dix tribus, 8 recommenga enditue cure Samarie 8, perillelem. De-la toutes les prophéties en faveur de Josta par les prophities du parti de Juda; de la toutes ces invedires contrel extenenis de Juda, 8 toutes es prediditions de la grandour de Juda, qu'on a erditale spiliquées à Jases fils de Murir, quand la religion chreienne a été citable avec tant de peior & de temps fur les ratutes de la religion judisque.

vingts mille foldats choisis (y) pour combattre contre la maison d'Ifraël, & pour réduire tout le royaume de Roboam fils de Salomon.

Alors DIEU, parla à Sémeira, homme de DIEU, difant: Va parler à Robeam, fils de Salomon, roi de Juda, & à toute la maifon de Juda & de Benjamin, difant: Voici ce que commande le Seigneur; vous monterez point contre vos frères les enfans d'Ifraël; que chacun s'en retourne chez foi; car c'ell moi qui ai dit cette parole. Ils écoutèrent tous ce difcours de DIEU, & ils s'en retournèrent comme le Seigneur l'avait ordonné.....(1)

Or Jéroboam fit bâtir Sichem dans les montagnes d'Ephram.....

Et il difait en lui-même: le royaume pourrait bien retourner à la maison de David; si ce peuple monte en la maison du Seigneur à Jérusalem, pour y facrifier, le cœur de ce peuple se tournera à la fin vers Robeom roi de Juda; ils me tueront & reviendront à lui. Done, après y avoir bien pense, il fit faire deux veaux dorés,

<sup>(3)</sup> Voilà une des exagérations incropables qui fe font gilières dans les livres faints du peuple de Diru ( lan doute par la faux des cogifies.) Un mifroble roitelet de la distitue partie d'un petit pays barbare pouvait-il avoir une armercé exceptaire viegn mille conductanta? Les exagerations précédentes, dit-one, font exocre plus incropables. Il de varia (§ l'en fait trebuille de l'entre l'abre de l'entre de l'e

<sup>[2]</sup> Tous les bons critiques foupçonnexes quelqu'un de ces rabbi, de ces rhoi, é de se propheires, d'avrê cieit tous ces livres juifs. L'auteur repréfente toujous un prophète prédifant l'avenir le dispoinnt du préfenir mais de quelle autorite et juif inconna, nonme 3 êméin, étai-il dont revêu pour difficre tout d'un our que armite de cest quarte-vioque mille hommes? Ce prophète-li n'etai- pa de la fathion de Just; aufin d'exist-il nontempe que mais cur qui ou prefet j'aves file de Marie en Bettaleren.

& il dit à fon peuple: Gardez-vous de monter à Jérufalem; voilà vos Dieux qui vous ont tirés de l'Egypte. Et il mit ces deux veaux, l'un à Béthel, & l'autre à Dan. (a)

En même temps Addo le voyant, le prophète, l' l'homme de Dieu, bb, vint de Juda en Bethel, quand J'éroboam était monté fur l'autel & qu'il jetait de l'encens. Et il cria contre l'autel dans le verbe de DIEU; & il dir Autel, autel! voici ce que dit le Seigneur: il naîtra un jour un fils de la maison de David, qu'i s'appellera J'ofias; & il immolera fur toi les prêtres des hauts lieux qu'i a préfent brûlen fur toi de l'encens,

(a) Nouvelle preuve que la religion judațique n'tait point faire. Cette miferable nation juive change de culte à tout moment, depuis fa finquifre évation d'Egypte juiqu'au temps d'Efries. Remarquez fon goit pour let veaux d'or ou dorts. Il en coûta vingt-trois milk hommes pur le veau d'daren. Le Signeur Alense, ou Sadri, ou Sadbatet, ou Jéters, ou Jéters, deux neutre lement egorger quarante-fix mille Hradities pour les deux veaux de Jerobean.

Au reste, ce Jereboam était sort sensé de ne vouloir pas que son peuple allât sacrifier en Jérusalem. Les rois de Perse ne sousserent pas que les Persans aillent baiser la pierre noire à la Mecque; & le roi de Prusse n'envoie point ses greuadiers deunander des pardons à Rome.

(4) C'ell Philiorien Linim Jofphe qui appelle ce prophète Adés; let factive chièrs ne hoomment pas. Le Siquent Ahasa donne à lon prophète Adés un pouvoir plus qu'humain. Det que le roitelet Jéréloan veut faire faisir ce prophète de malheur, fa main se feche, k fon brax arbeit étendul fais pouvoir remare. Cepredant Adéna svalt lut-même envoyé un autre prophète à ce même Jéréloam pour lui donner dix parts fair doute de ce beus royaume de quatante-cinq lieuse de long far quitine de large.

Le miracle de cette main scehee est bien peu de chosé en comparation de la mer Rouge sendne en deux, & du soleil s'arrêtant un jour entier sur Cabaon, comme la lune sur Aislon. Mais nous verrons d'aussi beaux miracles, quaud nous serons parvenus au temps du devin Elie & du roitelt Ashab, (\*\*)

( \* ) Ce troifieme commentateur s'exprime en termes trop peu mefuris.



& il brûlera fur toi les os des hommes. Et auffitôt it donna un figne, difant: Ceci fera le figne que c'eft. DIEU qui a parle; voici que l'autel va fe fendre, & que la cendre qui est desfus va se répandre.

Le roi ayant entendu cet homme qui criait contre fon autel en Béthel, étendit sa main & cria: Qu'on saissiffe cet homme-là. Mais sa main, qu'il avait étendue, devint paralytique sur le champ; & il ne put la retirer à lui....

L'autel se sendit, & la cendre se répandit, selon le signe que l'homme de DIEU avait prédit dans le verbe de DIEU.....

Alors le roi dit à l'homme de DIEU: Conjure la face du Seigneur ton Dieu, & prie pour moi, afin qu'il me rende ma main. L'homme de DIEU pria la face du Seigneur Dieu; & le roi reprit sa main.

Le roi dit donc à l'homme de DIEU: Viens-t-en dîner avec moi dans ma maison; & je te serai des présens.

L'homme de Ditu répondit au roi: Quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'irais point avec toi; & je ne mangerai point de pain, ni ne boirai point d'eau ici; car le Seigneur, qui m'a envoyé ici, m'a ordonné en m'ordonnant: Tu ne mangeras point de pain, & tu ne boiras point d'eau en ce lieu-là, & tu ne boiras point d'eau en ce lieu-là, & tu ne boiras point d'eau en ce lieu-là, & tu ne boiras point d'eau en ce lieu-là, & tu ne boiras point d'eau en ce lieu-là, & tu ne boiras point d'eau en ce lieu-là, & par un autre chemin.

<sup>(</sup>c) Cette defenfe de manger fur les terres de Jérèbem prouve encore que ces terres n'exheten pas fort ciendoes. L'u bon pieton pouvait aifennes dégièner à Samaire, & fouper à Jeruillem; à plus fonte raifon, um prophète, accoutume à une vie fobre, pouvait fe pafier de dijenner à Bethel, qui c'ait encore plus près de l'eruillem euse de Sumaire.

Or il y avait un vieux prophète qui demeurait à Béthel; & fes enfans contèrent au vieux prophète leur père tout ce que l'homme de DIEU venait de faire. Et leur père leur dit : Quel chemin a-t-il pris pour s'en aller ? Et ils lui montrèrent le chemin. Et il dit à ses fils : fanglez-moi mon âne. Et ils lui fanglèrent fon âne; & il monta desfus; & il trouva Addo, l'homme de DIEU, affis fous un térébinthe; & il lui dit : Es-tu l'homme de DIEU qui es venu de Iuda? Et Addo répondit : c'est moi. Le vieux prophète lui dit: Viens-t-en avec moi pour manger du pain. Addo répondit : Je ne peux m'en retourner ni venir avec toi , ni manger du pain , ni boire de l'eau en ce lieu; car le Seigneur m'a parlé dans le verbe du Seigneur. difant : Tu ne mangeras pain, ni ne boiras eau en ce lieu, & tu ne t'en retourneras pas par la même voie, (d)

Le vieux Voyant lui réparuit : Ecoute; je suis propàret aussi, & semblable à toi; & un ange m'est venu parlet dans le verbe du Seigneur, disant: Ramène-moi cet homme-là dans ta maison, asin qu'il mange pain & qu'il boive cau. Et ainsi il le trompa, & le ramena avec lui; & Adabo mangea pain & but cau. Et lorsqu'ils étaient assis à table, le verbe du Seigneur se fit entendre au prophète qui avait ramené le prophète Mdo: Homme de DIEU, qui viens de Juda, voici ce que dit le Seigneur: Parce que tu n'as pas été obéissant

<sup>(4)</sup> Remarquer que, dés qu'un homme fe difait prophète cu l'irail su un juda, on le creyait fur la parole. Nous avous vu qu'il y avait du temps de Saul des troupes de prophete; mais on n'était point reçu dans ces bandes, comme on est reçu licencie à Salsmanque & à Colimbre. Des que le vieillard fe dis prophète, dédé le recomait pour tel, & se met à manger sans difficulte.

à la bouche du Seigneur, & que tu n'as point gardé le commandement que le Seigneur l'a commandé, & que tu t'en es retourné, & que tu as mangé pain & que tu as bu eau dans le lieu où je t'ai défendu de manger pain & de boire eau, ton cadavre ne fera point porté dans le seputre de tes pères.....

Donc après qu'Addo, homme de DIEU, eut bu & mangé, le vieux devin fangla fon âne pour le ramener.....

Et comme Addo, homme de DIEU, était en chemin, il fut rencontré par un lion, qui le tua; fon corps demeura dans le chemin; & l'âne fe tenait auprès de lui d'un côté, & le lion de l'autre. ( ¢ )

### Déclaration du commentateur.

Dan la crisita si je fais que cutte historie è ce commentaire su casquata su celtură we casa safin surrite qu'in sui, je paficiri su ten sinfficiente su cui su france qu'an sui, je paficiri su ten sinfficiente su crisi si faita è e firiti si qui su forment qu'an dissun degalitant si montante de generat civili nettre desse partire surrite suprime surrite sui surrite su destinate a surrite surrite

(\*) Sans l'aventure du lion & de l'âne qui restèrent tous deux en sentinelle à cité du sorps mort, nous n'aurions fait ajueun commentaire sur le prophète. Adés qu'à pas fait une grande signe dans les monde, & ajust l'on ne peut reprocher que d'avoir eu faim & d'avoir dejeiné mal-à-propos dans un endroit plutoit que dans un autre. On ne peut le ranger que parmi les petits prophètes. En ce temps Abias, fils de Jéroboam, tomba malade...

Et le roi Jéroboam dit à fa femme: Ma femme, déguifetoi; change d'habit; va-t-en au village de Silo où eft
le prophète Ahias; prends avec toi dix pains, un
petit gâteau, un pot de miel, & va-t-en trouver le
prophète; car il te dira tout ce qui arrivera au petit
enfant.... Or le prophète Ahias, que la vieillefle
avait rendu aveugle, entendit le bruit des fouliers.
de la reine, qui ciati à fa porte en Silo; & lui dit:
Entre, entre, femme de Jéroboam; pourquoi te déguifestu?.... Ceux de la maison de Jéroboam, qui demeurent
dans la ville, feront mangés par les chiens; & ceux
qui mourront à la campagne feront mangés par les
oifeaux..... va-t-en donc; & fiút que tu autas mis
le pied dans la ville, l'enfant mourra. (f)

Or Juda fit aussi le mal devant le Seigneur. Car ils firent aussi des autels & des statues, & des bois consacres sur les hauts. Il y eut aussi des Sodomites prositités, & des abominations.

Mais la cinquième année du règne de Roboam, Séfac, roi d'Egypte, s'empara de Jérusalem, & il enleva tous les tréfors de la maison du Seigneur, & les tréfors du roi; il pilla tout, jusqu'aux boucliers d'or que Salomon avait faits....(g)

<sup>(</sup>f) Ce prophète diles n'eth pas confolaus. Misi olferrez qu'il n'eth que prophète d'îliral et als pas pas confolaus. Misi olferrez qu'il n'eth que prophète d'îliral et air plonge dans l'héréfie; il factifisit chez lui; il ne factifisit de la fili old point à féruillant. Et il n'et plonie seprine que le prophète dissi fit de la fili filon de Juda. Misi il y a cu de tout temps des prophètes chez la fitte fili pas de la fili prophètit contra Leni XIV.

Le nomme Care de Man(gene prophètifs an faveur des junfeuilles. Il y a des prophètes par des prophètes par des prophètes par de prophètes par de la fili prophètit contra l'air XIV.

Le nomme Care de Man(gene prophètifs an faveur des junfeuilles. Il y a des prophètes par l'est par l'est prophètes par l'est prophètes par l'est prophètes par l'est prophètes par l'est fili par l'est prophètes par l'est par l'est par l'est prophètes par l'est par l'est

<sup>(</sup>g) Le lion de Juda dont la verge ne devait jamais sortir d'entre ses jambes jusqu'à ce que le Sàilo vint, sent cette sois-ci ses ongles rognes de

Or Ma, petit-fils de Roboam, marcha droit devant le Seigneur; il chaffa les Sodomites profitues... & empêcha Maacha fa mère de facrifier à Priape, & il brifa le fimulacre honteux de Priape, & le brûla dans le torrent de Cédron. Cependant il ne détruifit pas les hauts lieux. Mais fon cœur était parfait devant le Seigneur. (h)

Abias out guerre avec Jéroboam. (\*) Il avait quatre cents mille combattans bien choifis & très-vaillans. Et Jéroboam avait huit cents mille combattans bien choifis aufli & très-vaillans.... Et il y eut cinq cents mille hommes des plus vaillans tués dans la bataille du côté d'Ifrael.... (i)

bien près : & sa verge n'a pas grand pouvoir. Séses vient d'Egypte piller tous les trésors prétendus qui étaient dans le temple de Salomon.

De graves favans prouvent que Sefoc etait le grand Sefofriz : d'aures graves favans protuvent que Sefofri in nequit mille la su avant Sefoc. De favans encore plus graves protuvent qu'il a'y out jamais de Sefofria. Une railon qui frait corier que ce set jus pa Sefofria qui pilla Jerufalem, c'elt qu'il ne pilla point Sichem, Jericho, Sanazire, kie deux veux d'or hereiques gaz ett Heriobit dis que ce grand Seffrit pilla toute la teure.

(4) L'uniture facté dit que la train. Mande était mêre du roilett distu; le enlaire il dit qu'elle etait mêre du roilett dip; mais il nedi point er que c'enti que ces Priaper dont la mire Manda était grande-pettrelle à jérufalem. On ne fort point de furprife quand on voit des Priapes adorte par la mailion de Donié R par les catam de Jach. Y a-t-ul une plus forte preuve que la religion judaique ne foi jamuis laste judge lus empad Efficar 3. Quant aux jounes Sodomine challes par le roil dis ou pet roi disting.

Quant aux jeunes Sodomites challes par le roi 1/6 ou par le roi 1/6 i et le connant qu'il y eût encore de ces gens-là, après le terrible exemple de Sodome & Gomorrhe. Il est souvent parlé de ces jeunes Sodomites dans le troisième livre des Rois.

<sup>(\*)</sup> Paralipomènes, liv. II, chap. 13.

<sup>(</sup>i) Je ne puis ni concilier les contradicions énormes qui se trouvent entre les livres des Rois & celui des Paralipomènes, ni éclaireir leurs

Abias, voyant donc son royaume affermi, épousa quatorze femmes, dont il eut vingt-deux fils & seize filles.....

Afa, fils d'Abias, fit ce qui était bon & agréable devant le Seigneur. Il leva dans Juda une armée de trois cents mille hommes portant boucliers & piques; & dans Benjamin deux cents quatre-vingts mille hommes portant boucliers & carquois....

Et Zara, roi d'Ethiopie, vint l'attaquer avec un million de combattans & trois cents chariots de guerre..... Et les Ethiopiens furent entièrement défaits; car c'était le Seigneur qui les frappait.

Or Amri acheta la montagne de Samarie d'un hébreu nommé Somer, pour deux talens d'argent; & il bâtit la ville de Samarie du nom de ce Somer, à qui la montagne avait appartenu.

Et Hiel, natif de Bethel, rebâtit la ville de Jéricho. (k)

En ce temps-là Elie le thesbite, habitant de Galaad, (1) dit à Achab roi d'Ifraël: Vive DIEU! il ne tombera

obscurités, Je donne seulement ce petit exemple concernant le roitelet de Juda, nomme Abiat, & le roitelet Jeroboam.

Que dita-vous, mon cher ledeur, de vings-deux fils de cet Aliés & cet fils é les feits felles, dont es quatorte fermas accoudente en deux and ét emps? Que difex-vous de fon armée de cinq cuus quatre-vingts mille hommes, & de celle dur oil "Ethiopie qui fe monair à un million? Vous fever qu'il y a un peu loin de l'Ethiopie à jurishem. Par oi était veux ce roi d'Ethiopie? Comment le roi d'Egypte, 3/96 ou 3/9/9/11, l'avait-il laife paifie?

Je n'infifte pos fiir ces prodiges : nous en avons vu, & hous en verrons bien d'autres ; prenons courage.

(4) Ces grands rois d'Ifraël ne possèdaient pas une ville passable avant qu'on eût bâti Samarie, Jéricho, & Sichem. Jéricho fut une place importante contre les irrupsions des Arabes & des Syriens; ainsi Jéste n'avait pas agi pas pendant fept ans une goutte de rofée & de pluie, fi DIEU ne l'ordonne par ma bouche.....

Le Seigneur Adonaï s'adreffa enfuite à Elie, & Iui dit: Retire-toi d'ici; va-t-en vers l'Orient; cache-toi dans le torrent de Cariti, j'ai ordonné aux corbeaux de ce pays-là de te nourrir.... Elie fit comme le verbe d'Adonaï lui avait dit; il se mit dans le torrent de Cariti, qui est contre le Jourdain. Les corbeaux lui apportaient le matin du pain & de la viande, & le soir encore du pain & de la viande, & il buvait de l'eau du torrent.

Quelques jours après, le torrent se sécha; car il ne pleuvait point sur la terre. Le verbe d'Adonai se sit donc encore entendre à lui, en disant: Lève-toi, vat-en à Sarepta, village des Sidoniens, & demeure là; car j'ai commandé à une veuve de te nourrir.....

eo politique, lorfqu'il la détruifit eotièrement : & l'anathème prononcé contre elle ne fublifta pas.

(1) Cell ici où l'on patte pour la première fois d'Elle le theshite, est homme soique, qui n'avrit pas de pain à manger fur la terre, k, qui monta au ciel dans uo char de feu, traine par quatre chevaux de feu. On oe comanit guire plus le bourg de Thesbe fa patris, que fa personne f. k le voill qui amonce tout d'un coup qu'il ne pleuvar que par son ordre. Remarquous d'abord que Ditto ne l'emploie que chez les liradites herrefuges, comme noul l'avons depi sinfance.

Memo lui ordonne de à liferir, non pas au bord du torrent, mais dans le torrent men, è cel 1 à que les corbaux vincenel a courir de la part de DIUC. Cette idee de nourir les faistes par des corbeaux fui mitte depuis des l'hillères de prire du défent. Le noteaux nourir pedant foiasse aux l'emite Faul dans une con fon ber. Paul "avait que cent, retire aux les propositions de la comme de la

Elie alla auffitôt à Sarepta; & quand il fut à la porte, une veuve se mit à ramasser quelques brins de bois. Il lui dit: Donne-moi un peu d'eau dans un gobelet, & une bouchée de pain. La veuve répondit: Vive Adonai ton Dieu! je n'ai point de pain; je n'ai qu'un petit pot de farine qui n'en contient qu'autant qu'il en peut tenir dans ma main, & un peu d'huile dans un petit vafe; & je viens ici ramasser deux brins de bois pour faire manger mon fils & moi; après quoi nous mourrons. Elie lui dit : Cela ne fait rien ; fais comme je t'ai dit ; fais-moi cuire un petit pain fous la cendre; apporte-le-mói; tu en feras après un autre pour ton fils & pour toi; (m) car voici ce que dit Adonai Dieu d'Ifraël : le pot de farine ne manquera point, & le pot d'huile ne diminuera point, jusqu'à ce qu'Adonai fasse tomber de la pluie sur la face de la terre. . . . La veuve s'en alla donc, & fit ce qu'Elie lui avait dit. Elie mangea, elle aussi, & sa maison aussi; & la farine du pot ne manqua point; & l'huile

(m) I se feigeure revoise fille de millen des hérétiques cher des infidelles. Le prophète commesse par deviner qui une frame qui rainfid du baje; et verve; il cantennes par demander pour lui le feul morceu de pain qui melà a cette fennes, them fir qu'il lui ne donnent d'autre. Mui il n'elt pas dit que ente fennes fidonienne fe foit convertie, k à it quinte le Dien de Sidon pour le Dien de John majer le von les miscries que fait fille en fa favveur; mais fa convertion peut fe lippofert. De plus, un grand nombre de travantispopet, è une un'avonom convern, que tous les proples reconnilificient un Dien fuprime qui communiquait une partie de fon pouvoir ci cett qu'il vouldit krowfert, quatis de mage de l'erge, uncôt à des mages de Perfe ou de Babylone, à des hereitques funaritains, à de sidonier, mient de man Balem. Si vous en copre ce la trais, choma confervait fos ties, fon culte, fes deux feccondairs, e, a adorant le Danu univerfel. A hill be phapes qui vit les miratels de Maje, reconnul la

du petit huilier ne diminua point.....

Or il arriva après, que l'enfant de cette veuve, mote de famille, fut fi malade qu'il ne respirait plus. Cette semme dit donc à Elie: Homme de DIEU, estu venu chez moi pour saire mourir mon fils?... Elie lui dit: Donne-moi ton fils; & il le prit du sein de la veuve, & le porta dans la falle à manger où il demeurait. Il se mit par trois fois sur l'enfant en le mesurant; & il cria à Adonai: Mon Seigneur, fais, je te prit, que l'ame de cet ensant revienne dans ses entrailles. Et Adonai exauça la voix d'Elie; l'ame de l'ensant revien, se il resurgire.

Après pluseurs jours le verbe d'Adonai fut fait à Elie, disant: Va, montre-toi au roi Achab, afin que je fasse tomber la pluse sur la face de la terre. Elie alla donc pour se montrer au roi Achab.... Or il y avait alors grande famine sur la terre. (o) Achab vint sussition devant Elie, & lui dit: N'est up ass celui qui troubles

puissance de Dieu, & ne changea point de culte : ainsi la veuve de Sarepta, dont Elie multiplia l'huile & la farine & ressulcita l'enfant, resta dans sa religion; car il n'est point dit qu'Elie l'engagea à judaiser.

(a) Quadques commensateurs ont remarqué qu' Elifer, valet et Élit & lon funcelleur en prophetie, fit la maine chois en faveur d'en petit enfanç qu'il me refficiels qu'après à Vitur ettendu fur lui. L'enfant bitilla fept fois de nouvie les youx. Les impies ont pretende noculrer qu' Elifer lin-thème citait le youx. Les impies ont pretende noculrer qu' Elifer lin-thème citait in pire de cet enfant, parce que le mani de la maire était fort vieux, le que Clirici, valet d'élège, qu'il oil ames exte fremme dans da chamber, la loit : No suite hau et qu'ille te étemende! Mais il n'ell pas permis de foupçonnet ains un prophite.

Nous ne repondrons point à ceux qui nient absolument tons les miracles d'Elie & d'Elife e, & jusqu'a l'existence de ces deux hommes. Contra negantem principia non est disputandam.

(e) Toujours la famine dans la terre de promission. Il y a encore une autre famine du temps d'Elifre. A peine Abraham y était-il arrive qu'il y eut famine; % il y avait encore famine lorsque Jofeph le juif gouvernait l'Egypte despotiquement.

Ifraël?

Ifraël? Elie lui répondit: Ce n'est pas moi qui trouble Israel; c'est toi & la maison de ton père, quand vous avez tous abandonné Adomà s' Guiri Back... · Fais affembler tout le peuple sur le mont Carmel, (p) avec tes quatre cents ciuquante prophètes de Boal, & avec tes quatre cents ciuquante prophètes de bocages, qui mangent de la table de ta femme Testable....

Achab fit donc venir tous les enfans d II raël; & il alfembla fes prophètes fur le mont Carmel.... Elie dit: Q'on me donne deux beuß; qu'ils en choisfifent un pour eux, & que l'ayant coupé par morceaux ils le mettent fur le bois, fans mettre du feu par-deffous. Et moi, je prendrai l'autre beuß; je le mettrai fur du bois, fans mettre du feu par-deffous.... Invoquex tous le nom de vos Dieux; & moi j'invoquerai le nom du mien. Que le Dieu qui exaucera par le feu, foit Dieu! Tout le monde lui répondit: très-bonne proposition.

Les prophètes d'Achab, ayant donc pris leur bœuf, invoquérent le nom de Baal julqu'à midi, difant: Baal, exauce-nous. Et Baal ne difait mot. Ils fautaient par-deffus l'autel; il était déjà midi. Et Elie fe moquait d'eux en difant: Criez plus fort; car Baal et un Dien; il parle peut-être à quelqu'un; ou il eft au cabaret; ou il voyage; ou il dort, & il faut le réveiller. Ils fe mirent donc à crier encore plus; ils fe firent des incifions felon leurs rites avec des

Philosophie &c. Tome III.

<sup>(</sup>p) Le mont Carmel appartenait aux Sydoniens. On fait que c'est sur cette montagne que le prophète Eiir fonda les carmes. Ces savans moines ont plus d'une sois traite d'heretiques ceux qui ont osé combattre cette verité.

couteaux & des lancettes, jusqu'à ce qu'ils fussens couverts de sang. (q)

Elie rétablit l'autel d'Adonaï en prenant douxe pierres, & fefant une rigole tout autour, arrangea fon bois, coupa fon beufl par morceaux. Il fit répandre par trois fois quatte cruches d'eau fur fon holocaufle & fur le bois; & il dit: Adonai! Diou d'Abraham, d'Ifaac, & de Jacob! fais voir aujourd'hui que tu es le Dieu d'Ifraël, & que je fuis ton ferviteur, & que c'eft par ton ordre que j'ai fait tout cela.

Et en même temps le feu d'Adonaï descendit du ciel & dévora l'holocauste, le bois, les pierres, la cendre, & l'eau qui était dans les rigoles.

Ce que voyant le peuple, il cria: Adonai est Dieu, Adonai est Dieu.

Alors Etie leur dit: Prenez les prophètes de Baal; & qu'il n'en échappe pas un feul. Et le peuple les

(q) II est évident, par l'acceptation univerfelle & foudaine que les litraëlites font de l'offre d'Elie, qu'ils étaient dans la bonne foi.

Il n'est pas moins évident que leurs prêtres avaient une consiance aussi grande dans leur dieu Bad, qu'Elie dans le vrai Dieu; puiqu'ils se donnaient des coups de couteau, & qu'ils fefaient couler leur sang pour obtenir le seu du clel.

Il femble månes que la peuple d'Ifrall k la peuple de Jlos adorisate in mine Diele God en none different, first avait des venus d'ort mais Juda avait fen benuf d'ort, palect par Saleman dann le fandauire vant ges 45% vitu plier femilalem k le temple. Il et dair, par le cene, qu'Illead a'udomit point fen venux, puifiqu'il n'udomit que Baul. Ore enc. Bal. Ball. Baul figuilisti le Seigneux, comme Maria, Elea, Saledani, Saleda, Jelos figuilisti avait le Seigneux, Les rites, les farsifeste custierment les mêmes je la incirie fuel citette different e-moffali done qu'un ce que les l'Ifrallien en voulsient pas portet un regue à j'entlean, dont le tribu fen Juda et le Opidicition.

ayant pris, Elie les mena au torrent de Cifon, & les y massacra tous. (r)

Elie dit ensuite au roi Achab: Allez, mangez & buvez; car j'entends le bruit d'une grande pluie...... Et il tomba une grande pluie. Achab monta donc sur fa charrette... Et Elie s'étant ceint les reins, courut devant Achab jusqu'au village de Jéfraël. (3)

Le roi Achab ayant rapporté à Jéfabel ce qu'Elie avait fait, & comme il avait maffacré ses prophètes, la reine Jéfabel envoya un messager à Elie, disant:

(\*) Quedques favraus précimentes qu'élles d'ett qu'un perfoonage ailléorique, le qu'il per cet passiné d'ête. Mais à l'Éle cétals, le crisiques differst que jamais juil ne fau plus barbare. Les prophètes de Bost eticies audit évens à leur des que bia sa fien jure foi étais audit grande que la ference. Il a étaient donc pas compables; lis exsient facilles à leur dieu l'à leur roi. Il y avait dous une riquilles hombriels à leur faire facilier la mont. Et comments le roi d'Urail permis-il cette exécusion? étais le condiment i mouir de la fouder qui viat en tamps ferois hédre les pierres de fon audit, hérridques. Il levrédone porter faire d'apanle les brêtes égarées. Il d'evrit vouloir le repenité des pérèmes les conférens ; car li et millen autimen. Aufryfiel en. Urail via roit bomme que ent Élie qui égorgeait cont fical huit cessé cinquasse prophètes fes conférers ; car il et dit qu'il le runt tous.

Mes prédécesseurs, dans l'explication de la fainte Ecriture, n'ont pu répondre aux critiques, ni moi non plus. Puisse seulement cette execrable boucherie d'Elie ne point encourager les persécuteurs!

(1) Nos critiques ne ceffent de s'étonner de voir le plus grand des prophètes, le premier ministre de l'Eternel, courir comme un valet-de-pied devant la charrette du roi d'Israël.

Il eft dit dans l'hifloire de Fresçui Xenfer, apôtre des Indes, qu'il courzis, comme Ele, devant la charrette qui mena fer compagnoss de Rome en Efragger. Nos crisiques ètionostes bien davantage que la reint Jifabel foit affer foue pour faire aversir Élie par un mellager, qu'ille le dera pendre le lendemain. C'està hai donner un jour pour te fauver. Ili ne

Les Dieux m'exterminent, si demain je ne tue ton ame, comme tu as tué l'ame de mes prophètes.

Elie trembla de peur, & s'enfuit dans le défert; & il se jeta par terre & s'endormit. L'ange de DIEU le toucha & lui dit : Lève-toi & mange. Elie se retourna, & vit auprès de fa tête un pain cuit fous la cendre & un pot d'eau. Il mangea & but, & marcha pendant quarante jours & quarante nuits jusqu'au mont Oreb, montagne de DIEU.... Et il se cacha dans une caverne, Le Seigneur Adonai lui dit: Que fais-tu là? fors & va fur la montagne. Puis le Seigneur passa; & on entendit devant le Seigneur un grand vent, qui déracinait les montagnes & qui brifait les roches; & le Seigneur n'était point dans le vent. Puis, après le vent, il se fit un grand tremblement de terre : & le Seigneur n'était pas dans ce tremblement. Et après ce tremblement de terre, il s'alluma un grand feu : & DIEU n'était pas dans ce seu. Après ce seu, on entendit le fifflement d'un petit vent : & DIEII était dans ce sifflement. (1) Et Adonai dit à Elie: Retourne dans le défert de Damas, & tu oindras Hazail, pour être roi de Syrie ; & tu oindras Jéhu, fils de Namfi, pour être roi sur Ifraël. Tu oindras aussi le bouvier

conçoivent pas qu'un homme qui reffuscitait des morts, qui disposai des nutes k de la foudre, foit affic politon pour s'étainsi fur les menaers d'une femme. Ditto ne l'affide qu'avec un petit pain cuit k de l'eau. L'ange qui lui donna ce pain k cette eau, était apparenment l'ange qui donna à boire an petit [Imast] k à fa miere Lew.

<sup>(1)</sup> DIEU qui n'était pas dans ce grand vent, mais qui était dans ce petit vent, fournit de belles reflexions aux commentateurs, & furtout au profond Calmet. Il foupçonne, après de grand-hommes, que le grand vent figuific l'ancien Tellament, & que le petit vent figuific le nouveau.

Elisée, pour être prophète. Quiconque aura échappé à l'épée de Jéhu, sera tué par Elisée. (u)

Or Elie ayant rencontré Elifée qui labourait avec vingt-quatre bœuß, il mit son manteau sur lui.... Benadad, roi de Syrie, ayant assemblé toute son armée & sa cavalerie, & ses chars de guerre, & trente-deux rois avec lui, marcha contre Samarie & l'assega.

Le roi d'Ifraël affembla fes prophètes au nombre de quatre cents , & leur dit : Dois-je aller à la guerre en Ramoth de Galaad? Et ils lui répondirent : Marche à la guerre dans la ville de Galaad; & le Seigneur la mettra dans ta main.

Le roi Jofaphat, roi de Juda, (l'ami & l'allié du roi d'Ifraël Achab) dit aussi: N'y a-t-il point quelque autre prophete pour prophetiser? Achab répondit au roi Jofaphat: Il y en a encore un par qui nous pourions interroger Adonai; mais je hais cet homme-là, parce qu'il ne prophétise jamais rien de bon; c'est Michie, sils de Jembla....(x)

- (u) Ce petit moreau ell le plus important de tous. Ditzo ordonne à l'ité de faire un oint, un christ), un medite d'Iluzoi, de le factre 17-i, oint de Syrie; k d'oindre, de factre partillement Jels roi d'Ilital; k d'oindre, de factre aulit le bouvier Elife en qualite de prophite, titre qui ell bien au-deliu du titre de roi, Cet Elife ell le premier prophète pour leguel l'Escriture ai junaise employe e mor d'oint, de christi. Miloto Bolitzylete dit que pour faire deux rois k un prophète il ne faut qu'un demi-feptier d'huelle. Ceptendan rous ne voyons pau p'Elifer ait e jumis oint. Nous voyons encore moins qu'e Elifer ait égorgé ceux qui échappieren à l'eppé de Jels. On nous a exparge le meurets dont Elifer devait decorer fon ministère. C'est bien affez des buit cents cinquante prophites tusé de la propose main d'Elir.
- (x) Mes prédecesseurs, dans le travail épineux & désagréable de commentaire, se sont appliqués à citer & à resuter milord Hebert,

Cependant Achab, roi d'Ifraël, fit venir Michée. Le roi d'Ifraël & le roi de Juda étaient dans l'aire

Welfen, Tiedal, Telmal, Pabbè de Tillatet, Pabbè de Lungurus, le curb Mefin; Budinger, Frent, de Morfais, le comte de Budingerie, Hust, & tand dauten. Nous nous en tiendrons tei à milord Bulingheie; là sous croirons, en le rétutant, avoir rétait tous les critiques. Voisi donce comme il s'exprime dans foi livre suffiperion de la Gillate de Morfais. Par l'ecoffais M. Mallat, fon feerêtaire & fou diffepte.

- " Je lois bien sife de voir un roi qui le dit enholique, comme Jofa-lui, ku un oi hiertzque, comme de lui, 'tunis contre l'ennemi commun, ne contre un infidelle tel que le roi de Sprie, [soillit du crime d'aborre DIUE (lous le nom d'Alad ke Remas, un lieu de l'Aborre fonu la nom n' d'Alan ke Reman d'Alad ke Remas, un lieu de l'Aborre fonu la nom n' d'Alan ke Reman d'Alad ke Remas, un lieu de l'Aborre fonu la nom b'écille pour appete à las coulcifi de genre quatre ceux geurs de la lie n' du peuje, qui le difinient prophète. Je ne fain nette où il put trouve ne aquatre centa estrepuntene, appet d'il svarie un la condédendance ne quatre centa estrepuntene, appet d'il svarie un le condédendance de la configuration de la reine Jufabi , k quatre centa pomphete. De la reine Jufabi , k quatre centa pomphète de la configuration d'alan de la reine Jufabi , k quatre centa pomphète de la configuration d'alan de la reine Jufabi , k quatre centa pomphète de la configuration d'alan de la reine Jufabi , k quatre centa pomphète de la configuration d'alan de la reine Jufabi , k quatre centa pomphète de la configuration de la reine Jufabi , k quatre centa pomphète de la centa d'alan de la reine Jufabi , k quatre centa pomphète de la centa d'alan de la reine Jufabi .
- Quoique je fache bien que les rois d'Ifraél & de Juda u'étaient pas riches, & que la ville de Samarie était alors fort peu de chôce, expendant je u'aime point à voir deux rois vêtus à la royale, affis chaeun « fur un trône dans une aire où l'ou bat du blé. Ce h'eft pas là un lieu » propre à tenir conféil.
- » Le prophète Sédétiau, fils de Classaus, pouvait prédire aux deux » rois des chofes agréables, jans se mettre deux cornes de ser sur la tête. » C'êtit été un beau spealace, si tous les autres prophètes & tous les offi-»: ciers de l'armée s'étaient mis des cornes pour opiner.
- "Michée ne se met point de cornes; mais il est affez sou pour dire qu'il
  "vient d'assister au conseil de Dieu, & qu'il a vu Dieu assis sur son
  "trône, environné de toutes les troupes célestes.
- " Ce furieux insense ose attribuer à DIEU deux choses également abo" minables & ridicules, l'une de vouloir tromper Achas roi d'Israël, l'autre
  " de ne savoir comment s'y prendre.
- » Mais le comble de l'extravagance eft de faire entrer un efprit malin, un diable, dans le confeil de DIEU; quoique le peuple hébreu n'ent ni jamais encore entendu parler du diable, k que ce diable n'ent été ni invenit que par les Perfes, avec qui ce peuple u'avait encore aucane sommunication.

d'une grange, chacun fur fon trône, vêtus à la royale, près de Samarie. Et tous les prophètes prophétisaient

" Drev ne fait comment le diable s'y prendra. Le diable, qui 2 plus » d'esprit que lui , & plus de puissance , lui dit qu'il se mettra dans la » bouche de tous les prophètes pour les faire mentir.

" Du moins, lorsque dans le second livre de l'Iliade Jupiter cherche des " expédiens pour relever la gloire d'Achille aux dépens d'Agemennon , il » trouve un expedient de lui-même : c'eft de tromper Agemennen par un

" fonge menteur. Il ne confulte point le diable pour cela ; il parle lui-" même au fonge ; il lui donne fes ordres. Il est vrai qu'Homers fait jouer " là un rôle bien bas & bien ridicule à fon Jupiter.

» Il fe peut que les livres juifs ayant êté écrits très-tard , le prêtre , » qui compila les réveries hébraïques , ait imité cette réverie d'Homère. " Car dans toute la Bible le Dieu des Juifs est très-inférieur au Dieu des " Grecs ; il est presque toujours battu ; il ne songe qu'à obtenir des » offrandes ; & fon peuple meurt toujours de faim. Il a beau être conti-» nuellement préfent , & parler lui-même , on ne fait rien de ce qu'il " veut. Si on lui bâtit un temple , il vient nn Sifac roi d'Egypte qui le » pille & qui emporte tout. S'il donne en fonge la fageffe à Salemen . » ce Salomon se moque de lui , & l'abandonne ponr d'autres Dieux. S'il » donne la terre promife à son peuple, ce peuple y est esclave depuis la

" mort de Jossé jusqu'au règne de Saul. Il n'y a point de Dieu ni de » peuple plus malheureux.

" Les compilateurs des fables hébraïques ont beau dire que les Hébreux » n'ont toujours été miserables que parce qu'ils ont toujours été infi-

" delles. Nos prêtres anglicans en pourraient dire autant de nos Irlandais " & de nos montagnards d'Ecoffe. Rien n'est plus aise que de dire : Si tu » as été battu , c'est que tu as manqué aux devoirs de ta religion ; si tu " avais donné plus d'argent à l'Eglife, tu aurais été vainqueur. Cette » infame superstition est ancienne ; elle a fait le tour de la terre, »

On peut dire à milord Bolingbroke que les écrivains facrés n'ont pas plus connu Homire que les Grecs n'ont connu les livres des Juifs. Jupiter, quitrompe Agamennon , reffemble , il est vrai , an dieu Sabbasth qui trompe le roi Achab. Mais l'un n'est point emprunté de l'autre. C'était une eréance, commune dans tout l'Orient, que les Dieux se plaisaient à tendre des pièges aux hommes, & à ouvrir sous leurs pas des précipices dans lesquels ils les plongeaient. Les poèmes d'Homère & les tragédies grecques portent sur ce sondement. D'ailleurs l'exemple de la mort d'Achab rentre dans les exemples ordinaires d'une justice divine, qui venge le sang innocent. Aclas était très-coupable , & méritait que DIEU le punit. Il avait

devant eux. Le prophète Sédékias, fils de Chaahana, fe mit des cornes de fer fur la tête & dit: Ces cornes frapperont la Syrie jusqu'à ce qu'elle soit détruite.

Tous les prophètes prophétifaient de même, & difaient aux deux rois : Montez contre Ramoth en Galaad; & le Seigneur vous la livrera..... Mais Michée, étant interrogé, dit : l'ai vu le Seigneur affis fur fon trône . & toute l'armée du ciel rangée à fa droite & à fa gauche : & le Seigneur a dit : Oui de vous ira tromper Achab roi d'Ifraël, afin qu'il marche contre Ramoth en Galaad & qu'il y périsse : Et un ange autour du trône disait unc chose, & un autre ange en disait une autre..... Alors un méchant ange s'est avancé, & se présentant devant le Seigneur, il lui a dit: C'est moi qui tromperai Achab. Et Adonaï lui a dit : Comment t'y prendras-tu ? Et l'ange malin a répondu : Je ferai un esprit menteur dans la bouche des prophètes; Adonaï lui a réparti : Oui, tu le tromperas, & tu prévaudras; va-t-en, & fais cela ainfi.

Le refle des difcours d'Achab, & de tout ce qu'il fit, & la maifon d'ivoire qu'il conftruift, & toutes les villes qu'il bâtit, tout cela n'est-il pas écrit dans le livre des discours & des jours des rois d'Ifraël?

pris, dans la ville de Samarie, la vigne de Naboth fans la payer; & il avait fait condamner injuffement Naboth à la mort, Il n'est done ni étonnant ni absurde que D 1 E v le punisse, de quelque manière qu'il s'y prenne.

A l'egard du lux d'éclab & de fa maifon d'ivoir , ou ornec d'ivoir , et al prouve que les carvannes a nabes apportaient depuis long-temps des marchandirs des Indes & de l'Afrique. Quelques omenenes d'ivoir aux chaifs curules furent long-temps la feule magnificence que les Romains connuient. Quoispule les commentaiturs typrochent aux exiviains hebraux des hyperboles & de l'exageration , expendant if sut bien que les chefs de la nation hebraique efficier quelque force de écoration.

Or il arriva qu'Ochozias roi d'Ifraèl, étant tombé par les barreaux d'une falle à manger en Samarie, en fut très-mal. Et il dit à ses domethiques: Allez consulter Belzibub ou Belzibuth, le Dieu d'Acaron, pour savoir si je pourrai en réchapper.....

En même temps un ange du Seigneur parla à Elie le thesbite, & lui dit: Va-t-en aux gens du roi de Samarie, & dis-leur: Eft-ce qu'il n'y a pas un Dieu en Ifraël? pourquoi confultez-vous un Dieu en Acaron? c'est pourquoi voici ce que dit Adonai : O roi! tu ne releveras point de ton lit, ô roi! mais tu mourras de mort. Et ayant parlé ainfi, Elie s'en alla. Les gens du roi retournèrent donc vers lui, & lui dirent : Il est venu un homme qui nous a dit: Tu ne releveras point de ton lit, ô roi! mais tu mourras de mort..... (y) cet homme est très-poileux, & il a une ceinture de cuir fur les reins. Ah! c'est Elie le thesbite, dit le roi. Et auffitôt il envoya un capitaine avec cinquante soldats pour prendre Elie, qui était sur le haut d'une montagne. Le capitaine dit à Elie: Homme de DIEU, le roi t'ordonne de descendre de ta montagne, Elie lui répondit: Si je suis homme de DIEU, que la foudre descende du ciel, & te dévore toi & tes cinquante

<sup>(</sup>y) Nous n'examinemus ici que les objections de milord Belinghreit. Selan lui , « Elli le theshier elt un perfonnage inaginaire ; k' Theshe în particul audit incumence que ini. Se premierre procée confirment u que c'haque bourgole, dans teus ces pay-14, avait fon Dieu qui en valuit bien un aure. Il esti indifferen au nu floritair de revoyer ches le dieu defaut, un chez te dem Belubel. Il parait qu' Elli etait trista le dieu defaut, un chez te dem Belubel. Il parait qu' Elli etait trista le dieu defaut, un chez te dem Belubel. Il parait qu' Elli etait trista le dieu defaut, un chez te dem Belubel. Il parait qu' Elli etait trista le constitue de cair ; die tout d'un coup ; n'eul de l'appeal de l'eul de la coup de l'eul d

hommes. Et la foudre descendit du ciel, & dévora les cinquante hommes & le capitaine.

Le roi Ochozias envoya auffitôt un autre capitaine avec cinquante autres foldats. Le capitaine dit a Elie: Allons, allons, homme de DIEU, defcends vite. Elie lui répondit: Si je fuis homme de DIEU, que la foudre defcende du ciel, & te dévore toi & tes cinquante. Et la foudre defcendit, & dévora encore ce capitaine & cette cinquantaine. (1)

Les enfans des prophètes, qui étaient à Jéricho, vinrent dire à Elifie: Ne fais tu pas que le Seignes doit enlever aujourd'hui Elit? Elifie répondit: Je le fais; n'en dites mot.... Et cinquante enfans des prophètes fuivirent Eliè & Elifie jusqu'au bord du Jourdain. Alors Elie, prit fon manteau; & l'avant

(1) Milord Bolingbroke continue ainfi : " Cet Elie , qui fait descendre » deux fois la foudre fur deux capitaines, & fur deux compagnies de is foldats envoyées de la part de fon rui , ne peut être qu'un personnage " chimerique ; car s'il pouvait fe battre ainsi à enups de foudre , il anrait » infailliblement conquis toute la terre en fe promenant feulement avec " fun valet. C'est ce qu'on difait tons les jours aux sorciers : Si vous êtes " furs que le diable, avec qui vous avez fait un pacte, fera tnut ce que » vous lui ordonnerez, que ne lui ordannez-vaus de vaus donner taus les " empires du monde, tout l'argent, & toutes les femmes? On pouvait dire » de même à Elie : Tu viens de tuer deux capitaines & deux compagnies » de gens d'armes, à coups de tonnerre ; & tu t'enfuis comme un làche, si & comme un fot, dès que la reine Tefabel te menace de te faire pendre ! " Ne pouvais - tu pas foudroyer Jefabel , comme tu as foudroye ces deux » pauvres capitaines? Quelle impertinente contradiction fait de toit tantôt " un dieu, & tantût un goujat? Quel homme fense peut supporter ces » déteftables enntes , qui fant rire de pitié & frémir d'horreur ? »

Ces invedives terribles feraient à leur place contreles prêtres des faux dieux; mais non pas contre un praphète du Seigneur, qui ne parle & n'agit jamais de lui-même, & qui n'eft que l'influment du Seigneur. Il n'a point fait fan marché avec Dieu, comme les forciers prétendaient en avoir fait un avec le diable.

roulé, il en frappa les eaux du Jourdain, qui se diviserent en deux parts; & Elie & Elifie passernt à sec. Quand ils furent passes, Elie dit à Elifie: Demandemoi ce que tu voudras avant que je sois enlevé d'avec toi. Elifie lui répondit : Je te prie que ton double esprit soit fait en moi. Elie lui dit: Tu me demandes là une chose bien difficile ; cependant, si tu me vois quand je ferai enlevé, tu l'auras; mais si tu ne me vois point, tu ne s'auras pas. (a)

Et comme ils continuaient leur chemin en causant ensemble, voici qu'un char de seu & des chevaux de seu descendirent & séparèrent Elie & Elisse; & Elie sut ensevé au ciel dans un tourbillon. (b)

{ a } L'enlèvement admirable d'Elis au ciel le prépare; mais d'où ces fils de prophètes le l'avient-liè ? Pourquoi Elis roule-i-il fou manteur. ? Pourquoi d'olive le caux do Jourdoin; comme avait lai fylies l'è char de feu, dans lequel Elis monts, ne pouvais-il pas l'enlever auffi-bico à la droite qu'à la gauche du Jourdain ? Nes Deus interfu nifi digma vindise nodus.

A l'égard de la réponde d'Elis, les commentateurs ne l'ons jamais expliquée. Travist peria qu'elle fignifie. Si tra a les prass cafte boan pour me diffinguer quand je ferai dam mon char de feu environné de lumière, ce fera figne que tu auras austant de génie que moi; mais fix une peux me voir, ce fera figne que tu feras soujours mediecre. Ser qual T'eland die que le favant Travist d'encore plus médiocre qu'Elifer. Nons n'appronvous pas esc écarts de Tralond.

(4) Ce char de lumière, ces quatre thevaux de freu, ce tourbillon dans airs, en nom d'Elie, tout fair penfer au lord Börightele k à M. Baslanger, que l'aventure d'Elie chai minète de celle de Platins qui s'affic tur le char du folcil. La fable de Platins fu originariement egyptiones c'elf un moissus une fable morale, qui moure les dangers et l'ambition. Mais que figuifie le char d'Elie I Le crivriam juist, dit le lord Belinglesle, un font jamais que de applicaires groffen Enal-stoute.

Elife ramaffa le manteau qu'Elie avait laiffé tomber par terre; il prit le manteau, & il en frappa les caud du Jourdain; mais elles ne fe diviferent pas. Elife dit: Eh bien! où est donc ce Dieu d'Elie? Mais en frappant les eaux une feconde fois, elles se divisferent d'orite & à gauche, & Elife passfa à pied fec.

Or Elisse monta de-là à Béthel; & comme il marchait dans le chemin, de petits enfans étant sortis de la ville, se moquèrent de lui en lui disant: Monte, monte, chauve. Elisse retournant, les anathématisa au nom du Seigneur; & en même temps deux ours sortient d'un bois, & déchirerent quarante-deux enfans. (c)

Or le roi d'Ifraèl, Joram, fils d'Achab, régnant dans Samarie, & le roi Jofaphat régnant dans Jérufalem, & un autre roi régnant dans l'Idumée, s'étant joints enfemble contre un roi de Moab, ayant marché par le défert pendant fept jours, & n'ayant d'eau ni pour leur armée ni pour leur series piecs, le roi d'Ifraèl Joram dit: Hélas! helas! le Seigneur nous a ici joints trois rois enfemble, pour nous livrer dans les mains de Moab.

Je n'oferais affurer qu'il n'y ait point d'ours en Galilée; c'est un pays plein de cavernes, où ces animaux, venus de loin, auraient pu se retirer.

<sup>(</sup>c) Si Philodore des quantante-deux petulis gargons était vraire, dit excere indired Bélingelrete, » Elifir reflemblerait à un valet qui vient de faire » fortune, ik qui faip pauir quiconque lui rir au neu. Quol l'exerable vi valet de prêtre, tu feris d'evoirer par des ous quarante-deux calans innoccesa pour l'avoir appelé chauve! Heureudement il n'y a point n' d'ours ne Thelline; ce pays elt uop chaud, ik il n'y a point de forêt. L'altriuffiet de ce coune n'ait diffaraitre l'horreur, n'et c'el ainsi que r'exprine un anghits, qui avait et déprit puillant, se double génie que demandité Elffer, anaiq quais vait divoibe hardeffet.

Le roi Jofaphat dit: N'y aurait-il point ici quelque prophète d'Adonai, pour prier Adonai? Un des gens du noi répondit: Il y a ici le bouvier Elife, fils de Saphat, lequel était valet d'Elie. Et Jofaphat dit: La parole du Seigneur est dans lui. Alors Joram roi de Samarie, Jofaphat roi de Jéruslaur, & le roi d'Edom, allierent trouver Elife. (d)

Joram roi de Samarie dit à Elifee: Dis-nous pourquoi le Seigneur a affemblé trois rois pour les livrer aux mains dur oi de Moab? Elife lui répondit: Vive Adonai Sabbaoth, fi je n'avais de respect (e) pour la face de Jofaphat roi de Juda, je ne t'aurais pas seulement écouté, & je n'aurais pas daigné te regarder; mais maintenant, qu'on m'amène (f) un harpeur. Et le harpeur vint chanter des chansons sur fa harpe; la la main d'Adonai su sur les Issections. Les Israèlites battirent les Moabites, qui s'ensuirem... Le roi

<sup>(4)</sup> C'elt toujonrs milord Beingebreit qui parte: » Si on voyait trois point, l'un papille kie deux autres proteilans, aller cher un carpain pour obtenir de lui de la pluie, que dirait-on d'une parteille imbédillie? « Et un frêre eapurin érrivait un partil conte dans les annales don or order, ne conviendrait-on pas de la vérité du proverbe : organillesa comme un capacit.».

Ces paroles du lord Bolinghroht ne peuvent faire aucun tort à Elifte. On peut dire qu'Elifte entendait qu'un orthodoxe ne doit parler à un hérétique que pour tâcher de le eonvertir.

<sup>(</sup>e) M. Celius & milord Belingbroke difent que cette réponse d'Elifee et bien d'un bouvier qui a fait fortune. Mais le jacobin Terquémade dit que c'el la noble fierté d'un prophète, qui daigne s'abaisser à parler à un roi bérétique qu'il aurait pu mettre à l'inquission.

<sup>(</sup>f) Pourquoi Elifée ne peut-il prophétifer fans le fecours d'nn ménétrier? Ces infolens Anglais le comparent to an eld lettéer who can not faive il deter nef famble. Nous nous garderons bien de traduire ces paroles infames.

de Moab, ayant vu cela, prit son fils aîné qui devait régner (g) après lui, & il l'offrit en holocauste sur la muraille; & les Ifraëlites, étant épouvantés, s'en retournèrent chacun chez soi.

Un certain jour Eliste passait par le village de Sunam, & il y avait une grande dame dans ce village qui lui donna du pain..... Cette femme dit à son mari: Je vois que cet homme, qui passe souvent chez nous, est un faint homme de DIEU, sesons-lui saire une petite chambre; mettons-y un petit lit, une table, une chaise, & une lampe.

Un jour donc Elife étant venu dans le village de fon valet Gibéti: Fais-moi venir cette funamite; & elle vint. Elife dit à fon valet: Demande-lui ce qu'elle veut que je faife pour elle, fi elle a quelque affaire, & fi elle veut que je parle au roi d'Ifraël Joram, ou au prince de fa milice; que faut-il que je faife pour elle ? (A)

<sup>(</sup>a) L'adion du roi de Monh eft d'une autre unture que celle du prephet Elfre, qui ne peut prophètier fon ne joue du violono on ét le harpe: elle prouve que les jufis ne fairent pau les feuh de ces cantons qui fenfirierne luns centan. Mai devianent ils Prénit prareque leur enneme, le roi de Monh, fétât une adion abominable qu'ils commirent fouvent ente horrible coutume, comme les Romains défendirent aux Carthaginois d'immodr de homma, a comme Clife le défendir aux Carthaginois d'immodr de homma, a comme Clife le défendir aux Carthaginois qu'ils comme de Romains défendirent aux Carthaginois qu'ils comme de Romains défendirent aux Carthaginois qu'ils comme de la Romains défendirent aux Carthaginois qu'il mondre de homma, a comme Clife le défendir aux favayes Cauloin.

<sup>(4)</sup> Dis qu'Elifte el logé & uourri par une dévote, il oublie qu'il el infainnt au-défins du roi frem, asquel il difait tout-i-l'hercur qu'il se daignait le regarder il lui paire. Il de il si foin favori, & demande s'il pour rendre fervice à fa dévote auprès du roi frems. Quélit si insufis preefiquit s' pli songle. Il fimable qu'elife change is de carafère; o po peut dire qu'il préfère au maintien de la diguité de fon ministère, le platifs de rendre fervice.

Son valet Gikėzi lui répondit: Eff-ce que cela fe demande? ne vois-tu pas que son mari elt vieux, & qu'elle n'a point d'enfant? Elife la fit done revenir, puis lui dit: Tu auras (i) un enfant dans ta marrice, fi DIEU plait, dans un an... Cette semme eut done un fils au bout de l'année..... L'enfant mourut. La mère fit seller son ànesse, a la rouver l'homme de DIEU sur le mont Carnell. (à) Cette semme ayant fait des reproches à Elife, il dit à Gibèti son valet: Mest ac ciaturer, prends ton bâton & marche; if tu rencontres quelqu'un, ne le salue point; fi on te salue, ne réponds point; mets ton bâton fur le vislage de Fensant, pour le resultation.

Giházi courut donc, & mit son băton sur le visage de l'enfant; mais l'enfant ne branla point, & la parele & le sentiment ne lui revinrent point. Gihézi revint donc dire à son maître que l'ensant ne voulait pas ressure. Eisse entra donc dans la maison, & trouva l'ensant, mit fa bouche, ser se yeux sur fes yeux, ses mains sur ses mains, & se courba sur l'ensant. Et la chair de l'ensant se réchaussis, à Etise descendant ut its se promena dans la maisson par-ci

<sup>(</sup>i) Nous ne formes pat de ces gauffars impirs, qui priendent que le texte infinue que le prophète fit un esfant à fa devete ; nous formes bien loin de foupçonner une chofe fi incroyable d'un difeiple de prophète , devenu prophète lui-même, & auquel II a's manqué qu'un char de ieu , & quatre chevaux de feu , pour gajet e Eir.

<sup>(4)</sup> On demande pourquoi Elfir curvoie fon valet refindirer le petit garçon avec (on biton; puifqu'il favait bien que fob valet ne le refindirterait pas. On demande pourquoi il lui ordonne de ne falser perfonne en chemin. Il est clair que c'ell pour aller plus vite; le Culmet remarque que JESUS-CHRIST profonne la même chosé à se apôtres dans finis Lur. Mais pourquoi courir se vite pour ne rien faire?

par-là; & puis il remonta, & fe courba fur lui; & l'enfant bâilla fept fois, & ouvrit les yeux. (1)

Elifie revint enfuite à Galgala; il y avait une grande famine. (m) Les enfans des prophètes demeuraient avec lui; & il dit à un valet: Prends une grande marmite, & fais à manger pour les enfans des prophètes. Le valet, ayant trouvé des coloquintes, les mit dans fa marmite... Les prophètes en ayant goûté s'écriérent: Homme de DIEU, la mort est dans la marmite, Oh bien donc, dit Elifie, apportez-moi de la farine, il sapportèrent de la farine; il la mit dans la marmite; & il n'y eut plus d'amertume dans le pot.

Or il vint un homme de Baal-Salifa, qui portait des prémices & vinge pains d'orge, avec du froman nouveau dans fa poche.... Le cuifinier lui répondit: Il n'y en a pas là pour fervir à cent convives. Eliste dit: Donne, donne cela au peuple, afin qu'il mange; ar Adona d'it Il mangeront & il y en aura de refle. Le cuisinier servit donc ces pains devant le peuple;

<sup>(1)</sup> Les inercibles fe moquent de ce miracle d'Elijfe & de toutes fe finangées à de toutes fe contenions i, il dificat que ce a'chlà-qu'ume faide intantion du miracle d'Elis, qui refluéria le fils de la veuve de Sarepa. Mais il y a un feren est qu'il fils un le proportionare aux petits pour leur faire du blen. Le révèrend père dom Calvat, profond dans l'intelligence de l'Eraiture, a checur pea, après pisiquers autre petra que le biton du valet d'Elife ne foit evidemment la Synagogue, & qu' Elife ne foit republic nomaine,

<sup>[</sup>m] Et encore famine, k toujours-famine, k toujours preuve que ce beau pays de Canaian, avec fen montagnes pelces, fec savernes, tes precipites, fom lue de Sbdome, k fon defert de fables & de caliloux, n'etait pas tout-à-fait aufli fértile que de bonnes gens le chantent ş & qu'il re faut eroite f'ait s'érais platide que (epitons de f'glée, qu'i rapporterout fur une civiète un raisin que deux hommes avaient bien de la peine à foulever.

ils mangèrent & il y en eut de reste , selon la parole d'Adonaï. (n)

Or Naaman, prince de la milice du roi de Syrie, était un homme grand & honoré chez son maître; car c'était par lui qu'Adonaï avait sauvé la Syrie; il était vaillant & riche, mais lépreux.

Or des voleurs de Syrie ayant fait captive une fille d'Ifraél, cette fille était au fervice de la femme de Naaman. Cette fille dit à fa maîtresse: Plût à DIEU que monseigneur eût été vers le prophète qui est à Samarie!

Donc Naaman alla au roi (no maitre, & lui raconta le dificours de cette fille. Le roi de Syrie lui répondit : Va, j'écrirai pour toi au roi d'Ifraël. Il partit donc de Syrie. Il prit avec lui dix talens d'argent, fix mille pièces d'or & dix robes...'. Naaman vint donc avec fes chariots & fes chevaux, & fe tint à la porte de la maison d'Elife. Et Elife lui envoya dire : L'ave-toi fesp fois dans le Jourdain, & ta chair fera nette. (e)

Il s'en alla donc, se lava sept sois dans le Jourdain, & sa chair devint comme la chair d'un ensant....

Naaman dit donc à Elisee: Certainement il n'y a

Naman dit donc à Elisse: Certainement il n'y a point d'autre Dieu dans toute la terre, si ce n'est le Dieu d'Ifraël...., Je ne ferai plus d'holocausses à d'autres Dieux; mais je te demande de prier ton

<sup>(</sup> n ) Ce passage semble indiquer bien des choses ; mais la plus remarquable est, que des évangiles racontent la même chose de JESUS-CHEIST, afin que l'ancien Testament sût en tout une sigure du nouveau.

<sup>[6]</sup> Nauman fut fort étonné qu'on lui ordonnât de se baigner pour la galle. Il y avait de beaux seuves à Damas qui pouvaient le guerir; mais ces seuves n'avaient pas la vertu du Jourdain, purisiante par la vertu d'Eliste.

Dieu pour ton serviteur; car lorsque le roi mon maître viendra dans le temple de Rimmon pour adorer, & que je lui donnerai la main, si j'adore aussi dans le temple de Rimmon, il faut que ton Dieu me le pardonne. Elife lui répondit: Va-t-en en paix....(p)

Quelque temps après Benadad, roi d'Affyrie, affembla toute fon armée; il monta, & vint affièger Samarie... Or il y avait grande famine en Samarie; & la tête d'un âne fe vendait quatre-vingts écus, & un quart de boiffeau de crotins de pigeons cinq écus. (q)

Et le roi d'Ifraël passant par les murailles, une semme s'écria & lui dit: O roi monseigneur! Sauroi. Et le roi lui répondit: Comment plas-je te fauver? je n'ai ni pain ni vin; que veux-tu me dite? Et la semme repartit: Voilà ma voisne qui m'a dit donne-moi ton fils afin que nous le mangions aujour-d'hui, & demain nous mangerons le mien; nous avons donc fait cuire mon fils, & nous l'avons mangé; je lui ai dit le lendemain: s'écloss cuire aussi ton fils afin

<sup>(</sup>p) Il el bien julte que le giovral des roi de Syrie, ayant ete guerie da galle par Elfre, condific que le bien d'iffrael îl el baje gar realité, condific que le bien d'iffrael îl el baje gar and te tom les Dieux, k jure qu'il n'en fervira jamais d'autre, mais il el bien etrange que le piut Enfré le bien etrange que le juit Enfré le bié donne ceux liènces finames. Il el eucore plus trange que le juit Enfré le bié donne ceux liènces d'insert el Dieux de ma etitalien, factor modifications. Si éve la préprit de tolerane, £ Liffre l'en enfre principar de premier juif qui aix touve bon que fon bean-père, k fes deux femmes, k fes deux fermante, ellipsi d'autres Dieux que puie sités de Mafé, on Mafé, vast ut couve bon que fon bean-père, k fes deux femmes, k fes deux fermante, ellipsi d'autres Dieux que puie sités de Mafé, on Mafé, vast ut ce petire de Dieux d'autres Dieux que des Dieux d'autres Dieux que certifien, adoraire des Dieux rémarges; it malgre le 1 levites, malgre et le reivier, magnet de le crier, magnet de le reivier, magnet que le crier, magnet que le crier, magnet que le reivier, magnet que le crier, magnet que le c

<sup>(</sup>q) Et toujours famine dans la terre promife !

que nous le mangions; elle n'en veut rien faire; elle a caché son enfant.

Le roi, ayant entendu cela, déchira fes vêtemens, & paffa vite la muraille. Il dit: Que DIEU m'extermine fi la tête d'Elifée, fils de Saphat, demeure aujourd'hui fur fes épaules, car c'est lui qui nous a envoyé la famine. (r)

Or Elife était affis dans fa maifon. Des vieillatds étaient avec lui. Le roi envoya donc vers lui un homme. Mais Elife dit à fes amis : Prenez garde; quand cet homme viendra pour me couper le cou, etrmez bien la porte.... Comme il difait cela, le bourreau arriva & lui dit: Voilà un grand mal; que pourrons-nous attendre du Seigneur? Elife lui répondit: Ecoute la parole du Seigneur; car voici ce que dit le Seigneur: Demain à cette même heure le fac de farine fe vendra trente-deux fous, & deux facs d'orge fe donneront pour trente-deux fou

Or pendant ce temps là le Seigneur fit entendre un grand bruit de chariots, de chevaux, & d'une grande armée dans le camp des Syriens; & tous les Syriens s'enfuirent pendant la nuit, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux, leurs ânes, & ne songeant

<sup>(</sup>r) Il faut avouer que fi Elifee avait envoyé la famiue par malice dans la terre promife, le roi Joram aurait etc excufable de lui faire couper le cou ; pnifqu'Elifee aurait été cause que les mères mangea ent leurs enfans,

Pour la femme qui avait donne la moitie de fon his pour fouper a fa voiline, c'est une grande question, dit du Marfuis, si elle avait le droit de manger à fon tour la moitie de l'enfant de cette commère selon son marche; il y a de grandes autorites pour & contre.

Ce passage de du Marsais fait trop voir qu'il ne croyait point cette aventure, & qu'il la regardait comme une de ces exagerations que les juis se permettaient si souvent.

qu'à fauver leur vie.... Tout le peuple auflitôt fortit (1) de Samarie & pilla le camp des Syriens; & le fac de farine fut vendu trente-deux fous , & deux facs d'orgetrente-deux fous, felon la parole d'Admai...

Or Elisse parla à la semme dont il avait ressuscité l'ensant, & lui dit: Va. t. en toi & ta samille où tu pourras; car Adonaï a appele la samine; elle sera sur la terre pendant sept ans....

Pour Elife, il s'e alla à Damas. Benadad roi de Syrie était alors malade; fes gens vinrent en hâte lui dire: Voici l'homme de DIEU. Sur quoi le roi dir à Hazali. Qu'on aille vite au-devant de l'homme de DIEU avec des préfens; qu'on le confulet fi pe purrai relever de ma maladie.... Hazali alla donc vers Elife avec quarante chameaux chargés de préfens; & quand il fut devant Elife, il lui dit: Ton fils le roi de Syrie m'a envoyé à toi avec ces préfens, difant: pourrai-je guérir de ma maladie? (1)

Elifie lui dit: Va-t-en, dis-lui qu'il guerira; cependant le Seigneur m'a dit qu'il mourra. Et l'homme de Dreu difant cela se mit à pleurer. Hazaël lui dit: Pourquoi monseigneur pleure-t-il? Elise dit: C'est que je sais que tu seras grand mal aux sils d'Israël;

<sup>(1)</sup> DIEU merci, fi. Elifer a envoyê la famine, îl envoie aufii l'abondance; k un grand fac de furine ne coûtera que trente-deux fous. On eff feulement un peu furpris que le roi de Syrie s'enfuie tout d'un coup fans raifon; mais c'est encore un miracle d'Elifee.

<sup>(4)</sup> La conduite d'Elifer ne paraît pas cette fois fi edifiante. Il dit je au capitaine Hacadi Capitaine, va direa un oi qu'il quérira ; nei fais qu'il mourra. Il et difficile d'excufer le prophète fans une direction. La folution de cette difficalé et percent eve que le propiente ne veut pas effrayer le rôi , mais il veut que la parole du Seigneus păscompilific.

tu brûleras leurs villes, tu tueras avec le glaive les jeunes gens, tu fendras le ventre aux femmes groffes....

Hataël lui dit: Comment veux-tu que je fafle de répondit: Céft qu' ddonis' m'a révélé que tu feras roi de Syrie... Le lendemain Hataël, ayant quitté Elife. victore de la commentation de la commentation de bien, que t'a dit Elife? Il répondit: O roi i'il m'a dit que tu guéritas. Alors il prit une peau de chévre mouillée, la mit fur le vifage du roi, & l'étouffa. Le roi mourtu, & Hataël régna à fa place. (u)

(a) Nous voili retombis dans cet épouvantable labyrinthe d'alfaffinats, multiplies que nous vooilions évier. Les rois de Spici diffpuente de crimes avec les roiseles de Juds & d'Ifrail. Le Seigneur avait ordonné à Elifet d'ointer Hassel chrifit Roi de Spirie; il me find it ent quais Hassel de die el el pas moins roi pour avoit estouffe fon fouverain avec une peau de chièvre.

Eltfee avait austi un ordre exprés d'Alonoi d'aller oindre Jehn roi , christ d'Ifraël : il envoie à fa place un petit prophète ; & des que John eft oint, il devient plus méchant que tous les autres : il affaifine fon roi Josan ; il affaffine le roi de Juda Ochozias , qui etait venu faire une vifite à fon ami Joran ; " il affattine fa reine Jecabel , qui ne valait pas mieux » que lui , & la donne à manger aux elsiens ; il affaffine foixante & dix » fils du roi Achab mari de Jezubel, & on met leurs têtes dans des corn beilles ; il affaffine quarante-deux frères d'Ochocias roitelet de Jerufalem, .. Athalie, grand'mere du petit Joas, affaffine tous fes petits-fils dans n Jerusalem , à ce que dit l'histoire , à la referve du petit Jour , qui » echappe : elle avait près de cent ans , felon la computation judaïque , » & n'avait d'ailleurs ancun intérêt a les égorger ; elle ne commet tous 11 ces prétendus affaffinats que pour le plaifir de les commettre , & pour » donner un pretexte au grand-prêtre Joiada de l'affaffiner elle-même, " Enfin e'est une scène de meurtres & de carnage, dont on ne pourrait " trouver d'exemple que dans l'histoire des fouines, fi quelque coq de " baffe-cour avait fait leur hiftoire, "

Ce font les propres paroles du curé Messier; nous ne pouvons les résuter qu'en avouant cette multitude essroyable de crimes, & qu'en redisant ce que mes deux predecesseurs & moi avons toujours dit, que le Seigneux

En ce temps-là le prophète Eliste appela un des ensans des prophètes, & lui dit: Prends une petite bouteille d'huile, & va-t-en à Ramoth de Galaad; quand tu seras là, tu verras Jihu sils de Josaphat, sils de Namste, & tu lui répandras en secret ta bouteille sur la tête, en lui distant: Voici comme parle Adonar, je t'oins roi d'Israël. Aussitot tu ouvriras la porte & tu censuras..... Le jeune prophète alla donc en Ramoth de Galaad.... & versa sa bouteille d'huile sur la tête de Jehu, lui distant: Je c'ai oint roi sur le peuple d'Israël de la part du Seigneur, à condition que tu vengeras le sang des prophètes &c....

Or Jéhu frappa le roi Joram fon maître d'une flèche entre les épaules, qui lui perça le cœur; & il tomba mort de son chariot.

Ochozias roi de Juda, son ami, qui était venu le voir, s'ensuit par le jardin. Jéhu le poursuivit, & dit: Qu'on le tue aussi celui-là; & il sut tué.....

... Et J'ôns leva la tête vers une fenêtre où était.
Qu'on la jette par la fenêtre. Et on la jeta par la
fenêtre; & la muraille fut mouillée de fon fang....

Or Achab avait eu foivante & dit fils dans Samarie,
Et J'ôns écrivit aux chefs de Samarie, & leur manda:
Coupez les têtes des fils de votre roi; & venez nous
les apporter dermain dans Hrācl..... Dès que les

n'abandona son peuple aux mains des ennemis que pour le panis de cette periférerance dan la crussaie, depoir Passalinas du roistele de Sichem 8: de tous les Sichemiers judqu'à l'Alfalinas du grand-prière Zechaire, Bis de grand-prière Jinida, par le roi Jeu pois-fis de la reine debair : ce qui fait une periode d'Alfalinas d'eviron nou feronts annes perique sans interruption s. les mourus de ce peuple, depuis le réabilificanent de Jerus'alem judqu'à Adrira, a cono taps moins barbares. premiers de la ville de Samarie eurent reçu ces lettres du roi Jéhn, ils prirent les foixante & dix fils du roi Achab, leur coupèrent le cou, & mirent leurs têtes dans des corbeilles....

Jéhu fit mourir ensuite tout ce qui restait de la maison d'Achab, tous ses amis, tous ses officiers, tous les prêtres; de sorte qu'il ne resta plus personne.

Après cela il vint à Samarie; il rencontra les frères evous? Ils lui répondirent: Nous fommes quarante-deux frères d'Ochotias roi de Juda. Et Jéhu dit à fes gens: Eh bien, qu'on les prenne tout vils. Et les ayant pris vils, il fit égorger tous les quarante-deux dans une citeme; & il n'en rella rien....

Athalie, mêre d'Ochasias, voyant son fils mort, de squarante-deux frires d'Ochasias morts, fit tuer tous les princes du sang royal; mais Joßacht, scur d'Ochasias, cacha le petit Joss fils, d'Ochasias,... Et sept ans après, Joiadad grand-prêtre fit tuer per le glaive Athalie. (x)

La vingt-troisième année de Joas, fils d'Ochozias roi de Juda, la fureur du Seigneur s'alluma contre

<sup>(</sup>a) Les critiques difica qu'il ne profita point aux Hebreus d'être le peuple de Ditte, 8 que y, l'à avaient ces experillement le peuple du dible, lis n'auraient juma 's pu être plan méchan ni pleu mollemente. Il est vais que peuple d'étauns plan couples, que Ditto u cette [jumis d'être avec lui, foit pour le favoirée, foit pour le pauir. Les autres nations, avec lui, foit pour le favoirée, foit pour le pauir. Les autres nations, avec lui, foit pour le favoirée nois de l'étre de la comme de la comme de l'étre de la comme de la co

Ifraël; & il les livra entre les mains d'Hazaël roi de Syrie.....

Et Elifie étant tombé malade, un autre Joas 10 d'Ifraël vint le voir. Elifie dit au roi Joas: Apportemoi des fléches, Puis il dit: Ouvre la fenêtre à l'orient; jette une fléche, par la fenêtre... frappe la terre avec tes flèches..... Le roi Joas ne frappe la terre que trois fois. L'homme de D'Eu fe mit en colère contre le roi Joas, & lui dit: Si tu avais frappé la terre cinq fois, fix fois, ou fept fois, tu aurais exterminé la Syrie; mais puisque tu n'as frappé la terre que trois fois, tu ne bautras les Syriens que trois fois..... Puis Elifie mourut, & li flut enterré. (7) Puis Elifie mourut, & li flut enterré. (7)

Or il arriva que des gens qui portaient un corps mort en terre aperçurent des voleurs; & en s'enfuyant ils jetèrent le corps mort dans le fépulcre d'Elifée.... Dès que le corps mort toucha le corps d'Elifée, il reflucitia fur le champ & fe dreffa fur fes pieds.... (2)

Pendant le règne de Phacée roi d'Ifraël, Teglatphalaffar roi des Affyriens vint en Ifraël; il prit toute la Galilée

<sup>(</sup>y) Lu critiques cherchent en vain à comprendre pourquoi le melsch de Samarie [200 au unite catermine les Syriens vil 1 surà juie fet pit létrain par la femère. Elifer favait donc, non-feulment ee qui devait arriver, mais encore ce qui devait ne pois arriver, à le futur abfolu , è le futur contingent. Songeons que la prophétie est une chofe fi furnatarelle, que nous ne dreons jumais l'examiner feton le treègle de la fegelle humanie.

<sup>(2)</sup> Les crisiques ne le Inflent point de faire des objeditons. Ils demandent pourquoi le Seigneur ne refficieire pas Lifejt al-mente, a, aiute de refficieire na niconnua que de porteura svaient jet étans fa folie? Ils demandent ce que devint est homme qui le dréfia fur les pieds? Ils demandent le était une verus fercite, a tachée aux ou d'élifeç, de refficielre tous les mons qui les nocheraient? A tout cela que pouvons-nous répondre ? que nous n'en favous rice.

& le pays de Nephtali, & en transporta tous les habitans en Assyrie.... (a)

Salmanarar roi des Affyriens marche contre Ozée fils d'Ela, qui régnait fur Ifraël à Samarie, Et Ozée fut affervi à Salmanazar, & lui paya tribut, (b)

(a) Enfa voici le démourement de la plus grande partie de l'Hidric hebraique. Celt à qui commence la defunition de dist tribus entières, 8 blentel la captivi e des deux sutres; c'elt à quoi se terminent tant de mitrades situe ne lur fuveur. Le lagse derrictiem voient suve doubleur le défifire de leurs pères qui leur out trays le chemin du falut. Les critiques voient avec une fettre joi l'annafatiement de product ou un peuple, qu'ils repardent comme un vil ramsa de superfluitus endites à l'idolatire, qu'ils repardent comme un vil ramsa de superfluitus endites à l'idolatire, à tratte ces retires par de l'autorité des vainque un sur le returne des vainque uns de Sumarie & certaine qu'ils seus de l'autorité des vainqueurs de Sumarie & et jernafaten.

Cette tevolution nous offic un tableau nougibu & de nouveaux perfonnages. Quels teinaut es peuple à ce roi nie Affaire, qui vintent di Foi fondre fur le petit peuple qui avait habiti pris de la Celéfyrie, de Dan judqu'à Berlabe, dans un terrain d'environ cinquante lièueus de lour quinze de large, & qui effeira dominer fur l'Euphrate, fur la Mediterranee, & fur la mer Rouez?

(8) Qui était et Tefatfabidfor & es Salusassor par qui commença Peracitação de la Impor (H1842) Cos ton régaritem: da Noirec ou à Babylone? A qui croire, de Cufas ou d'Heradita, d'Enflet ou du Spraid une sertiais par Hainty I a-si-lie en che to Orientaux on Baby, un Nivas, une Senironis, un Nivas, qui font des nous greez? Trassa Contolor. dell-il e miret que Sandangafe Els es Sandangáte els il es Sandangáte els es Sandangáte els il un faintona voluputeux ou un hetros philosophe? Chiulatam était-il le même performage que Mudochardoph?

Prelque toute l'histoire ancienne trompe notre curiosité: nous éprouvons le fort d'Ixión en cherchant la vérité; nous voulons embrasser la deesse. & nous n'embrassons que des nuages.

Dans ette uuit profonde que dois-je faire ? On m'a chargé de commenter une petite partie de la Bilde, & non gan l'Holloire de Clight de Alfriendet. Je m'en tiens à ce que les Hebreux eux-mêmes ravontent de leura d'ignace, & de leur east deplorable. Un roi d'Orient, qu'ills appellent Solmanuer, vivient enlever du tribus hébrisques fuir douze, & le transporte dans divertel provinces de fes valles Estas. Y font-elles enors? en pourrait-on retrouver quelques veillige? Non, sest titules font ou ariactaire ou confonders avec

Mais Ozée ayant voulu fe révolter contre lui, il fut pris & mis en prison chargé de chaînes..... Salmanazar

les auers; Juifs, II elt vraifemblable, k préque étémontré, qu'elles à avasient aucus livre de leur loi lorfqu'elles furtent amenées capéires d'ann des déferts en Medie & en Perfe ; puilque le tribu de Juda elle - même n'en avant auxun fous le règne du voi Jufai, environ foisante & dix ans avant la difepténde des dix ribus à Que, c'han ce et joze de tempes, tout le peuple fut continuellement afflige de guerres instélines & etrangéres, qui ne lui permiteres guire de lire.

Il peut fe trouver encore quelques - una des défendans des dix tribus vers les bords de la mer Cafjeimen, 8 même aus Indea, 8, juqu'à la Chine, m.is la pertendudefendans des Julis, qu'on dit avoir ête extrouve se ne trés-peit, nombre dans en pays, l'eloigeix, n'out aucune preuve de leur origine : ils ignorest judqu'à leur ancieme langue; ils n'ont conferve qu'une tradition vayge, incertaine, affibile par le temps.

Les deux autres tribus de Juda & de Benjamin, qui revintrent à Jérufalem avec quelques lévites après la eaptivité de Babylone, ne favent pas même aujourd'hui de quelle famille ils peuvent être.

sī done les Julís qui avaient babite dama Jerudziem depuis Gyru jufqu'à Vipfysin, not not jumisationomistre leum famillet, comment les austres Julis, differtis depuis Submanezur vers la mer Cafipienne & en Seythie, austient: lib pu retrouver leur arbee genealogique. Il ye un des Julis qui régasitent dans l'Arabite hiererude far un peit caton de l'Yenne du temps de Mahemat dans note répitimé fielde. & Mahemat les nollis bienois: mais c'éxième fium doute des Julis de Jerui-zième, qui s'exième teablis dans ce canton pour le commence, à la l'ouvair du voilinge, Le dels tribus, auciennement défleréfics vers la Mingreile, la Sogdiane, là Baltriane, n'avaient pu de fi loin veuit fonder un peit list ca Arabite.

Enfin, plus on a cherche les traces des dix tribus, & moins on les a trouvees.

On fair affer que le faments Juif efupçaol Bezjamin ét Tarife, qui voyagea fa Suoye, en Afes, è ca Afrique, a no commencement du note obasieme ficiet, fe vants d'avoir eu des nouvelles de ces die tribus que Pon cherchiet no vais. Il compte entourin fest cens quarante mille Juis vivan de fon temps dans les trois parties de notre hemisphère, annt de fairers dippérair par Johnessers, que de fai friere dispérair dayair l'Arma faire disperair de l'arma de l

dévasta tout le pays; & étant venu à Samarie, il l'affiégea pendant trois ans; & la neuvième année

le douzième fiècle, & nous aurons aujourd'hui dans notre continent quatre millions neuf cents vingt mille Juifs, tous gagaant leur vie par le commerce; & il faut avouer qu'il y en a d'extrémement riches depuis Baffora judque dans Amferdam & dans Londres.

D'apres ce compte trèt-moderé, il fe trouverait que le peuple d'Hraël ferait, non-feulement plus nombreux que les anciens Parfis fes maitres, diffectles comme lui depuis Omer, mais plus nombreux qu'il ne le fut lorsqu'il s'ensuit d'Egypte en traversant à pied la mer Rouge.

Mais auffi il faut confidèrer qu'on accuse le voyageur Benjamin de Tudele d'avoir beaucoup exagéré suivant l'usage de sa nation & de presque tous les voyageurs.

La relation du rabbit Beijenia ne figt tradulte en notre langue qu'he 179 à Lieliq mais cett tradultius teaus fort massulfe, on en doman une meilleure en 175 à 1 Amferdam. Cette densière traduldion el fl'un cafait ét caue ans, nommé Bastairé, frança à étrojies, ne dans le margraria de Branchbourg-Anfgach. Creait un protique de fécience, Re monte de railon, un qu'on e fac avait poiet us depuis le prime Fit de la Mirandie. Il faruit parfatement le gree l'Arberton des Fige de nord de prime de prime de part commans, c'et duy die des girl un tradultini; il en fit une crisique judicieule : ecla ell plum beau que de favoir l'Poèren.

Nous avons quatre differtations de lui, qui feraient honneur à Bochart, ou plutôt qui l'auraient redreffe. Son père, ministre du saint évangile, l'aida un peu dans ses travaux; mais la principale gloire est due à cet ensant.

Peta-étire même ce fingulieir tradulèur, à ce plus fingulieir commèter, unprilé troit patter qu'ut facilit; mais efini îl lit voir qu'us moins Brajima de Taidie à point vu tout les pays que ce pluif petends sovie parourus. Applima êtra rapporte fant doute dans fe voyaget exageres, emphatiques, le menteum, sun dificours que lui tensient éée reageres, emphatiques, le menteum, sun dificours que lui tensient éée reageres, emphatiques, le menteum, sun dificours que lui tensient éée de la réalistique de la réalistiqu

" La ville de Théma, dit Benjamin, est la capitale des Juis au nord des plaines de Sennaar; leur pays s'etend à seize journées dans les

" montagnes du nord : c'est là qu'est le rabbi Hamm, souverain de ce " royaume. Ils ont de grandes villes bien sortifices; & de-là ils vont

» piller jusqu'aux terres des Arabes leurs alliés : ils sont eraints de tous

348

d'Otée, Salmanazar prit Samarie, & transporta tous les Ifraëlites au pays des Assyriens dans Ola, dans Habor.

" leurs voilins. Leur empire est très-vaste; ils donnent la dixme de tout

" cequ'ils ont aux disciples des fages qui demeurent toujours dans l'école ,

" aux pauvres d'Ifraël & aux pharisens, c'est-à-dire, à leurs dévots.

" Dans toutes ces villes il y a environ trois cents mille Juis; leur ville

» de Tamai a quinze milles en longueur, & autant en largeur. C'elt là 
» qu'elt le palais du prince Salomon. La ville elt très-belle, ornée de

" jardins & de vergers &c. "

Brijamis ne dit point du tout qu'il ait été dans ce pays de Thèma ni dan cette ville de Tanaï i il ne nous apprend pas non plus de quel Juis il tient cette relation chimérique. Il est für qu'on ne peut le croire; mais il est sift ara mil que, vii ell un juil ridicultement trompé par des Juis de Bagdal & de Mespocamie, il n'est poiot un menteur qui dit avoir uce qu'il n'a point un.

Brajonia probablement alla jusqu'à Bagdad & à Bassona: c'est la qu'il apprit des nouvelles de l'île de Ceylan: & on l'a condamne très-mal-à-propos d'avoir dit que l'île de Ceylan, qui est sous la ligne, est sujette

à d'extrêmes ehaleurs.

Enfin, son livre est plein de vérités & de chimères, de choses trèsfages & très-impertinentes; & en tout, c'est un ouvrage sort utile poor quiconque sait separer le bon grain de l'ivraie.

Benjamin ne parle point des Parlis qui foot aussi dispersés que la nation judaïque, & en aussi grand nombre; il n'est oecupe que de ses compatriotes. Le résultat de toutes ees recherches est que les Juiss sont par-tout, &

qu'ils n'ont de domination oulle part; ainsi que les Parsis sont répandus dans les Indes, dans la Perse, & dans une partie de la Tartarie.

Si les calculs chimériques du jéfuite Petau, de Whifton, & de tant d'autres, avaient la moiudre vraisemblance, la multitude des Juis & des Parsis couvrirait aujourd'hui toute la terre.

Revenous maintenant à l'etat où etsient les deux hordes, les deux feltions hérèaujes de Somarie & de finaliens. Ades reganit fur les deux étious de Juda & de Benjamin : cet. Adeat, à l'âge de dix ans, téclon le teate, engendra le roi Etchieia; cétil de bonne heure. Il fis dépais paffer un de se senfan par le feu, fans que le texte nous apprenne s'il britz réclienceant fon fin en l'hoverare de la Divinité, ou s'il le tint d'il britz réclienceant fon fin en l'hoverare de la Divinité, ou s'il le tint deux deux entre d'entre courtuse qui dura elex tant de naisons (aperditireufes jusqu'à Souvanté dans notre ficieltes

Les Paralipomènes diseot qu'un certain roitelet d'Israël, nommé Phacce, lui tua un jour cent vingt mille hommes dans un combat, & lui sit deux cents mille prisonniers : c'est beaucoup! dans les villes des Mèdes, vers le fleuve Gozan.... Et cela arriva, parce que les enfans d'Ifraël avaient péché contre leur Dieu Adonaï. (c)

Cet Achas était alors, lui & fon peuple, dans une étrange détreffe : non-sculement il était vexé par les Samaritains, mais il l'était encor; par le roi de Syrie, nomme Rafin, & par les Idumeens. Ce fut dans ces circonflances que le prophète I/nie vint le confoler , comme il le dit luimême aux chapitres 7 & 8 de fa grande prophètie, en ces termes. " Le Seigneur continuant de parler à Achas, lui dit : Demande un » figne, foit dans le bas de la terre, foit dans les hauts au-deffus. Et " Achas dit : Je ne demanderal point de figne; je ne tenteral point " Adonei. Eli bien, dit Ifaie, Adonei te donuera lui-même un figne ; » une femme concevra; (\*) elle enfantera un fils, & fon nom fera » Emmanuel; & avant qu'il mange de la crême & du miel, & qu'il fache » connaître le bien & le mal, ce pays que tu detelles fera delivré de » ces deux rois { Rofin & Phacee; ) & dans ces jours Adonai fifflera aux » mouches qui font au haut des fleuves d'Egypte & du pays d'Affur; » Adonai rafera avec un rafoir de louage la tête & le poil d'entre les » jambes, & toute la barbe du roi d'Affur, & de tous ceux qui font » dans fon pays..... Et Adonas me dit : Ecris fur un grand rouleau " avec un ftilet d'homme, Mahershaul asbas, qu'en prenne vite les 21 depouilles. " C'est dans ee discours d'Isie, que des commentateurs, appeles figurifics, ont yu clairement la venue de lesus-Christ, qui pourtant ne s'appela jamais ni Emmanuel, ni Mahershaal asbas, prenda vite les dépouilles. Poursuivons nos recherches fur la destruction des dix tribus.

(c) Nous voyons que de tout temps, quand des peuples karbares, & midikijhines feu Compares d'un pays, it às y fomt etablis. Ainfa les Gouls, les Lombards, les Franca, les Suèves, fe fasterent dans l'empire romain, le Turne dam l'Atteniteure, & cenfa dans Continuinquée, les Tatures quittérent leur parier pour dominer dans la Chine. Les grands privates au comartés. Éta republieve qui avient de capitale confidence de la continuite de la confidence de la confide

Cet ulage qui changea en grande partic la face du monde, fe conferva jusqu'à Charlemagne; il fit transporter des familles de Saxons jusqu'à

<sup>(\*)</sup> Le not kibreu alma fignific tantôt fille, tantôt femme, quelquefois même profitiuée. Ruth, étont vezuv., est appetée alma. Dans le Cantique des Cantiques àr dans Jeel, le nom d'aluna est danné à des concubines.

Or le roi d'Affyrie fit venir des habitans de Babylone, de Kutha, d'Ava, d'Emath, de Sépharvaïm, « Les établit dans les villes de la Samarie à la place des enfans d'Hraïl.... Quand ils y furent établis, ils ne craignirent point Adonai; mais Adonai leur envoya des lions, qui les égorgeaient. (d)

Cela fut rapporté au roi des Affyriens, auquel on dit. Les peuples que tu as transportés dans la Samarie, & auxquels tu as commandé de demeurer dans ses villes, ignorent la manière dont le Dieu de ce pays-là veut être adoré; & ce Dieu leur a détaché des lions; & voilà que ces lions les tuent, parce qu'ils ignorent la religion du Dieu du pays. Alors le roi des Affyriens donna cet ordre, difant: Qu'on envoie en Samarie l'un des prêtres captifs; qu'il retourne,

Rome. Ces transportations des peuples paraissaient un moyen sur pour prévenir les révoltes. Il ne faut donc point s'etonner que Salmenatur donne les terres du royaume d'Israèl à des cultivateurs babyloniens, & à d'autres de ses sujets.

(d) Les critiques demandent pourquoi DIEU n'envoya pas des lions pour devorer Salnamazar & son armee, au lieu de faire manger par ces animaux les émigrans innocens qui venaient cultiver une terre ingrate, devenue deserte? Si on leur repond que c'était pour les forcer à commaitre le culte du Seigneur, ils disent que les lions sont de mauvais missionnaires; que eeux qui avaient eté mangés ne pouvaient se convertir; & que le prêtre hebreu qui vint les prêcher de la part du roi de Babylone. ne suffisit pas pour enseigner le catéchisme a toute une province. Mais probablement ce prêtre avait des compagnons qui l'aidérent dans fa mission. Si on veut s'informer chez les commentateurs, qui etaient ces peuples de Cutha, d'Ava, d'Emath; plus ils en parlent, moins vous êtes inftruit. C'etaient des peuplades syriennes; on n'en fait pas davantage. Nous ne connaissons pas l'origine des Francs qui s'etablisent dans la Gaule Celtique, ni des pirates qui se transplanterent en Normandie. Qui me dira de quel buillon font partis les loups dont mes moutons ont été devorés?

& qu'il apprenne aux habitans le culte du Dieu du pays.....(e)

Ainsi un des prêtres captiss de Samarie, y étant revenu, leur apprit la manière dont ils devaient adorer Adonai.....(f)

Ainfi chacun de ces peuples se forgea son Dieu; & ils mirent leurs Dieux dans leurs temples & dans les hauts lieux. Chaque peuplade mit le sien dans les villes où elle habitait.

Les Babyloniens firent leur Soccothbinoth, les Cuthéens leur Nergel, les Emathiens leur Asima, les

- (e) C'ell uur chofe bien dignet de remarque, que cette opinion des ferces, a échaep pays find fin, fait de gire que chez les prespels de Bahylone, comme cette maxime en Allemagne & en France, suite terre jam official en la comme criteriarie dann fe foled i françe da Diou de Tunivera? Nosa ditron mon réversiem dann fe foled i françe da Diou de Tunivera? Nosa ditron en recipion, a que la recipion, a que la nel nel suite de la compartica del la compartica del la compartica de la compartica de la compartica de la compartica de la compartica del la compartica de
- ( f ) On reste stupefait quand on voit qu'aussitôt que cette nouvelle peuplade fut instruite du culte d'Adonai, elle adora une fuule de dieux aliatiques inconnus, Soccothbenoth, Nergel, Afina, Terthah, Adramélec, Anamélee, & qu'on brûla des enfans aux autels de ces dieux étrangers. M. Bafnage, dans fes Antiquites judaïques, nous apprend que, selon plufieurs favans, ce fut ce prêtre hebreu, envoye aux nouveaux habitans de Samarie, qui composa le Pentateuque. Ils fondent leur sentiment sur ee qu'il est parle dans le Pentateuque de l'origine de Babylone, & de quelques autres villes de la Méfopotamie que Messe ne pouvait connaître; fur ce que ni les anciens Samaritains ni les uouveaux n'auraient voulu recevoir le Pentateuque de la main des Hebreux de la faction de Juda, leurs ennemis mortels; fur ce que le Pentateuque famaritain est ecrit en hebreu , langue que ce prêtre parlait , n'ayant pu avoir le temps d'apprendre le chaldeen; fur les differences ellenticles entre le Pentateuque famaritain & le nôtre. Nous ne favons pas qui font ces favans ; M. Bafuage ne les nomnie pas.

Hévéens leur Nébahas & Terthah; pour ceux de Sépharvaïm, ils brûlèrent leurs enfans en l'honneur d'Adramèlee & d'Anamèlee.

Or tous ces peuples adoraient Adonaï, & ils prirent les derniers venus pour prêtres des hauts lieux.... Et comme ils adoraient Adonaï, ils fervaient aussi leurs Dieux, selon la coutume des nations transplantées en Samarie....

(g) La quatoraième année du roi Exéchias roi de Juda, Sounakiriò roi des Affyriens vint attaquer toutes les villes fortifices de Juda, & les prit.... Alors Exéchias envoya des melfagers au roi des Affyriens, difant: J'ai péché envers toi; retire-toi de moi; je porteraitous les fardeaux que tu m'impoferas. Le roi d'Affyrie lui ordonna donc de payer trente talens d'argent &

(g) Hirodote parle d'un Sennaterib qui vint porter la guerre sur les frontières de l'Egypte, & qui s'en retourna parce qu'une maladie contragieuse se mit daus son armée; il n'y a rien la que dans l'ardre cammun. Que le rnitelet de la petite province de Juda s'humilie devant le roi Sennaterib, qu'il lui paye trente talens d'argent & trente talens d'ur, c'est une femme très-forte dans l'etat no était alors la Judée; espendant ce n'est point une chose absulument lines de soute vraisemblance. Mais que le prophète Issie vienne de la part de DIEU dire à Exection, que le roi Sennaterià a blafphème; qu'un ange vienne du haut du eiel frapper & tuer cent quatre-vingt-cinq mille hummes d'une armee chaldrenne : & que cette exécution, aussi épouvantable que miraculeuse, soit inutile, qu'elle n'empêche point la ruine de Jerufalem : c'est-la ce qui semblerait justifier l'incredulite des critiques, si quelque chase pouvait les rendre excufables. Ils ne enmprennent pas comment le Seigneur , protegeant la tribu de Juda & tuant cent quatre-vingt-cinq mille de ses ennemis, abandonne fitôt après eette tribu dont la verge devait dominer toujours, laisse detruire son temple, & vnie impunement cette tribu & eelle de Benjamin, avec tant de lévites, plonges dans les fen. O oltitudo! huinilions-nous fous les décrets impénetrables de la Provi-lence; mais qu'il nnus foit permis de ne point admettre les explications ridicules que tant d'auteurs ont données à ees évenemens inexplicables.

trente

trente talens d'or..... Ezéchias donna tout l'argent qui était dans la maifon d'Adonaï & dans les trefors du roi.....

Or les ferviteurs du roi Exchiai allérent trouver flárie le prophète; & IJaïe leur dit: Dites à votre maître, voici ce que dit Adonai : Ne crains point les paroles blaſphématoires des officiers du roi d'Affyrie; car je vais biu envoyet un certain efprit, un certam fouffle; & il apprendra une nouvelle, après laquelle il retournera dans ſon pays ar le ſe ſrapperai dans ſon pays par le ſglaive..... Cette même nuit l'ange du Seigneur vint dans le camp des Aſſſriens, & il ua cent quatre-vingt-cinq mille hommes... Et Sennakoi ib roi des Aſſſriens, s'êtant levé au point du jour, vit tous ces corps morts, & s'en retourna auſſſſtot.

En ce temps-là Exichias roi de Juda fut malade à toric Le prophère Ifaïc fils d'Amao vint lui direi Voici ce que dit le Dieu Ad-mai: mets ordre à tes affaires, car tu mourras, & tu ne vivras pas.... Alors Exichias tournas fa face contre la muraille, pria DIEU, difant: Seigneur, fouviens-toi, je te prie, comment j'ai marché dans la vérité & dans un cœur parfait, & que j'ai fait ce qui t'a plu. Et il fanglota avec de grands fanglots...

Et IJáie n'était pas encore à la moitié de l'antichambre, qu'Alonai revint lui faire un difcours, difant: Retourne, & dis à Exichias chef de mon peuple, voici ce que dit Alonai, Dieu de David ton père; j'ai entendu ta prière; j'ai vu tes larmes; je r'ai guèri; & dans trois jours tu monteras au temple d'Alonai, & j'ajouterai encore quinze années à tes

Philosophie &c. Tome III.

jours..... (h) Bien plus, je te délivrerai, toi & cette ville, du roi des Affyriens, & je protégerai cette ville à cause de toi & de David mon serviteur.

Alors Isaie dit: Qu'on m'apporte une marmelade de figues. On lui apporta la marmelade; on la mit fur l'ulcère du roi, & il fut guéri.....

Mais Exichias ayant dit à Joire, quel figne aurai-je que le Seigneur me guérira, & que j'iria dans troit jours au temple d'Adonai? Et IJaire lui dit: Voici le figne du Seigneur, comme quoi le Seigneur fera la chofe qu'il t'a dite: Veux-tu que l'ombre du foleil s'avance de dix degrés, ou qu'elle retourne en arrière de dix degrés? Exichias lui dit: Il est aisé que l'ombre croisse de dix degrés? Exichias lui dit: Il est aisé que l'ombre croisse de dix degrés? Exichias lui dit: Il est aisé que l'ombre retourne en arrière de dix degrés. Le prophète IJair invoqua donc Adonai; & dit sit que l'ombre retourne an arrière de dix degrés, d'un elle était déjà descendue dans l'horloge d'Adox.....(i)

<sup>(</sup>a) Le crisique, comme miloră Bărigheia & M. Brakager, priendent que le prophet fijii post în în role tris-trifie & tev-îndecent, de vrair dire â (on prince, de qu'il ell malade: tu vas mourir. Eschia et représent comme un prince lidee în pullatine, au ju fe met à pleure ît â finghore quand un incomna a l'indificicion de lui dire qu'il et natager; à 8 peine cer gilia et lâ înt de la chamber de uri, que Diro Indonite viera dire su prophète: Le roi vivra cacore quian a unicons qu'able com cui Diro; quandi vivi an annocer a l'ign' foir chandrair com comme de la comme de comme de certain prince quandi de certain toute cette l'idence; il faut combatte contre taux depuis le tecnite vivie de la Bible infait de la comme de la contre taux depuis le premier yeffe ci de la Bible infait de la comme de la contre contre taux depuis le premier yeffe ci de la Bible infait de la comme de la contre contre taux depuis le premier yeffe ci de la Bible infait de la comme de la contre taux depuis le premier yeffe ci de la Bible infait de la comme de la contre la contre taux depuis le premier yeffe ci de la Bible infait de la comme de la contre la contre taux depuis le premier yeffe ci de la Bible infait de la comme de la contre la contre la contre la contre la contre la cita de la contre la contre

<sup>(</sup>i) Une nuie d'autres incrédules fond fur cette marmedade de figues, k'întrectte horbegt. Tous est censeum difent que le mal d'Étéchia tein bien peu de chode, quelique la éguéria sec un emphisire de figues. Etéchia leur paraît un imbécille de croite qu'il est plus aifé d'avancer l'ombie que de la reculer. Dans l'un le l'autre cas, les lois de la nautre font également violées. À pour l'unde du ciel également internompa. La

Manoffe, fils d'Estéhias, avait douze ans lorfqu'ît commenç à régner.... Il dressa des autels à Baal... & à toute l'armée du ciel dans les deux parvis du temple d'Adonai... Il fit passer son lis par le seu; il prédit l'avenir; il observa les augures, sit des pythons & des aruspiecs.... (k) Il s'endormit enfin avec ses

rètrograbation de l'ombre ne leur paraît qu'une copie reaforcée du miracle de gloge. La plupart des interprètes coinet que le foieli l'arrêt pour Jojés, & recula pour Estédian. Jésir même, au chapitre 3 de fa prophetie, di : Le fobil recula de dei ligna; se qui probablement tous pour José de la compart de l'arrêt pour que l'ombre reculit de dix heures. Mais il est clair que Jésa fe trompe; l'ombre est toujour opposée au loiel; ji f'aire est à l'orient, l'ombre est à l'orient, l'ombre d'a l'oroci, dents; pour que l'ombre reculit de dix heures vers le matin, il aurait fallu que le foliel fe fai avancée deit kneures vers le foit. De plus, f'ette que l'orient de l'arrêt pour que l'ombre reculit de dix heures vers le foit. De plus, f'ette que degrés , en heures fignifient le nombre des années qui font refervées degrés k non pas de quinez? Le plus long jour de l'année en Paletine n'êt que que surorte heures ; c'ét dic éte conore un minest de plus; que n'êt que que toute heures fur l'inde que le foicil paraiffe quinze heures & plus, quand il n'êt que quatorte heures c'étroiton.

Une autre difficulté eggore, c'est que non-feulement les Julis ne compsients point le jour par heures comme nous ; mais que de plus lis n'eurent ni cadrans ni hortoges. Enfin, il y aurait eu un jour entier de peried dans la naure, 8 une unit de trop. Ce founti-id des mbarras où fe jettent des ignorans téméraires qui imaginent des miracles, 8 qui même les expliquent.

Telia font le réflexions de plustens physicleus. On peut leur dire que le prophie plun résit pas obligé d'être affunones, & même que dom Galme, qui a voulu expliquer dans une differtation cette rétrogradation, a fait beauconp plus de bérues qu'l/jaic. On est obligé de dire qu'il n'entend rien du tout à la matière, & que, dans tous se commentaires, il n'a fait fouveraique copier des autum abfundes qui n'en favaient pas plus que l'ini.

(4) On Monoffe, rottelet de Juda, n'avait jamuis entendu parler du mitraele du cafann de fon piere, ke den autre mitrale di 'fléri', ou il ne regardait Alensi que comme un Dieu local, un Dieu d'une petite nation, qui fédit quelqueloit de prodigue, nati qui testir inferieur aux autre Dieux; on Monoffe était tousi-fait fou : car il n'ay a qu'un lou qui- puille, après den miracles fant nombre, nier ou meprifier le Dieu qui te a fails. Cette inoncrevable increduite de Manofe, find d'étudius. pères, & fut enseveli dans le jardin de sa maison....

Josas avait huit ans lorsqu'il commença à régner;

& il régna trente & un ans; & il fit ce qui est agréable
au Seigneur....

Or un jour le grand-prêtre Helkias dit à Saphan fecrétaire: J'ai trouvé le livre de la Loi dans le temple du Seigneur en fesant fondre de l'argent.....(t)

Saphan fecrétaire dit au roi: Le grand-prêtre Helkias m'a donné ce livre. Et il le lut devant le roi.

Et le roi Jossa déchira ses vêtemens.... Et il dit au grand-prêtre Hélkias, & à Sashan secrétaire: Allez, consultez Adonas sur moi & sur le peuple touchant les paroles de ce livre qu'on a trouvé.

Et le roi affembla tous les prêtres des villes de Juda; & il fouilla tous les hauts lieux.... Il fouilla ainfi la vallée de Tophet, afin que perfonne ne facrifiát plus fon fils (m) ou fa fille à Moloc.... Il ôta aufli

peut faire penfer qu'en effet le Pentateuque, à peine écrit par ce prêtre hebren qui vint enfeigner les Samaritains, n'était pas encore connu; la religion judaique n'était pas encore débrooillee, rieu n'était conflate, rien u'était fait : autrement il ferait impossible d'imaginer comment le culte changes aut de fois depuis la création judqu'à £/isa:

- (1) Nouvelle preuve, ou du moiss nouvelle, vraifendhance trisforte, que le pième bebru, veus al Samarie, avait enfin achevé lon Penasteuque, & que le grand-prêtue juif en avait un recupilaire. Tout ce qui peut nous conner, c'elt que ce prêtur ne le pour pap la li-néme au roi, & l'emoya avec tres-peu d'empreffement & de refpect par le fecretaire Spias, s'il voit en que ce luve fin écul par Mafe, ai l'auxilie que ce luve fin écul par Mafe, ai l'auxilie et entre fin ce lu par Mafe, ai l'auxilie et ettenfier la decouverte de la boi de D.t.r. & de l'hithoire des premiers fiéted du genr-homain; c'eli et étre un nouvelle occasion de dire qu' de huitre fait, & la huitre fait; ax le peuple hébreu était plonge dans le plus qu'illé trenbre.
- (m) Ce petit article est curieux. D'abord ee Joses soulle les hauts lieux : souiller un lieu réputé facré, c'était le remplir d'immondices, y

les chevaux que les rois de Juda avaient donnés au foleil à l'entrée du temple.... Il uta tous les prêtres des hauts lieux qui étaient à Béthel.... & brûla fur ces autels des os de morts..... Puis il dit à tout le peuple; Célébrons la pâque en l'honneur d'Adonaï votre Dieu, felon ce qui est écrit dans ce livre du passe avec DIEU.... (n)

répandre des excrémens & de l'urine. La vallée de Tophet était auprès du petit torrent de Cedron; c'était là que l'on jetait les corps des fuppliciés à la voirie, & qu'on facrifiait les enfans.

C'est la première fois qu'il est parté dans l'Ecriture de chrevaux confacrés au folcil. Cette coutume érait visiblement prisé du culte des Perfes. Prefique chaque ligne concourt à prouver que jamais la religion hébraique riveu une forme fable qu'après le retour de la captivite; les Julis empruntèrent tous leurs rites, toutes leurs cérémonies des Egyptiens, de Syriens, des Chaldéens, des Perfes.

Il n'el pas aife de concevoir comment es fofes tus tou le spètres de Béthel; car Behel, tout voifin qu'il estit de féralitém, ne lui appartenait pas : c'était à Bethel que s'était etabli ce prêtre qui estit envoyé ans Samaritains, & qu'un fuppole avoir écrit le Pentateque. S'il amena avec lui d'autres millionnaires pour nefigiere aus Samaritains la religion firablie, le meleb Tofas, en les tuant, ne fut douc qu'un affaifin, un tyran abominable.

La coutume de brûlet des os de morts, & furtout de bêtes mortes, pour fouiller des lieux confacrés, était un ufage des forciers : on voit dans la vie du dernier des Zernaffiers, que fes camenis cabérent dans fa chambre un petit far plein d'os de bêtes, afin de le faire palfer pour un magicien. Per Hydr.

(a) Si Jódar proposé de faire la pâque felon le rite indiqué dans ce livre da pade avec Durz, dans e il true unique, trouvé par le grand-prêtre su find d'un coffre & donné su roi par le ferciculte Séphas, on abravil donc point fait la pâque aparavant j. & enfêt exaum des livres de l'Escriture ne parle d'une celebration de pâque fous aucum voi de teut explaion ou l'éloral, à fous aucum leigue; s'ecle recore une confirmation de reute opinion utes-repaulae & tres-vrafelendable, que la religion de teute de l'est de l'est

Il n'y eut point avant Johas de roi semblable, qui revint au Seigneur de tout son cœur, de toute son ame & de toute sa force ; & on n'en a point vu non

plus après lui.....

Cependant l'extrême fureur d'Adonai ne s'apaisa point, parce que Manasse père de Josias l'avait fort irrité. C'est pourquoi Adonai dit : Je rejeterai Juda de ma face, comme j'ai rejeté Israël; & je rejeterai Jérusalem & la maison que j'ai choisie. (0)

En ce temps-là le pharaon Néchao roi d'Egypte marcha contre le roi des Affyriens au fleuve de l'Euphrate; & Josias marcha contre lui, & il fut tué des

qu'il parut.....

Pharaon Nechao prit Joachar le fils de Jofias , & l'enchaîna dans la terre d'Emath, afin qu'il ne régnât point à Jérusalem ; & il condamna Jérusalem à payer cent talens d'argent & un talent d'or.....

Et Pharaon Nechao etablit roi à Jerusalem Eliakim autre fils de Josias, & lui changea son nom en celui de Joachim. (p)

- ( o ) L'auteur du livre des Rois nous dit que jamais roi ne fut fi pieux, n'aima tant Dieu que Jofias; & il ajoute que Dieu, pour recompenie, rejette sa maison & Jerusalem, parec que Manasse, père de Josses, l'avait offense. C'eft fur quoi tous les eritiques se recrient. Le pretre de Juda, disentils, qui cerivait ce livre, veut infinuer que tous les rois de la terre n'auraient pu prendre Jerusalem, si le Seigneur ne la leur avait pas livrée; mais pour que le Seigneur leur permette de detrnire cette Jerusalem qui devait durer éternellement, il faut qu'il soit en colère contre elle : il ne peut être en colere contre Jossas; il l'est done contre son père. C'est puissamment raisonner : aussi ne repliquons-nous rien à cet argument,
- (#) Si Polybe & Xenoplen avalent éerit cette histoire, convenons qu'ils l'auraient écrite autrement. Nous faurions et que c'était que ce grand empire d'Affyrie, qui est l'instant d'après aneanti dans l'empire de Babylone; nous apprendrions pourquoi ce Joses, favori du Seigneur,

En ce temps-là Nabuchodonofor roi de Babylone marcha contre Juda; & Joachim fut fon esclave pendant trois ans.... après quoi il se révolta.....

Alors le Seigneur envoya des troupes de brigands de Chaldée, de Syrie, de Moab, d'Ammon, contre Juda, pour l'exterminer felon le verbe que le Seigneur avait fait entendre par fes ferviteurs les prophètes... (q) Et Joachim s'endormit avec fes pères; & fon fils Joachim régna à fa place.

le déchar coure Nécise no d'Egypte. C'etti un grand fpeñale que la puissance experiment conductant contre l'Ast; c'ettaine de grands inicities, 
k qui meristant d'être au moine expose chirement. Les Paraliponiesses 
nous apprennent que le pharaoné Egypte cuvoya dire au melch Jojas : 
Q'y s-ci-di entre its mai, molé de Juba I y se manche poit curit est i, 
c'ett cortec aux autre mapine que Direc n'es ordents d'altre na plus vitte; un 
Copple pint de Dung apis d'ence mis, de pou gill un desponie de l'estat present de la contra de l'action de

Kemanpuz, fefeura strenifis f. figes, que toutes les nations adoratem un Dien Ingeriene, quodeștil y ét esti fille Diene findahrene, mille culties different a c'eft une rérité dont vous trouverz de traces dans tout les livres agres la inime, comme dans la Urien belveux, & dons leya qui den nous trité du Zenda Vella des Vedams. Levoi-Egypte Néthes étit: Dirux el du Zenda Vella des Vedams. Levoi-Egypte Néthes étit: Dirux el du avec moi. I en vid é Ninisée en avidit du astrut. Le roi de Babylone d'fifnit : Dura ell avec moi. I en vid Ninisée en avidit di astrut. Le roi de Babylone d'fifnit : Dura ell avec moi. I en Voyez l'Ilisde d'Himire; chaque héros y a un Dieu qui combus pour lai.

(g) Le Julí quí a seiri cette hilioire, court him rapidement fur le plus grand ke le plos fuit evienment de fa partie; il finable qu'il n'ait voulus Lière que den notes pour sider fa mémoire. Citté définablion de gleraldem, cette espoiritée de la triba de Jula, ces vois de filablion de d'Egype qui femblem fe disjoute entre proie, ces brigands de Chaldère, de Syrie, de Mosilo, de Admanna, qu'il é resuitifant vous contre une explique; cette hilioire et plus fiche k plus confusé que tous les commensaires qu'on en a fisia.

4.5 faine critique demandait (humainement parlant) que Pauteu debrouillit d'abord les deux empries de Ninire & de Babylone, quu'i nous influtifit des Intérêts que en deux puilfance entent à demêtle swet FEgype & avec le Syrie ; comment la petite province de Judee, encluvée dans la Syrie, fubit le fort des peuples vaincus par le roi de Babylone. L'uteure nous dit bien que Diru walt prédit tout cels par s'es prophètes ;

Et Nabuchodonofor vint avec ses gens pour prendre Jérusalem. Joachim roi de Juda sortit de la ville, & vint se rendre au roi de Babylone avec sa mère, ses serviteurs, ses princes, ses eunuques, la huitième année de son règne.....

Et le roi Nabuchedonofor emporta tous les tréfors de Jérufalem, ceux de la maifon d'Adonaï, & ceux de la maifon du roi : il birífa tous les vafes d'or que Salomon avait mis dans le temple felon le verbe d'Adonaï..... Il transporta toute la yille de Jérusalem, (r) tous les princes, tous les hommes vigoureux

mais il fallait écrire un peu plus clairement pour les hommes. Au moins, quand Florien josephe raconte l'autre destruction de Jerusalem dont il fut temuin, il developpe très-bien l'origine & les evenemens de cette guerre; mais quand, dans ses Antiquites judaïques, il parle de Nabuchodonofor qui brule Jerufalem en patfant, il ne nous en dit pas plus que le livre que nous cherchons en vain à commenter. Flavien josephe n'avait point d'autres archives que nous. Tous les document de Babylone perirent avec elle; tous ceux de l'Egypte fureut confumes dans l'inceudie de ses bibliothèques. Trois peuples malheureux, opprimes & subjugues, ont conserve quelques histoires informes : les Partis on Guebres, les descendans des anciens Brachmanes, & les Juifs. Ceux-ci, quoique infiniment moins confiderables, nous touchent de plus près, parce qu'une revolution inouic a fait naître parmi eux la religion qui a paffe en Europe. Nous fesons tous nus efforts pour demèler l'hilloire de cette nation dont nous tenuns l'origine de notre culte; & nous ne pouvons en venir à bout.

(\*) Nous ne pouvous dire aucune particularité de cette defundion de Jerudium, paique les livres juin ne nous ne differ pas durantage; mais il y a une chérevaion audit importante que hardie, claire par militud Balegarde à par M. Fraid : la pretendent que les prophiete ctalent chet la maion juine et qu'éctient les orateurs dans Arbeins; lis remaient les clepits du peuple ingénieux g les orateurs dans Arbeins; lis remaient les depris du peuple ingénieux g les orateurs juile employajent. La laperfilition de la fight des cracles, Pendundisfine, l'évréfie de l'însjir-zatiou, auppes du peuple ingénieux g les orateurs juile employajent la laperfilition de la fight des cracles, Pendundisfine, l'évréfie de l'însjir-zatiou, auppes du peuple inpénieux g le plus embodisfile, sik plus indirectille qui fis fur la true, Or, d'éxit ex critiques, vill arriva quelque quelois que les rois de Peuf gapairent les orateurs grecs, les rois de Padyloux exabies quelle de monte quelques prophètes juits.

La tibu de Juda svait fie prophètes qui pratiries course les tribus de Juda svait fie prophètes qui declambiest course Juda. La critiques fuppofent dunc que les nouveaux Sanaritains , etau sauchies par luer auslines ai Marchaeldurfe, fichierina frenie pour perfusire à la urba de Juda de fi doumentre à exprisee. Voici fur quoi le fiondre ceux opolision, jerufaliore di fine le chemis de 777, quel se rolt de Balyboire voulait prendre. Si Jerufalem fe déradait, quelque faible que que prendre de Balyboire voulait prendre. Si Jerufalem fe déradait, quelque faible que que que la fine de Balyboire voulait prendre. Si Jerufalem fe déradait, quelque faible que que que la fine de la f

Jeremie prit done le parti du puissant roi Nabuchodonofor contre le faible & petit melch de Jérusalem, qui pourtant était son souverain.

Cate ider fat malbeurenfement de prophite fromés un traiter paul le rocites proserça qu'i l'extit, peigliqu'i voluit i toujour que non-feuente la petite province de la la Fermiti à Muhdesfrayfer, mais encore que tonn le papples ovitien allifent au adverant de fin jouge, En effet, frientis femetait un joug de bezuf on un blat d'ine fur les épaules, le cristi dans jernifaire "Volt et que de la Ségueure ut d'itérait." Ceff and qu'ai fait la terre, le lie humme, le lo hiro de freme dans un favor par la mai qui ai fait la terre, le lie humme, le lo hiro de freme dans un favor le la cristi mai de Muhdesfrayfer un frement, le la comparte de la comparte de la cristi ma le Muhdesfrayfer un fremêter, le je la in deux neuers testra le liète de ma des des despuy; sir ten la popite de la rete le freviet un lie fe fis fis, le la la fis fis fis le van qu'in matter le private, la le fis fis fis fis fis fis de saigne sein entirent par le cree faux us jung le fisur to let de Bubleux, je la prince, le par la plate, le pa la plate, le pa la plate, de la pa la plate, de la figueur.

Jamin il ne viel rien dit de plus fort en frevent d'aucun noi juit. Jerme l'isti die 3 D. 12 m mêmes, que ce Newleshenfrey qu'int depuis changé en beurl, ell le fervieur de Dires, k que Dire lui donne tous le tree 3 lui & 2 in polivité à Alis donce, (humsièment parlant) j'évaire du na traine k un fou muy veux des ce crisques un un represent proposition de la constant de la comparation de la livieur aux propositions de la constant parlament parlament le la constant non en li talion , ni faite, ni la moissée apparaeme de railon. Il a la ligent futurou la financia (ence de Garine su possité Spéssie; Druy oves establi pour faire foutier à carpé de neyle de parlament de la frieire que futil à propiète. Ce qui les confirme encore dans leur opission, e'ett que fut la propiète. Ce qui les confirme encore dans leur opission, e'ett que de Juda en captivité, & fept mille hommes robustes de Juda, & tous les ouvriers robustes ; ils furent tous captifs à Babylone....

Et il établit roitelet tributaire Mathania oncle de Joachim, qu'il appela Sédécias....

La colère d'Adonai s'alluma plus que jamais contre Jérusalem & Juda; il les rejeta de sa face. Et Sédécias se révolta contre le roi de Babylone....

Donc le roi de Babylone marcha avec toute fon armée contre Jérusalem, & il l'entoura tout autour.... Et le neuvième jour du mois il y eut grande samine en Jérusalem, & le peuple n'avait point de pain.... Tous les gens de guerre s'ensuirent la nuit par la porte du jardin du roi; & Sédécias s'ensuit par un autre chemin. Et l'armée des Chaldéens poursuivit

les Julisveiteis en Egypte, on Jérénie fe retirs aufi, le punirent de mort comme un perfide qui avait vendu fan maître fi a partie aux Baby-comme un perfide qui avait vendu fan maître fi a partie aux Baby-coloniem. Mis évêt la feule tradition qui nous apprend que Jérénie fint lapide par la julid cana la vittle et Paplait, le litera-juli fin e nous en diffent rien. A l'égard de tant de prificaniers de guerre que Nada Ladenofor, efertiveur de Drug, fin mourir implivablement, e formi-à des movaumes biens fêreces. Le julis sousest qu'ils ne tradierent jamois autrement let suures puis paule qu'ils avaient put dispuer; ainfi hifolier ancienne, ou véritable ou faulte, n'est que l'Alloire des bêtes fauvages dévorces par d'autres bêtes.

M. du Messia, dans fon Analyfe, fait une réflexion necablante fur cette premire destraition de sessatione, fair les faissents, Quoi, divisi, P. Eternel profigue les mirades, les plaies, & las mentres, pour tires les Justice de la Messia de La Messia de la messia de la General de la Carlo de la

le roi, & le prit dans la plaine de Jéricho..... Ils l'amenèrent devant le roi de Babylone dans Réblata : & le roi de Babylone lui prononça fon arrêt.... On tua ses enfans en sa présence, on lui creva les veux. on le chargea de chaînes & on l'emmena à Babylone....

Nabutardan, général du roi Nabuchodonosor, brûla la maifon d'Adonai & la maifon du roi, & toutes les maisons dans Jérusalem..... Il transporta captif à Babylone tout le peuple qui était demeure dans la ville; il laissa seulement les plus pauvres du pays pour labourer les champs & cultiver les vignes.

Nabutardan emmena aussi Saraïas le grand-prêtre, & Sophonie le second prêtre, trois portiers, & un capitaine eunuque, & cinq eunuques de la chambre du roi Sédécias, & Sopher capitaine qui commandait l'exercice, & foixante chefs qu'on trouva dans la ville.... Et Nabuchodonofor roi de Babylone les fit tous mourir dans Réblata.

# TOBIE.

#### Avertissement du commentateur.

37. Les Juis n'ont jamais inseré le livre de Tobie
39 dans leur canon; ni Josephe ni Philon n'en parlent;
39 il est rejeté de notre communion. Les savans le
30 prétendent composé neus cents ans après la dis31 person. Le concile de Trente l'a décidé canonique;
31 nous ne le croyons que curieuz; se c'est à ce titre
32 que nous en allons donner une courte analyse.
32 Nous le plaçons immediatement après les livres
33 des Rois, se avant Essar, acque ne effet l'aven34 tentre des deux Tobies est supposée arrivée avant
35 Essar, dans les premiers temps de la dispersion
36 des dix tribus captives vers la Médie. Il saut sup36 posser aus l'essar de la dispersion
36 des dix tribus captives vers la Médie. Il saut sup37 poser aussi que Salmanazar était alors maître de la
38 Médie; ce qui serait difficile à prouver.

3) Le livre de Tobie est tout merveilleux. Calmet, 3) dans sa présace, dit ce grand mot sans y penser: 3 Sil fallait rejeter le merveilleux & Extraordinaire, où 3) ferait le livre sacré qu'on pût conserver?

TOBIE, de la tribu de Nephtali, fut mené captif du temps de Salmanatar roi des Affyriens..... (a) Et

(a) Il ferait heureux pour les commensateurs, que Salmassare cut fait lever de bonnes cartes géographiques de fos Esats, ezr ou a bien de la peine à débrouiller comment, étant roi de Nisive fur le Tigre, il avait pu polfer par-deffus le royaume de Babylone pour aller enclaisser les habitants de brots du Jourdain, éconquéri friquênva voifins de la mer d'Hircasie: on ne comprend rêro à ces empires d'Affyrie & de Babylone. Mais puffons.

il vint à Ragès ville des Mèdes, ayant dix talens d'argent des dons dont il avait été honoré par le roi.... (b) Et voyant que Gabèlus, de fa tribu, était fort pauvre à Ragès, il lui prêta dix talens d'argent fur fon billet.... Il arriva qu'un jour, s'étant laffe à enfevelir des morts, il revint en fa maifon, & s'endormait (c) contre une muraille; & pendant qu'il dormait il tomba de la merde chaude d'un nid d'hi-rondelles fur fes yeux, & il devint aveugle... Pour ce qui eft de fa femme, ellé allait tous les jours travailler à faite de la toile, & gagnait fa vive. (d!)

En ce même jour il arriva que Sara, fille de Regueb en Ragès ville des Mêdes, fut très-émue d'un reproche que lui fit une fervante de la maifon.... Sara avait déjà eu fept maris; & un diable nommé Afmodée les avait tous tués dès qu'ils étaient entrés en elle. Cete

<sup>(</sup>a) Les critiques voudreisen que l'ametur, quell qu'il foit, de l'hisfoite de Tofrie, vist dis comment ce pauver homme avait gegré dit saleus d'argent aupris du roi Safmanzer, dont il ne pouvait pas plus approcher. Dit talens d'argent au l'argent au l'argent avait pas de faite vinge mille cau a moitas, monaite d'argent ne tailfent pas de faite vinge mille cau a moitas, monaite d'argent ne tailfent pas de faite vinge mille cau a moitas, monaite d'argent de blanchiffende; Il fernec. Celle baccoup afforteneur pour le mari d'une blanchiffende; Il fest vinge mille cau an juit Godder qui cuit fort pauvre, le qui probablement ferait hon d'êtat de la lui rendre : cel als flot ne d'atte de la vine enfere : cel als flot ne d'atte de la lui rendre : cel als flot ne d'atte de la lui rendre : cel als flot ne d'atte de la lui rendre : cel als flot ne d'atte de la lui rendre : cel als flot ne d'atte de la lui rendre : cel als flot ne d'atte de la lui rendre : cel als flot ne d'atte de la lui rendre : cel als flot ne d'atte de la lui rendre : cel als flot ne d'atte de la lui rendre : cel als flot ne d'atte de la lui rendre : cel als flot ne d'atte d'atte lui rendre : cel als flot ne d'atte d'atte lui rendre : cel als flot ne d'atte d'atte lui rendre : cel als flot ne d'atte d'atte lui rendre : cel als flot ne d'atte d'atte lui rendre : cel als flot ne d'atte d'atte lui rendre : cel als flot ne d'atte d'atte lui rendre : cel als flot ne d'atte d'at

<sup>(</sup>c) Revenu à Ninive, il s'endort au pied d'un mur. Un homme affez riche pour prêter vingt mille ceus dans Ragés, devrait au moins avoir une chambre à concher dans Ninive.

<sup>(</sup>d) Les critiques naturalifies difunt que la merde d'hirondelle ne peut rendre perfonne aveugle; qu'on en el quitte pour fe laver fur le champ ; qu'il faudrait dormir les yeux ouverts pour qu'une chiaffe d'hirondelle pût bleffer la conjondive ou la cornée, & qu'enfin il aurait fallu confulter quelque bon mederin avant d'écrite tout cel.

Pour ce qui est de Sara que M. Bafnage soutient, dans ses Antiquires judaïques, avoir eté blanchisseus & ravaudeuse, nous n'avons rien à en dire. Il n'en est pas de même de Sara fille de Raguel, juive captive en Ragés.

fervante lui dit donc : Ne veux-tu pas me tuer aussi comme tu as tué tes sept maris?  $(\epsilon)$ 

Or Tobie dit à Tobie son fils: Je t'averus que lorsque tu n'étais qu'un petit enfant, je donnai dix talens d'argent à Gabélus sur sa promesse, dans Ragès ville des Mèdes; c'est pourquoi va le trouver, retire mon argent, & rends-lui son billet.....

Tobie fils rencontra alors un jeune homme trèsbeau, dont la robe était retrouffée à fa ceinture.....
Et ne fachant pas que c'était un ange de Diff, il falua & lui dit: D'où es-tu, mon bon adoleſcent?...
Et il se mit en chemin avec l'ange Raphael, & il su fuivi du chien de la maison....(f)

(c) Jamais les Juifs jufqu'alons n'aveiant entendus parler d'aucea diable, nui d'aucea démon; ils aveiant eté imaglier en Perfe dans le riligion de Zeregfers; de là lis pafferent dans la Chaldée, s. v'établirent enfine en Grée ou Péters donns liberdement à chapte homme fon hou le fon muyuris démon. Shamedir, que l'on traduit par Affondee, chait un des principants diables. Dom Calent dis dans fa differation fur Affondee, qui no fait qu'il y a physicus pietre de diables, les vas princes èr moitres demres, les autest fabilitents or suffysitis.

Tout femble fervir à prouver que les Hébreux ne surent jamais qu'initateurs, qu'ils orirent tous leurs rices les uns après les autres chez leurs voilins & chez leurs maîtres, & non-sculement leurs rites, mais tous leurs contes.

Les termes dont le fert Fautur du livre de Tebir, infinuent qu' s'findient enit amoureux & faloux de Sara. Cette idée et le conforme à l'andient dodfrinc des génies, des s'plybes, des nages, des dieux de l'antiquité; le tons out été amoureux de nos filles. Vous voyer dans la Genéel cafams de Dirto, amoureux des filles des hommes, leur faire des gènes. La fable à dominé par tout.

Nous ne répéterons point ce qu'on a dit dans ce commentaire fur le démons incabes le facuelse ; fur les hommes miraculeux, nes de ces copulations chimériques ; fur tous ces disblet entrant dans les corps de agrants de failse en roigt manières differentes ; fur les moyens de les faire venir le de les chaffer; enfin fur toutes les fuperfitions dont la fourberte et de fieré dans tous les temps pour tromper l'imbec'illité.

(f) C'est la première sois qu'un auge est nommé dans l'Ecriture.

Tous les commentaieurs avouent que les Juis prirent ces noms chez les

.... Tobie étant donc forti pour laver fes pieds, un énorme poisson fortit de l'eau pour le dévorer. L'ange lui dit de prendre ce monstre par les ouïes.... Si tu mets un petit morceau du cœur sur des charbons, la fumée chasse tous les démons, soit d'homme, soit de femme. Le fiel est bon pour oindre les yeux quand il y a des taies. (g)

Chaldens Replair médient de Drey, Urist fas de Drey, Typisal ne de Drey, Print fas de Drey, Spisal nes de Drey, Lei de Drey, Lei de Drey, Lei de Drey, Lei auges perfais avaient den nome tout différent : Ma, far, Dibbar, Sadame Re. Let Hebreux, chine élétace de la lechâteix à non ches la Perfaisa, s'appropriétres dans les nes pags à les diable de Chaldens, & fe firent une thempig tours auoset le laquelle in ravivalen point penfe encore. Aintí l'ou voir que tout change che zer peuple, filos qu'il change de mittre. Quand ils font dériva sur Canancies, in prement leurs dieux quand ils font éclaves chez les rois qu'on appelle sfprieur; ils prement magne.

 $\{g\}$  Les critiques & les plaifans qui le font égayés fur ce livre, parce qu'ils ne l'ont pas reconnu pour canonique, ont dit que ce fersit une choic fort curiente qu'un poisifion capable de dévorer un homme,  $\Re$  qu'on pût cependant prendre par les ouïes, comme on fuspend un lapin par les ortilles.

Il y a des poissons dont la laite ou le foie sont sort bons à manger, comme la laite de carpe & le soie de lotte; mais on n'en connaît point encore dont le soie grille sur des charbons ait la vertu de chasser les diables.

Dis que la hommes furera affer fous pour imagiuer des êtres biénas Rauffeins présendes dans les querx élemes, on fe ceut tris-fige de chercher les moyens de visitier l'amilité des hous génies, & de faire des little marants. Tout equi était pargiable ent fon partie dieu, & tout ce qui un affait ent fon diable. Tel est le principe de toute theorige, de boute magie, de noue forreflerie. Si on abeliait de out parfama pour les hous génies, il fallait configuraments brûber ce qu'on avait de plus pount pour les maurisi démons.

Au refle, 6 l'ange Replaci confeilla an jeune Tobie de prendre ce position par ce qu'on appelle les ouies, Replaci , fort favant dans la connaiffance des fubitances cétéfics, Pétait peu dans celles des animaux aquatiques. Les ouies des poilfons, très-improprement nommées, font les poulmons. .... Ils entrèrent enfuite chez Raguel, qui les reçut avec joie. Et Raguel, en regardant Tobie, dit à fa femme: Anne, ma femme, que ce jeune homme ressemble à mon cousin....

Et ayant pris du carton, ils drefferent le contrat de mariage.....

Puis le jeune Tobie tira de son sac le soie du poisson, & le mit sur des charbons ardens....

L'ange Raphaël faisit le démon Asmodée, & l'alla enchaîner dans le désert de la haute Egypte.... (h)

.... S'étant donc levés, ils prièrent DIEU instamment de leur donner la santé. Et Tobie dit: Seigneur..., tu fis Adam du limon de la terre, & tu lui donnas Héva pour compagne..... (t)

Depuis la decision de Rophari qui déclarer que le fiel des posifions de riviere guerit les awestjes, quedues méderies ont tente d'enlever de taches, des tales fur des years, avec du fiel de brochet; mais le plus für awopen d'enlever es perites trache tallendes qui fe forment arrament far la conjondive, est d'entreprise de la consideration de la consideration de la conjondive, est d'entreprise de la consideration de la

(A) It ell plus aife de foutenir qu'on peur chaffer un diable avec de la funée, qu'il n'ell aife ét rende la vue à un averge en oignant les yeux avec du fel, par la raifon que non chirurgiens ons shaife, plus de carazides avec une éguille, que nons avons uv d'anges faire dufair et diables ne grillant un foite. Il ell vrai que nous ne pourrious prouver à un ange que la chofe et înprofibile; cur vii lous répondit qu'il en a fair l'expérience, & qu'il faut l'en cruire fur fa parole, qu'autrions nous à lui réplacer?

L'ange Repheil court après le diable, & va l'enchaîner dans la bause Egypes chi il el cencer. Put Leves l'a va, j'a manie; on peut fer rendre à fon témolgange. D'ailleurs, il ne faut pas téctomer fi un ange va dumnt Taurus au grand Caire en un din d'eral; & tryieut de mêm à Ragis pour reconduire reduire Tehir fib avec fa femme & fon chien à Ninire chez Tehir piec.

(i) On peut remarquer que, depuis le troisième & le quatrième chapitre de la Genéfe où l'on parle d'Evet, fon nom ne se retrouve dans aucun endroit de l'ancien Teslament.

. . . . Le

... Le jeune Tobie étant revenu chez son père, prit du fiel de son poisson, en frotta les yeux de son père; & au bout d'une demi-heure une peau albugineuse, comme du blanc-d'œus, sortit de ses yeux; & aussitét il recouvra la vue. (k)

Cette obfervation en filt naitre une autre : c'elt qu'aueun des livres juit fac etie une loi, un palleg effet du Pentateuque, es rappelant les phrafes dont l'autrest du Pentateuque, et soit, fe experition même auraitar été dans la bouche de tout le montée; on les aurait cites en toute et dans la bouche de tout le montée; on les aurait cites en toute produit le la company de la company de la company de produit le la company de la company de produit la company de la company de produit la compan

( ! ) La peau albugineuse que ce siel sait tomber, & un aveugle guéri en une demi-heure, sont des choses aussi extraordinaires qu'un aveuglement eause par une chiasse d'hirondelle.

Je ne dirai plus qu'un mot sur l'histoire de Tobie, c'est que sa légende rapporte expressement que, quand il mourut de vicillesse, ses enfans l'enterrèrent avec joie. Passe encore si ses héritiess avaient été des collatéraux.

Au reste, plus d'un commentateur, & surtout Calmet, prétend que le diable Asmodée est la synagogue, & que Raphael est Jesus-Christ.

### Observation du commentateur sur Judith.

"LE livre de Judith n'étant pas plus dans le canon juif que celui de Tobie, on peut se permettre avec ve cette Judith un peu de samiliarité. Ce n'est pas jeulement à cause des contradicions inconciliables dont cette histoire est pleine; car tautôt la scène est sons d'ouverble de l'ous Nabuchodonosor, tantôt après la captivité: y mais c'est parce que Judith est bien moins édifiante que Tobie.

39. Un géographe ferait bien empêché à placer 
39. Béthulie. Tantôt on la met à quarante lieues au 
39. mord de Jéruálem, tantôt à quelques milles au 
39. midi. Mais une honnête femme ferait encore plus 
39. membarraffee à jutifiére la conduite de la belle Jéudih. 
30. Aller coucher avec un général d'armée pour lui 
39. couper la tête, cela n'est pas modeste. Mettre cette 
30. tiet toute fanglante, de ses mains fanglantes dans 
30. un petit, set, & s'en retourner passiblement avec 
39. fa servante à travers une armée de cent cinquante 
39. mille hommes, sans être arrêtée par personne, 
39. cela n'est pas commun.

"> Une chose encore plus rare, c'est d'avoir demeuré cent cinq ans après ce bel exploit dans si damais de seu son mari, comme il est dit au son chapitre 16. Si nous supposons qu'elle était âgée de trente ans quand elle fit ce coup vigoureux, elle aurait vécu cent-trente-cinq années. Calmet nous tire d'embarras en disant qu'elle en avait poisante-cinq lorsque Holgerne su tejris de son

extrême beauté: c'est le bel âge pour tourner &
 pour couper des têtes. Mais le texte nous replonge
 dans une autre difficulte: il dit que personne ne
 troubla Ifraét tant qu'elle vécut; & malheureuse ment ce sut le temps de ses plus grands désaftres.

39 Quelques partifans de Judith ont foutenu qu'il ys y avait quelque chofe de vrai dans fon aventure, p puifque les pluis célèbraient tous les ans la fête de cette prodigieuse semme. On leur a répondu 19 que quand même les Juss auraient institué douze 19 sêtes par an à l'honneur de fainte Judith, cela ne 19 prouverait rien.

3) Les Grees auraient eu beau célèbre la fête du v cheval de Troye, il n'en ferait pas moins faux & 30 moins rédicule que Troye eût été prife par ce grand ocheval de bois. Préfque toutes les fêtes des Grees % des anciens Romains célèbraient des avenures sons de ciel & des enfers pour fe mettre à la tête d'une armée romaine; & cependant on fêtait ce beau 30 miracle. On fêtait la veflale Sylvia, à qui le dieu 30 Mars fit deux enfans pendant fon fommeil, lorfque les Latins ne connaiffant ni le dieu Mars ni les 30 veflales. Chaque fable avait fa fête à Rome comme 30 dans Athènes. Chaque monument était une impoflure. Plus lis étaient facrés, & plus il eft fûr 30 qu'ils étaient ridicules.

33 Et fans chercher des exemples trop loin, n'avons34 nous pas encore dans l'Eglife grecque la fable des
35 fept dormans, & dans l'Eglife romaine la fable des
36 onze mille vierges? Y a-t-il rien de plus celèbre
36 dans notre occident que l'Epiphanie, & ces trois

" rois, Gafpard, Melchior, & Baltazar, qui viennent pà à pied des extrémités de l'Orient au village de Bethléem, conduits par une étoile? On en peut p dire autant de Judith & d'Holoferne.

37 Mais il y a une réponse encore meilleure à faire: r'cétl qu'il els faux que jamais les Juis aient eu la 15 fête de Judish. C'est un faussaire, un moine dominnicain nommé Jean Nant, connu sous le nom 3t d'Anniut de Vierbe, qui sti imprimer au seizieme 31 sècle de prétendus ouvrages de Philon & de Bérofe, 31 dans lesquels cette prétendue set de Judish est supposée.

"C'est ainsi que se sont établies mille opinions;

"p plus elles étaient ridicules, & plus elles ont eu de

"vogue. Les mille & une nuits règnent dans le

"monde. Nous n'en dirons pas plus sur Judith; &

"nous en avons trop dit sur Tobie."

# ESDRAS.

ON demande si lorsque les Juis eurent obtenu du conquérant Cofreu, que nous nommons Cyrus, & ensuite de Dara sils d'Hislabs, que nous nommons Darius, la permission de rebairs Jéruslalem, Estara écrivit son livre & le Pentateuque &c. en caractères chaldéens ou hébriasques. Ce ne devrait pas être une question. Il ne saut qu'un coup d'œil pour voir qu'il se servit du caractères chaldéen, qui est encore celui dont tous les juiss se fervent.

Il eft d'ailleurs plus que probable que ces deux tribus, de Juda & de Benjamin, captives vers l'Euphrate, occupées aux emplois les plus vils, mélérent beaucoup de mots de la langue de leurs maîtres au phénicien corrompu qu'ils parlaient auparavant. C'est ce qui arrive à tous les peuples transsplantés.

On fait une autre question plus embarrassante. Estras a-cil retabil de mémoire tous les livres saints jusqu'à son temps? Si nous en croyons toute l'Egiste grecque, mère, sans contredit, de la latine, Estras a diciè tous les livres saints, pendant quarante jours & quarante nuits de sûte, à cinq feribes qui écrivaient continuellement sous lui; comme il est dit dans le quatrième livre d'Estras, adopté par l'Egiste grecque. Si est vivaient continuellement sous lui; comme il est dit dans le quatrième livre d'Estras, adopté par l'Egiste grecque. Si est vivaient soit en tres par le pendant quarante sois vingt-quatre heures sans interruption, c'est un grand miracle; Estras sut certainement inspiré.

A a 3

Mais s'il fut infpiré en parlant, fes cinq fecrétaires ne le furent pas en écrivant. Le premier livre dit que la multitude des Juffs, qui revint dans la terre promife, se montait à quarante-deux mille trois cents foixante perfonnes; & il compte toutes les familles, & le nombre de chaque famille pour plus grande exaditude. Cependant, quand on a additionné le tout, on ne trouve que vingt-neuf mille huit cents dixhuit ames. Il y a loin de ce calcul à celui d'environ trois millions d'Hébreux qui s'enfuirent d'Egypte & qui vécurent de la rofée de manne dans le défert.

Pour comble, le dénombrement de Néhémie est tout aussi erroné; & c'est une chose assez extraordinaire de se tromper ains, en comptant si scrupuleusement le nombre de chaque samille. Les scribes qui écrivirent, nefurent done pass bien inspirés qu'Esdrat, qui dista pendant neus cents soixante heures sans

reprendre haleine.

Les critiques, dont nous avons tant parlé, élèvent d'autres objedions contre les livres d'Efleras. L'édit de Gyrus, qui permet aux Juifs de rebâtir leur temple, ne leur paraît pas vraifemblable. Un roi de Perfe, felon eux, n'a jamais pu dire: Adonai le Dieu du cid m'a donni lous les royaumes de la terre, t'a m'a commandid de lui bâtir une maifon dans J'erufalem, qui efl en Judée. C'elt précifement, felon eux, comme fi le grand-turc difait: S' Pierre & S' Paul m'ont commandé de leur bâtir une chapelle dans Athènes qui efl en Grèce.

Il n'est pas possible que Cyrus, dont la religion était si différente de celle des Juis, ait reconnu le Dieu des Juis pour son Dieu dans le préambule d'un édit. Il n'a pu dire: Co Dieu m'a ordonné de lui bâtir un temple. Ce qui paraît plus vraifemblable, c'îl que les Juifs, efclaves chez les Babyloniens, ayant trouvé grâce devant le conquérant de Babylone, obtinrent, par des préfens faits à propos aux grands de la Perfe, une permiflion conçue en termes convenables.

Les paroles suivantes de l'édit contredisent les premières: Que sout juif monte à Jérusalem qui est en Judée, è qu'il rédatisse la maison d'Adonai Dieu d'Ifraël. Il n'est pas croyable que le nom d'Ifraël sût si recommandé à Cyrus.

Et que tous les Juifs habitans des autres lieux affifient ceux qui retourneront à Jérufalem, en or, en argent, en meubles, en ôficiaux, outre ce qu'ils offrent volontairement au temple de DIEU, lequel est à Jérufalem.

On voit clairement, par ces paroles, que le petit mombre de Juis, qui revint dans la ville, voutut être affifté par ceux qui n'y revintent point. Ils prétextaient un ordre de Cyrus. Il n'ell pas naturel que chancellerie de Babylone ait ordonné à des Juifs de donner de l'or & de l'argent à d'autres Juifs pour les aider à bâtir.

Voici quelque chofe de bien plus fort. Le premier livre d'Efdras raconte qu'on retrouva dans Ecbatane un mémoire dans lequel étaient écrits ces mots: La première année du rigne du roi Cyrus, le roi Cyrus a ordonné que la maison de DIEU, qui est à Jérusdaem, sut rebâtic pour y osfirir des hossies, qu'il y eut trois rangs de pieres brutes, & trois rangs de bois &c.

Si les Juiss avaient le diplôme de Cyrus donné à Babylone, pourquoi en chercher un autre dans Ecbatane? Que veut dire, la première année du règne du roi Cyrus? Il régna dans Ecbatane avant de prendre Babylone; il ne pouvait rien ordonner concernant les Juifs efclaves à Babylone, lorfqu'il n'était que roi des Mèdes. Il y a là une contradiètion palpable.

De plus, un roi, foit babylonien, foit hircanien, ne s'embarraffe guère fi un temple juif fera bâti de trois rangs de pierres de taille ou brutes, & s'il y aura par-deffus ces pierres trois rangs de planches. Enfin, ce n'efl pas là un temple, c'eft une très-pauvre & très-mauvriàg grange; & cette mefquinerie groffière ne s'accorde guère avec les cinq mille quatre cents vafes d'or & d'argent que Gyrus roi de Petfe fit rendre aux Juifs dans le premier chapitre. On voit l'efprit juif dans toutes ces exagérations; fon orgueil perce à travers fa mifere: & dans cet orqueil, & dans cette mifère, les contradictions fe gliffent en foule.

Esdras fait rendre à ces malheureux cinq mille quatre cents vases d'or & d'argent par Cyrus; & le moment d'après c'est Artasercés qui les donne. Or entre le commencement du règne de Cyrus dans Echatane & celui d'Artasercés à Babylone, on compte environ fix vingts ans. Supputez, lecleurs, & jugez.

# ESTHER.

#### Avis du commentateur.

"GE livre d'Esse étant reconnu par les Juis, nous allons en rassembler les traits les plus curieux; & nous les commenterons le plus succintement y qu'il sera possible. Ce que nous craignons le plus, c'est le verbiage.

Dans les jours d'Affuirus, qui régnait de l'Inde à l'Ethiopie fur cent vingt-fept provinces, (a) il s'affit fur fon trône. Et Sure était la capitale de fon empire. Il fit un grant feftin à tous les princes..... Le feftin dura cent quatre-vingts jours..... (b)

.... Sur la fin du repas, le roi invita tout le peuple de Suze pendant fept jours, depuis le plus grand jufqu'au plus petit..... Sous des voiles de couleur bleu célefte, des lits d'or & d'argent étaient rangés

(a) On ne fait quel était cet Affairas, Des doûtes affurent que ce nom était le titre que prenaitent tous les rois de Perfes; las 'infaitableaines' édabarress', qui voulait dire héros, guerrier, l'unicibles & de cet Aélancress les Grees frent Affairas. Mais cette étymologie ne nous apprend pas qui était ce grand prince.

(b) Les critiques oblîtinės, tela que les Bolingirole, les Friert, les du Marfais, les Tilladet, les Maffier, les Boulmager &c, traitent ce debut de conte des mille & une nuist. Un feftin de certa quater-vingti joun leur parati bien long. Its citent la loi d'un peuple fort fobre, qui ordonne qu'on ne foit jumais plust de dis heures à table. fur des pavés d'émeraudes.... (ɛ) Le feptième jour le roi étant plus gai que de coutume à caufe du trop de vin qu'il avait bu, commanda aux fept princes eunuques qui fe fervaient, de faire venir la reine Vafhā (toute nue fuivant le texte chaldéen) le diadème au front, pour montrer fa beauté à tous fes peuples; car elle était fort belle.... (d)

.... Le roi transporté de sureur consulta sept sages.... (e) Mamucan parla le premier, & dit:

Roi, s'il te plaît, il faut qu'il forte un édit de ta face, par lequel la reine Vassin ine se présentera plus devant toi; que son diadème sera donné à une qui vaudra mieux qu'elle; & qu'on publie dans tout

(c) Les voiles de bleu céleste, les lits d'or, & le pavé d'éméraude, leur paraissent dignes du coq d'Aloutesfem. C'est peut-être une allegorie, une figure, un type; nous n'osons en décider.

(d) Si le texte éhaldéen porte que le roi voulut que sa semme parût toute une, son ivrelle semble rendre cette extravagance vraisemblable. Le commencement de cette histoire a quelque rapport avec eelle de Gandault & de Gyg's, racontee par Histolets.

On peut oblever que, pendant le fellin de cent quatre-ringu jour qui le roi donant au ne fiqueun, la reine fejdie nodonant un saife long aux dames de Babylone. L'hithorien Rimie Jeffphe remarque que ce vietair pal se coutume en Perfe que les femens mangasfient avec les hommes, it que même il ne leur citali jamais permis de le laiffer voir aux errangen. Cette remarque fent à derutiule la falle inneropable d'Hendré, que les fémmes de Babylone étaisen obbiges de le profitierer une foit dans leur vie aux étranges dans le temple de Milline. Canx qui ont tiche de Gouenir l'erreur d'Hendrés, doivent le rendre au témoignage de Résent Jeffphe.

(1) Des dolles ont prétendu que ces sept principaux officiers du roi de Perse representaint les sept planètes; que c'est de-la que les Juiss prirent leurs sept aoges qui sont toujous debout devant le Seigneur; à d'autres prouvent que c'est l'origine des sept electeurs.

l'empire, qu'il faut que les femmes foient obéiffantes à leurs maris.... (f)

Le roi envoya l'édit dans toutes les provinces de fon empire.....

... Alors les ministres du roi dirent: Qu'on cherche par-tout des filles pucelles & belles; & celle qui plaira le plus aux yeux du roi sera reine au lieu de Fassi....

Or il y avait dans Suze un juif nommé Mardochée... oncle d'Esther..... Et Esther était très-belle & trèsagréable.....

Et Essher plut au roi. Ainsi il commanda à un eunuque de l'admettre parmi les silles, & de lui donner son contingent avec sept belles filles de chambre, & de la bien parer elle & ses filles de chambre.....

Et Esther ne voulut point dire de quel pays elle était; car Mardochée lui avait défendu de le dire.... (g)

(f) Coux qui prétendant que les Romets ne furent foumiles à leurs maris que depuis cet édit, ne consuillént guirer le monde. Les format raises que depuis très-long-temps par des cunques, à par confequent étaient plus que foumiles. Les princise de l'Alén ràsvoitar guirère que des concubines. Its declaracites princeffe celle de leurs écloves qui prenait le plus d'infernant n'eurs. Telle a cié, à telle eff encore la contune des potentais afiatiques. Ils choisifient leurs fuereffeurs avec la même liberté qu'ils en out choisifie leurs fuereffeurs avec la même liberté qu'ils en out choisifie leurs fuereffeurs avec la même liberté qu'ils en out choisifie leurs fuereffeurs avec la même liberté qu'ils en out choisifie leurs fuereffeurs avec la même liberté qu'ils en out choisifient leurs fuereffeurs avec la même liberté qu'ils en out choisifient leurs fuereffeurs avec la même liberté qu'ils en out choisifient leurs fuereffeurs avec la même liberté qu'ils en out choisifient leurs fuereffeurs avec la même liberté qu'ils en out choisifient leurs fuereffeurs avec la même liberté qu'ils en out choisifient leurs fuereffeurs avec la même liberté qu'ils en out choisifient leurs fuereffeurs avec la même liberté qu'ils en out choisifient leurs fuereffeurs avec la même liberté qu'ils en out choisifient leurs fuereffeurs avec la même liberté qu'ils en out choisifient leurs fuereffeurs avec la même liberté qu'ils en out choisifient leurs fuereffeurs avec la même liberté qu'ils en de l'entre l'entre de l'entre d'

<sup>(</sup>g) Les citiques oan dit que jamais le fultus des Tures, ni le rold Musco, ni le rold de Petfe, ni le grahmogo, ni le rold ela Lchine, ne reçoiu une fille dans fon férail fans qu'on apporte fa genèlopie le den crificatus de Perodrici oi elle a el égrifie. Il γ's y a pau mê celar Janel dans les cruties du grand-ésigneur, donn le genèlogie ne foit entre le la partie, de la famile s, de la religion d'une fille qu'un roman ait quelque Celt un roman, d'intent les crecioles le li famile, de la religion d'une fille qu'un roman ait quelque clorde de variaficable j'inque dans la vaveurar le plus troi d'inheriques.

... On préparait les filles destinées au roi pendant un an. Les fix premiers mois on les frottait d'huile & de myrrhe, & les fix derniers mois de parfums & d'aromates..... Et le roi aima Essher par-dessus les autres filles; & il lui mit un diadème sur le front, & il la fit reine à la place de Vasshi....

Après cela le roi eleva en dignité Aman fils d'Amadath de tous les fatrapes; & tous les ferviteurs du roi pliaient les genoux devant lui, & l'adoraient (le faluaient en lui baifant la main, ou le faluaient en portant leur main à leur bouche.) Le feul Mardockie ne pliait pas les genoux devant lui, & ne portait pas fa main à fa bouche...... Aman, ayant appris qu'il était juif, voulut exterminer toue la nation juive...(b)

On peut supposer à toute sorce qu'Mnérus ait épousé une juive; mais il dost avoir su qu'elle était juive.

Cette objection a du poids. Tout ce qu'on peut répliquer, c'est que Dize disposa du cœur du roi, & qu'il laissa son esprit dans l'ignorance.

( h) C'est une coutume très-antique en Alie de se prosterner devant les rois, & même devant leurs principaux officiers. Nous avons traduit dans notre langue cette falutation par le mot adoration, qui ne fignifie autre chose que baiser sa main. Mais ce mot adoration étant aussi employe pour marquer le respect dù à la Diviuité, a produit une equivoque chez . plufieurs nations. Les peuples occidentaux, toujours très mal informés des usages de l'Orient, se sont imagines qu'on saluait un roi de Perse comme on adore la Divinite. Merdochie, ne & nourri dans l'Orient, ne devait pas s'y méprendre; il ne devait pas refuser de faire au fatrape Aman une réverence usitee dans le pays. On lui fait dire dans ce livre , qu'il ne voulait pas rendre au ministre du roi un honneur qui n'est du qu'à Drev; ce n'est-là que la grossièreté orgueilleuse d'un homme impoli qui se glorifie secrètement d'être oncle d'une reine. Il est vrai qu'il parait bien improbable qu'on ne sût pas dans le sérail qu'Efiker était sa nièce. Mais li on se prête à cette supposition, si Mardockée n'est regardé que comme un pauvre juif de la lie du peuple, pourquoi ne falue-t-il pas Aman comme tous les autres Juifs le faluent?

.... Et on jeta le fort devant Aman pour savoir quel mois & quel jour on devait tuer tous les Juiss; & le sort tomba sur le douzième mois &c....(i)

Le roi commanda qu'on allât chez tous les Juis dans tout l'empire; qu'on leur ordonnât de s'affern-bler, & de tuer tous leurs ennemis avec leurs femmes & leurs enfans, & de piller leurs dépouilles le trei-tième jour du mois d'Adar... Et le roi dit à la reine Effher: Vos Juifs ont tué aujourd'hui cinq cents perfonnes dans ma ville de Suze.... Combien voulez-vous qu'ils en tuent encore? Et la reine répondit: S'il plaît au roi, il en fera maffacré autant demain qu'aujourd'hui; & que les dix enfans d'Aman foient pendus. Et le roi commanda que cela fût fait. (k)

Pour est Ama qui vant livie pendre toute une nation parce qu'un parver de crue nation ne lei a pa di la trevettere, a sousson que pinnis une folie fi tildente fe in bortible ne toubs dans la trie de persona. La juff on pris sette histoire na pied de la terre; il not intitiue une file en l'homanu d'Effar; il non qu'in conce all'agerique d'Effar pour une revature vérinale, parce que la précendre elévation d'une juive fur le tième de Perie était une confoliation pour ce peuple préque toujous

Si Amen était en effet de la race de ce roi Agag que le prophète Samed avait haché en morecaux de fes propres mains, il pouvait être excufable de deteller une nation qui avait traité alns l'un de fes aïeux; mais on m'égorge point tout un peuple pour une révérence omife.

(4) Les citiques trouvent, avec quelque appartenc de riifon, "Ama bien induceitle de fiér siellen le public dans tout l'empire le mois le le jour où fron devra teuer tous les julis. Cétait les averit trop à l'avance trop grande ablardite. Tout le relle de cette hiliotre eff dans le airem trop grande ablardite. Tout le relle de cette hiliotre eff dans le airem goui; il n'y a pau fiest moit de visitembable. Où l'évelvain de ce toman a-tell pris qu'on coupsit le cou à toute femme ou concabine du rol, qui entrait che lui fans être appetêr Cet. Ama pardoi à la porane d'effer pour Marénder, le tous les epithée de ce conte du tonneau, ae Bouchi pas argi fineir M Naiviot le le plus rare du teux.

( t ) Il faut pardonner aux critiques s'ils ont exprimé toute l'horreur que leur infpirait l'exécrable cruauté de cette douce Efière, & en même tempi leur mepris pour un conte fi depourvu de fins commun. Ils ont crie qu'il testi shoutur de recevei rest hidiori comme vair & Larcer. Que peut avoir de commun, diffendis, la barbarie risiduel d'Effer avec la religion devisione, avec nos devoirs, avec le parton des faispres, recommande par Jesus-Crusser? n'élle-e pas joindre culemble le crime & La vertu, la demonce à la fagelle, le plas mediange de l'augulte verire. E Les juits admettent la fagile d'Éffer; fomme-nous juits? & parce qu'ils font ammetent des fables les plus goiffers, fau-il que nous le institunt parte qu'en tout temps its fairest fanguinaites, fau-il-que nous le forjions? nous qui avous vousi faithfaut au extigion de demonce à de fatarraite mons qui avous vousi faithfaut au extigion de demonce à de fatarraite production de la communique de la

Nous n'ignorons pas que la fable d'Éflér a un côte fedufant; une criptive devenue reine, k fauvant de la mort tous fes concitoyens, eft un fujet de roman k de tragedie. Mais qu'il efl git par les contraditions k les abfurdites dont il regorge! qu'il eft déshonoré par la barbarie d'Éflér, aufic contrate aux mours de fon fexe qu'il a varifiemblance!

Fin du commentaire sur Esther.

## PROPHETES.

Avertiffement du commentateur.

"CE fut dans les querelles entre les tribus, & pendant la captivité en Babylone, que les voyans, les devins, les prophietes, parurent. Nous avong déjà parle d'Elie, d'Elife, ed Ifaie, de Frémie: nous printipe de l'entre dans le détail de leurs déclamations. Nous ne fommes pas affice habiles pour comprendre pe leurs difcours, pour fentir le mérite de leurs répétitions continuelles, pour diffinguer le fens littéral, ple fens mystique, le fensanalogique, de leurs phrafes phébraïques ou chaldéennes, que la traduction rend encore plus obscures. Nous tacherons au moins d'être courts en parlant de ces livres fi longs.

37. Les Juis ne lisent point les prophètes dans leurs 37. synagogues, ou du moins les lisent très-rarement. 37. Les chrétiens, pour la plupart, ne les connaissent 37. que par quelques citations. Nous choistrons les 37. morceaux les plus curieux & les plus singuliers. 37. Commençons par Daniel, dont les aventures sont 38. du temps de Nabuchedonsfor & de ses successeurs.

## DANIEL.

Les critiques ofent affirmer que le livre de Daniel ne fut composé que du temps d'Anticchus-Epiphane; que toute l'histoire de Daniel n'est qu'en roman, comme ceux de Tobie, de Judish, & d'Fsher. Voici leurs raisons, qui ne sont condec que sur les lumières naturelles, & qui sont détruites par la décision de l'Eglise, laquelle est au-dessus de toute lumière.

1º. Il est dit que Daniel, esclave dès son ensance à Babylone avec Sidrae, Misae, & Abdénago, fut sait eunuque avec ses trois compagnons, & élevé parmi les eunuques; ce qui le mettait dans l'impuissance de

prophétifer.

On répond qu'il n'est pas dit expressement qu'on châtra Daniel, mais seulement qu'on le mit sous la direction d'Ashphéner chest des cunuques. Il est très-vraisemblable que Daniel subit cette opération, comme tous les autres ensans esclaves réservés pour servir dans la chambre du rei. Mais ensin il pouvait être destiné à d'autres emplois. Les boslangis ne sont point châtres dans le sérail du grand-turc. Un eunuque ne pouvait être prêtre chez les Jussis: mais il n'est dit nulle part qu'il ne pouvait être prophète; au contraire, plus il était délivré de ce que nous avons de terrestre, plus il était propre au célesse.

2º. Daniel commence non-feulement par expliquer un fonge, mais encore par deviner quel fonge a fait le roi. Le texte dit que le roi Nabuchodonofor fut épouvanté de fon rêve, & qu'auffitôt il l'oublia entièrement. Il affembla tous les mages, & leur dit: Je vous ferai tous pendre, fi vous ne m'apprenez ce que j'ai révé. Ils lui remontrèrent qu'il leur ordonnait une chofe impoffible. Auffitôt le grand Nabuchodonofor ordonna qu'on les pendit. Daniel, Stârce, Mifjac. & Madinago, "allaient être pendus auffi en qualité de novices-mages, lorfque Daniel leur fauva la vie en devinant le rêve. Les critiques ofent traiter ce récit de puérlitié ridicule.

g°. Enfuite vient l'histoire de la fournaise ardente, dans laquelle Sidrac, Mijac, & Abdinago, chantèrent. On ne traite pas cette aventure avec plus de ménagement.

4º. Ensuite Nabuchodomofor est changé en bœuf, & mange du soin pendant sept ans, après quoi il redevient homme & reprend sa couronne. C'est sur quoi nos critiques s'egaient inconsidérément.

5°. Ils ne sont pas moins hardis sur Baltharar prétendu fils de Nabukubonofor, & sur cette main qui va écrivant trois mots en carastères inconnus sur la muraille. Ils protestent que Nabuchodonofor n'eutd'autre fils qu'Evilmirodae, & que Baltharar est inconnu chez tous les històriens.

6°. L'auteur juif fait succéder à Balthasar, Darius 'le méde: mais ce Darius le méde n'a pas plus existé que Balthasar. C'est Cyaxare, oncle de Cyrus, que l'auteur transforme en Darius de Médie.

7º. L'auteur raconte que ce Darius, ayant ordonné qu'on ne priât aucun Dieu pendant trente jours dans tout son empire; & Danid ayant prié le Dieu des Juifs, on le sit jeter dans la sosse aux lions. Le roi courut le lendemain à la sosse, & appela Danid, qui lui répondit. Les lions ne l'avaient pas touché. Le

Philosophie &c. Tome III.

roi fit jeter à fa place ses accusateurs avec leurs femmes & leurs enfans, que les lions dévorèrent.

8º. Vient enfuite la vifion des quatre bêtes; & Daniel avait eu cette vifion du temps du prétendu roi Balthaar. Ceft cette vifion des quatre bêtes qui paraît interpolée aux yeux des critiques hardis. Ils la foutiennent écrite du temps d'Antiohus-Epiphane. En effet, c'eft à cet Antiochus que le prophète s'arrêe; parce que l'èctivain, difent-ils, ne pouvait prophétifer que ce qu'il voyait. Ils le comparent à ce flamand nommé Arnou-Vion, qui dédia à Philiphe II les prétendues prophéties & les logogriphes de l'irlandais S'Malachit; logogriphes qu'il difait écrits au douzième fiècle, & qui prédifaient les noms de tous les papes jusqu'à la fin du monde. Nous fommes bien loin de penfer ainfi de la prophétie de Daniel; mais on nous a fait une loi de rapporter toutes les critiques.

9°. Après la vision des quatre bêtes, l'ange Gabriel, que les Juis ne comurent que pendant leur captivité, vient visiter Daniel, & lui révèle: 3° Que le temps de 3° foixante & dix femaines est abrègé fur tout le 3° peuple & sur la ville fainte, afin que la prévaries, cation foit confommée, que le peché reçoive fa 3° fin, que l'iniquité s'efface, que la justice éternelle 3° foit amenée, que la vision & la prophètie foient 3° accomplies, & que le fanchuaire soit oint.

33. Sache donc & pense que de l'ordre donné pour rebâtir Jérusalem jusqu'à l'oint ches du peuple, il y y aura sept sémaines, & foisante-deux semaines; se les murailles seront bâties dans des temps sischeux; & après soixante-deux semaines le ches y oint sera tuté. 39

Voilà cette fameufe prophétie que les uns ont appliquée à Judas Machabée, regardé comme un messilie, un oint, un libérateur, & qui l'était en effet; les autres au grand-prêtre Onias; les autres ensin à notre sesjeneur Jesus-Chatsrs l'ul-même; mais qu'aucun interprête n'a pu faite cadrer avec le temps auquel til en fait l'application. Ce passiliage, ainsi que tant d'autres, nous laisse dans une obscurité prosonde, que les phrases de l'abbé Houtteville, secrétaire du cardinal Dubois n'on tous seclaires.

10°. Après cette prophétic de foixante - deux femaines, plus fept femaines, l'ange Gabriel avertit Daniel qu'il a resset per la companie qu'il a resset per l'ange Michel ou Michail est venu à son secons. Ce passage prouve que les fables grecques des dieux combattans contre des dieux, avaient dejà penetré chez le peuple juis.

11º. L'histoire de Suranne & des deux vieillards débauchés & calomniateurs ne tient point au reste de l'histoire de Daniel. S' férême ne la regarde que comme une fable rabbinique.

1 2º. L'hiftoire du dragon, qu'on nourriffait dans le temple de Bd, a eu autant de contradicteurs que celle de Szamen; & S' Jérôme n'eft guère plus favorable aux unes qu'aux autres. Il avoue que ni Sutanne, ni le dragon, ni la chanfon chantée dans la fournaife, ne font authentiques : il traite furtout de fable le potage d'Hobbeuve, & l'ange qui lui commande de porter fon potage de Jérufalem à Babylone dans la foffe aux lions, & enfin cet ange qui prend Habacue par les cheveux, & qui le transporte dans l'air à Babylone avec fon potage.

B b 2

### 388 DANIEL.

Ce n'est pas que S' Jérôme nie la possibilité de ces aventures; car rien n'est impossible à DIEU: mais il montre qu'elles ne s'accordent pas avec la chronologie. Il admet tout le reste de la prophètie de Daniel. Nous avons connu un homme qui niait la vérité de trois chapitres de Rabelais, mais qui admettait tous les autres.

Fin du commentaire sur Daniel.

## EZECHIEL.

 $E_{zechiel}$ , captif fur les bords du fleuve Chodar, voit d'abord au milieu d'un feu quatre animaux, ayant chacun quatre faces d'homme, quatre ailes, des pieds de veau, & des mains d'homme, de lion, de bœuf, & d'aigle.

Il y avait près d'eux une roue à quatre faces; lorsque les animaux marchaient, les roues marchaient aussi....

Après ce speclacle, dont nous ne donnons qu'une rès-légère esquisse, le Seigneur présente au prophète un livre, un rouleau de parchemin, & lui dit: Mange ce livre. Et Exichiel le mange. Puis le Seigneur lui dit: Va te faire lier dans ta maison. Et le prophète va se faire lier.

Puis le Seigneur lui dit : » Prends une brique ; » dessine des lus la ville de Jérusalem, & autour d'elle » une armée qui l'assége. Prends une poèle de ser , » & mets-la contre un mur de ser .... » Et le prophète fait tout cela.

Enfuire le Seigneur lui dit : >> Couche-toi pendant >>> trois cents quatre-vingt-dix jours fur le obté gauche, >>> pendant quarante jours fur le côté droit; mange >>> couvert de merde d'homme, devant tous les Juiss. >>> Car c'elt ainfi qu'ils mangeront leur pain tout fouillé >>> parmi les nations chez lesquelles je les chasserais.

Ce font là les ordres positifs que donne le Seigneur; ce font là les propres termes dont il se fert. A quoi Exéchiel repond: Ah, ah, ah! (ou pouha! pouha!) Seigneur, jamais rien d'impur n'est entré dans ma bouche. Le Seigneur lui répond : 33 Eh bien, je te donne de la 35 fiente de bœuf au lieu de merde d'homme, & tu 33 la mêleras avec ton pain; je vais brifer dans Jéru-36 falem le bâton du pain; & on ne mangera de pain, 38 con ne hoira d'eau que par mesure.

» & on ne boira d'eau que par mesure. » Le Seigneur continue & dit à Ezéchiel: >> Prends 29 un fer tranchant, & coupe-toi les cheveux & la na harbe : brûle le tiers de ces poils au milieu de la » ville, felon le nombre des jours du fiége. Coupe » avec une épée le fecond tiers autour de la ville ; 39 & jette au vent le tiers restant.... Car voici ce » que dit le Seigneur : Parce que Jérusalem n'a pas » marché dans mes préceptes, & n'a pas opéré felon " le jugement de ceux qui l'environnent, j'irai à elle, >> j'exercerai mes jugemens aux yeux des nations.... "> Les pères mangeront leurs enfans, & les enfans " mangeront leurs pères. Un tiers du peuple mourra 39 de peste & de faim ; un tiers tombera fous le glaive 33 dans la ville; un tiers fera dispersé, & je le pour-» fuivrai l'épée nuc. »

Il s'est elevé une grande dispute entre les interprètes. Tant de chose extraordinaires, si opposees à nos mœurs & à notre raison, se sont-elles passées en vision ou en réalité? Exéchid raconte-t-il cette histoire comme un songe ou comme une action véritable? Les derniers commentateurs, se furtout dom Calmet, ne doutent pas que tout ne se soit réellement passée comme le dit Exéchid. Voici comme dom Calmet s'en explique.

37 Nous ne voyons aucune nécessité de recourir 39 au miracle. Il n'est nullement impossible qu'un » homme demeure enchaîné & couché fur le dos pendant trois cents quatre-vingt-dix jours....
» Prado témoigne qu'il a vu un fou qui demeura pi lié & couché fur fon côté pendant plus de quinze y ans. Si tout cela n'était arivé qu'en vifon, comment les Juifs de la captivité auraient ils compris ce que leur voulait dire Etéchié? Comment ce prophéte aurait il exécute les ordres de DEU? Il prophéte aurait il exécute les ordres de DEU? Il product donc dire auffi qu'il ne dreffa point le plan de Jéruslem; qu'il ne fut lié, qu'il ne mangea pon pain qu'en esprit & en idée. »

On doit donc croire qu'effectivement tout se passa comme Etéchiel le raconte; & cela n'est pas plus surprenant que les aventures réclles d'Etis, d'Etisse, de Samson, de Jephté, de Gédéon, de José, de Moise, de Jacob, d'Abraham, de Noi, d'Adam & d'Eve. Mes prédécesseurs un remarqué que dans les livres judaïques rien ne s'est fait de ce qui se fait aujourd'hui.

De tous les passages d'Estéhiel, celui qui a excité le plus de murmures parmi les critiques, & qui a le plus embarrafie les commentateurs, est l'arricle d'Olla & d'Ooliba. Le prophète fait parler ainsi le Seigneur à Olla : 31 Je t'ai fait croître comme l'herbe qui est dans les champs; tu es parvenue au temps où les 31 filles aiment les ornemens; tes tetons sont enslês; 31 ton poil a pousse; tu étais toute nue & pleine de 32 confusion; j'ai passe ais toute nue & pleine de 33 confusion; j'ai passe amans. Je me s'uis étendu sur 101; j'ai couvert ton igonomine; j'ai juré un passe 34 avec toi, & tu as été mienne..... Je t'ai donné 32 des robes de plusieurs couleurs; je t'ai donné des 31 souliers bleus, une ceinture de coton.... Tu as

" été parée d'or & d'argent, nourrie de bon pain,
de miel, & d'huile. Et après cela tu as mis ta
confiance en ta beauté; tu as forniqué en ton nom,
tu as expofe ta fornication à tous les paffans;
tu tes bâti un mauvais lieu, & tu t'es profituée
dans les rues..... On paye les filles de joie; & tu
as payé tes amans pour forniquer avec toi.....

Enfuite le Seigneur s'adreffe à Ooliba; il dit qu' Ooliba a expofe à nu fes fornications, & infanivit libidine fiber concubitum corum quorum carnes funt ut carnes ofnorum, & ficut fluxus equorum fluxus corum.

Ce n'est point là le récit d'une aventure réelle comme celle du prophète Ozé avec la Gomer, ce n'est qu'une pure allégorie exprimée avec une naïveté qu'aujourd'hui nous trouverions trop grossière, & qui peut-être ne l'était point alors.

Les Juiss firent beaucoup de difficultés pour inférer cette prophétie dans leur canon; & lorfqu'ils l'admitent, ils n'en permirent la ledure qu'à l'âge de trente ans. Une des raisons qui les portèrent à cette sévérité, su qu'en contrait donné a mon peuple des priceptes qui ne sont pas bons, & je leur ai donné des ordonnances dans lesquelles ils ne tropuer ont point la vie. On cut peur que ce passage ne diminuait le respect des Juiss pour la loi de Moje.

On peut encore remarquer fur Exchid la prédiction qu'il fait au chapitre 39, pour confoler les Juifs captifs. Il fait inviter par le Seigneur même tous les oiseaux & tous les quadrupèdes à venir manger la chair des guerriers qu'il immolera, & à boire le fang des princes.

Et ensuite il dit, aux versets 19 & 20: \*\* Yous 
mangerez de la chair graffe jusqu'à staitéré; yous 
boirez le sang de la vidime que je vous prépare; 
vous vous rassasser à ma table de la chair des 
chevaux & des cavaliers, & de tous les gens de 
guerre. Jétablirai ma gloire parmi les nations; 
elles connaîtront ma main 'puissante; & dans ce 
jour la maison d'Ifraél saura que c'est moi qui suis 
le Seigneux. 

le Seigneux.

On a cru que la première promeffe, de manger la chair des guerriers & de boire le fang des princes, était faite pour les oficaux; & que la feconde, de manger le cheval & le cavalier, était faite pour les guerriers juisf. Il y avait en effet dans les armées des Perfes beaucoup de Scythes qui mangeaient de la chair humaine, & qui s'abreuvaient de fang dans le crâne de leurs ennemis. Le Seigneur pouvait dire aux Juifs, qu'ils traiteraient un jour les Scythes, comme les Scythes, les avaient traités. Le Seigneur pouvait bien leur dire, vous faurez que c'est moi qui fuis le Seigneur; mais il ne pouvait le dire aux quadrupédes & aux oficaux, qui n'en ont jamais rien su

Nous ne précendons point entrer dans toutes les profondeurs myflérieufes de tous les prophètes, ni examiner les divers fens qu'on a donnés à leurs paroles. Nous nous bornons à montrer feulement ce qu'il y a de plus fingulier dans leurs aventures, & ce qui est le plus éloigné de nos mœurs.

Fin du commentaire fur Ezéchiel.

# OZÉE.

Ozés e el peut-être celui qui doit le plus étonner des lecteurs qui ne connaissent pas les mœurs antiques. Il était né chez les Samaritains, un peu avant la difperson des dix tribus ; par consequent il était dans le rang des Schismatiques; à moins qu'une grâce particulière de Dieu ne l'attachât au culte de Jérusalem. Voici le commencement de sa prophètie.

voter le comminentente de la propietete.

Le Seigneur dit à Oté: "" Va, prends une femme

"" de fornication; le fais-toi des enlans de fornication;

"" parce que la terre, en forniquant, forniquera contre

"" le Seigneur. Oté: s'en alla le prit la profitivée Gomer,

" fille d'Ebalaim; il l'engroffa, le elle lui enfanta un

"" fils... Et le Seigneur dit à Oté: Appelle l'enfant

" fexral , parce que dans peu de temps je vifiterai

" le fang de Jerval fur la maifon de Jéhu.... Et

" Gomer enfanta encore une fille; le le Seigneur lui

" dit: Appelle-la fans pitié, parce qu' à l'avenir je

" n'aurai plus de pitié de la maifon d'Ifraci.

\*\*, Gomer enfanta encore un fils; & le Seigneur dit à 
\*\*, Oté: Tu l'appelleras non mon peuple, parce que les 
\*\*, Ifraèlites ne feront plus mon peuple, & que je ne 
\*\*, ferai plus leur Dieu....

31 ferai plus leur Dieu.....
31 Après cela le Seigneur dit à Ozé: Va, prends
32 une femme qui ait déjà un amant & qui foit adul32 tère.... Ozé acheta cette femme quinze drachmes
32 d'argent & un boilfeau & demi d'orge. Il la creufa,
32 k lui dit: Tu m'attendras long-temps, tu ne for32 niqueras point avec d'autres; & moi je t'attendrai,

parce que les enfans d'Ifraël attendront long-temps
 fans rois, fans princes, fans facrifices, fans éphod,

» & fans téraphims. »

Tous ces faits ne se passent point en vision : ce ne font point de simples allégories, de simples apologues; ce font des faits réels. Ouée n'a point eu trois enfans de Gomer en vision ou en songe; mais ces faits, quoiqu'arrivés en effet, n'en font pas moins des types, des fignes, des figures, de ce qui arrive au peuple d'Ifraël. Toute action d'un prophète est un type. C'est ainsi qu'Isaie marche entièrement nu dans la ville de Jérusalem. Le Seigneur lui dit au chapitre 20 de sa prophétie: >> Va, détache ton sac de tes reins, & >> tes fouliers de tes pieds. Isaie fit ainsi, marchant » nu & déchaussé. Et le Seigneur dit : Comme mon >> ferviteur a marché nu & déchaussé, c'est un signe ,, pour l'Egypte & pour l'Ethiopie. Le roi des Affy->> riens emmenera d'Egypte & d'Ethiopie les jeunes & >> les vieux , nus & déchaussés , les sesses découvertes ,, pour l'ignominie de l'Egypte. ,,

On ne peut trop répéter qu'il ne faut pas juger de ces fiécles par notre fiécle, des Juiss par les Français & par les Anglais, des mœurs juives par les nôtres, de leur flyle par notre flyle.

Fin du commentaire sur Ozée.

# JONAS.

SI les hilloires d'Otée, d'Etéchiel, de Jérémie, d'Ijáe, d'Elife, é delie, é connent l'entendement humain; celle de Jonas ne l'accable pas moins. Calmet commence fa préface fur Jonas par ces mots: L'hilloire des douze petits prophètes ne nous fournit rien qui approche tant du merveilleux que la vie de Jonas.

C'était un Galiléen, de la tribu de Zabulon, par conféquent né parmi les hérétiques; & DIEU l'envoie prêcher dans Ninive à ceux qu'on nomme idolàtres. Il ell le feul qui ait eu une telle commiffion. En quelle langue prêcha-t-il? Il y avait environ quatre cents

lieues de sa patrie à Ninive.

Le prophète, au lieu d'obéir, voulut s'enfuir à Tharsis en Cilicie; mais il s'embarque au petit port de Joppé, encore plus éloigné du lieu de sa mission. Il se jette dans une barque. Une tempête horrible furvient. Cette tempête endort Jonas. Les mariniers le prient d'invoquer son Dieu pour apaiser l'orage, Jonas n'en fait rien. Alors les matelots jettent le fort pour savoir qui on doit précipiter dans la mer, ne doutant pas que ce ne foit un fecret infaillible pour apaifer les vents. Le fort tombe sur Jonas; on le jette dans l'eau, & la tempête cesse dans le même instant : ce qui inspire un grand respect aux matelots de Joppe pour le Dieu de Juda, sans qu'ils se convertissent. Le Seigneur envoie dans le moment un grand poisson qui avale Jonas, & qui le garde trois jours & trois nuits dans son ventre. Jonas étant dans les entrailles de cet animal, chante un cantique assez long au Seigneur; & le Seigneur ordonne au poisson de rendre Jonas, & de le rejeter sur le rivage. Le poisson obéit.

Les critiques incrédules prétendent que tout ce récit eft une fable prife des fables grecques. Homère, dans son livre 20, parle du monstre marin qui se jeta sur Hercule. Lycophron raconte qu'Hercule resla trois jours & trois nuits dans son ventre; qu'il se nourrit de son soie après l'avoir mis sur le gril; qu'au bout de trois jours il fortit de sa prison en vistorieux, & qu'ensuite il passa la mer dans son gobelet pour aller d'Espagne en Mauritanie.

La mission d'Heraule avait été toute autre que celle de Jonas. Le prophète hébreu devait prêcher dans Ninive; & Hercule, bien insérieur à Jonas, devait délivrer Hissone fille de Priom, exposée à un chien marin. Cette délivrance sut misse au rang des plus beaux travaux de ce héros, lesquels surpassent de beaucoup le nombre de douze qu'on lui attribue.

La fable d'Arion jeté dans la mer par des mariniers, & fauvé des flots par un de ces marfouins appelés par nous dauphins, qui le porta fur fon dos dans Lesbos fa patrie, paraît moins abfurde, parce qu'en effet quelques naturalifles ont prétendu qu'on pouvait apprivoifer les dauphins; mais ils n'ont jamais dit qu'on pût refler trois jours & trois nuits dans le ventre d'un poillon, & griller fon foie pendant ce temps-là.

Comme l'absurde est quelquesois permis dans la poétie burlesque, le celebre Arioste a imité dans son poème d'Orlando surioso quelque chose de l'aventure d'Hercule; & en dernier lieu un prélat de Rome a encheri encore fur l'Arioste dans fon Richardetto. Ainsi les fables, déguises en mille manières, ont fait le tour du monde, comme autresois les masques couraient dans les rues sous des ajustemens différens.

Les orthodoxes nous enfeignent que tous les contes de poissons, soit baleines, soit chiens marins, qui ont avalé des héros, & qui ont été vaincus par eux, depuis Perse jusqu'à Richardetto, ont été imités de l'histoire de Jonas.

Fin des Prophètes.

## Маснавее в. 399

## CONTINUATION

# DE L'HISTOIRE HEBRAIQUE. (\*)

## LES MACHABÉES.

I. ne faut point méprifer la curiofité que les Juifs nous inspirent. Tout superstitieux, tout inconstans, tout ignorans, tout barbares, & enfin tout malheureux qu'ils ont été & qu'ils font encore, ils font pourtant les pères des deux religions qui partagent aujourd'hui le monde, de Rome au Thibet, & du mont Atlas au Gange. Les Juifs font les pères des chrétiens & des mufulmans. L'Evangile dicté par la vérité, & l'Alcoran écrit par le menfonge, font également fondés fur l'histoire juive. C'est une mère infortunée, respectée & opprimée par ses deux filles, par elles détrônée, & cependant facrée pour elles. Voilà mon excuse de la peine fastidieuse de continuer ces recherches, entreprifes par trois hommes plus favans que moi, mais à qui je ne cède point dans l'amour de la vérité.

Les Juis respirèrent sous Alexandre pendant dix années. Cet Alexandre forme la plus brillante époque de tous les peuples occidentaux. Il est trifte que son histoire soit désigurée par des contes fabuleux, comme celle de tous les héros & de toutes les nations antiques.

<sup>(\*)</sup> Ici le troiûème commentateur s'est arrêté; & un quatrième a continué l'histoire hébralque d'une manière différente des trois autres.

Il est encore plus trifte que ces fables soient répétées de nos jours, & même par des compilateurs estimables. A commencer par l'avenement d'Alexandre au trône de Macédoine, je ne puis lire fans scrupule dans Prideaux, que Philippe, père d'Alexandre, fut affaffiné par un de ses gardes qui lui avait demandé inutilement justice contre un de ses capitaines, par lequel il avait eté violé. Quoi donc! un foldat est affez intrépide, affez furieux pour poignarder son roi au milieu de ses courtisans; & il n'a ni assez de force ni assez de courage pour rélister à un vieux sodomite! Il se laisse violer comme une jeune fille faible de corps & d'esprit! Mais c'est Diodore de Sicile qui le raconte au bout de trois cents ans. Diodore dit que ce garde était ivre. Mais, ou il confentit dans le vin à cette infamie trop commune chez les Thraces, ou le vin devait exciter sa colère & augmenter ses forces. Ce fut dans l'ivresse qu'Alexandre tua Clitus.

Justin copie Diodore; Plutarque les copie tous deux. Prideaux & Rollin copient de notre temps ces anicins auteurs; & quelqu'autre compilateur en fera autant, fi des ferupules pareils aux miens ne l'arrêctent. Mo dernes perroquets, qui répétez des paroles ancientes,

ceffez de nous tromper en tout genre.

Si je voulais connaître Alexandre, je me le reprifenterais à l'âge de vingt ans, fuccédant au généralat de la Grèce qu'avait eu fon piere, foumentant d'abord tous les peuples, depuis les confins de la Thrace jufqu'au Danube, vainqueur des Thébains, qu' s'oppofaient à fes droits de général, conduifant treuecinq mille foldats aguerris contre les troupes innombrables de ces mêmes Perfes qui depuis vainquired fi fouvent les Romains, enfin allant jufqu'à l'Hydafpe dans l'Inde, parce que c'était là que finifiait l'empire de Darius. Je regarderais cette guerre mémorable comme très-légitime, puifqu'il était nommé par toute la Grèce, malgré Démghténes, pour venger tous les maux que les rois de Perfe avaient faits fi long-temps aux Grecs, & qu'il méritait d'eux une reconnaiffance éternelle. Je m'étonnerais qu'un jeune héros, dans la rapidité de fes viétoires, ait bâti cette multitude de villes, en Egypte, en Syrie, chez les Scythes, & jufque dans les Indes ; qu'il ait facilité le commerce de toutes les nations, & changé toutes fes routes en fondant le port d'Alexandrie. J'oferais lui rendre grâces au nom du genre-humain.

Je douterais de cent particularités qu'on rapporte de fa vie & de fa mort, de ces anecdotes presque toujours fausses, & souvent absurdes. Je m'en tiendrais à ses grandes actions, connues de toute la terre.

Ainfi les déclamations de quelques poètes contre les conquètes d'Alexandre ne me paraîtraient que des jeux d'elprit, Je respecterais celui qui respecta la mère, la femme, & les filles de Darius ses prisonnières. Je l'admirerais dans la digue qu'il construist au siège de Tyr, & qui sut imitée deux mille ans après par le cardinal de Richelius au liège de la Rochelle.

S'il est vrai qu'Alexandre sit crucisser deux mille citoyens de Tyr après la prise de la ville, je stémarias ; mais j'excuserais peut-être cette vengeance arroce, contre un peuple qui avait assassimé ambassadeurs & ses hérauts, & qui avait jeté leurs corps dans la mer. Je me rappellerais que Géser traita de même six cents des principaux citoyens deVannes, bien moins

Philosophie &c. Tome III.

coupables; & je plaindrais les nations si souvent en proje à de si horribles calamités.

Mais je ne croirais point que DIEU fulcita Alexandre, & lui livra l'opulente ville de Tyr uniquement pour faire plaifir à Jérufalem, avec qui elle n'eut jamais de guerre particulière. Prideaux, & après lui Rollin, ont beau rapporter des paffages de Joil & d'Etchiel, dans lesquels ils se réjouissent de la première chute de Tyr sous Nobuchodonofor, comme des esclaves souettes à leur tour. Ces passages, si ridiculement appliqués, ne me feraient jamais croire que le Dieu de l'univers, qui a laisse prendre tant de sois Jérufalem & son temple, n'a sait marcher Alexandre à la conquête de l'Affe que pour consoler quelques Juis,

Je ne croirais pas davantage à la fable abfurde que Flauien Josephe ofe raconter. Selon ce juif, le pontife juif nommé Jaddus, ou plutôt Jaddush, avait apparu en fonge à Mecandre dix ans auparavant; il Tavait exhorté à la conquête de l'empire perfan, & l'avait affuré que le Dieu des Juifs le conduirait lui-même par la main. Quand ce grand-prêtre vint en tremblant, fuivi d'une deputation juive, adorer Mexandre, c'el-à-dire, le proflerner devant lui & demander ses ordres, Alteandre, voyant le mot yaho gravé fur la tiare de ce prêtre, reconnut Jaddus au bout de dix ans, se proflerna lui-nême, comme s'il avait su l'hébreu. Et voilà donc comment on écrivait l'histoire!

Les Juifs & les Samaritains demi-juifs furent fujets d'Alexandre, comme ils l'avaient été de Darius. Ce fut pour eux un temps de repos. Les Hébreux des dix tribus, difperfées par Salmanarar & par Affaradon, revinrent en foule & s'incorporèrent dans la tribu de Juda. Rien

n'elt en estet plus vraisfemblable. Tel ell le dénouement naturel de cette difficulté qu'on fait encore tous les jours : que sont devenues les dix tribus capitues? Celle de Juda, possédant Jérusalem, s'arrogea toujours la supériorité, quoique cette capitale fût fusée dans le territoire de Benjamin. C'est pourquoi tous Jes prophètes juifs ne cessaient de dire que la verge resterait toujours dans Juda, malgre la jalousée des Samaritains établis à Sichem. Mais quelle domination! ils furent toujours assiliettis à des étrangers.

Il y eut quelques Juis dans l'armée d'Alexandre lorsqu'il eût conquis la Perse; du moins si nous en croyons le petit livre de Flavien Josephe contre Appion. Ces foldats étaient probablement de ceux qui étaient restés vers Babylone après la captivité, & qui avaient mieux aimé gagner leur vie chez leurs vainqueurs. que d'aller relever les ruines du temple de Jerufalem. Alexandre voulut les faire travailler comme les autres à rebâtir un autre temple, celui de Bélus à Babylone. Fosephe assure qu'ils ne voulurent jamais employer leurs mains à un édifice profane, & qu'Alexandre sut obligé de les chaffer. Plusieurs Juis ne furent pourtant pas si difficiles, lorsque trois cents ans après ils travaillèrent sous Hérode à bâtir un temple dans Céfarée à un mortel, à l'empereur Auguste leur fouverain : tant le gouvernement change quelquefois les mœurs des hommes les plus obstinés.

On n'a point affez remarqué que le temps d'Alexandre fit une révolution dans l'elprit humain auffi grande que celle des empires de la terre. Une nouvelle lumière, quoique mêlée d'ombres épaiffes, vint éclairer l'Europe, l'Afie, & une partie de l'Afrique

C c 2

septentrionale. Cette lumière venait de la seule Athènes. Elle n'était pas comparable sans doute à celle que les Neuton & les Locke ont répandue de nos jours sur le genre-humain, du sond d'une île autresois ignorée du reste du monde. Mais Athènes avait commencé à éclairer les esprits en tout genre, Alexandre, élevé par Ariflote, sut le digne disciple d'un tel maître. Nul homme n'eut plus d'esprit, plus de grâces, & de goût, plus d'amour pour les sciences que ce conquérant. Tous ses généraux, qui étaient grecs, cultiverent les beaux-arts jusque dans le tumulte de la guerre & dans les horreurs des sactions. Ce sut un temps à-peu-près semblable à ce qu'on vit depuis sous César & Auguste, & fous les Médicis. Les hommes s'accoutumerent peuà-peu à penser plus raisonnablement, à mettre plus d'ordre & de naturel dans leurs écrits, & à colorer avec des dehors plus décens leurs plaifirs, leurs paffions, leurs crimes même. Il y eut moins de prodiges, quoique la superstition sût toujours enracinée dans la populace, qui est née pour elle. Les Juifs eux-mêmes se défirent de ce style ampoulé, incompréhensible, incohérent, qui va par fauts & par bonds, & qui ressemble aux rêveries de l'ivresse quand il n'est pas l'enthousiasme d'une inspiration divine.

Les fublimes idées de Platon fur l'exiftence de l'ame, fur fa diffinction de la machine animale, fur fon immornalité, fur les peines & les récompentes après la mort, pénétréent d'abord chez les Juifs hellénifles établis avec de grands privilèges dans Alexandrie, & de là chez les pharifiens de Jérufalem. Ils n'entendaient auparavant que la vie par le mot d'ame; ils n'avaient aucune notion de la juffice rendue par l'Étre à vavient aucune notion de la juffice rendue par l'Étre d'avaient aucune notion de la juffice rendue par l'Étre d'avaient aucune notion de la juffice rendue par l'Étre d'avaient aucune notion de la juffice rendue par l'Étre d'avaient aucune notion de la juffice rendue par l'Étre d'avaient aucune notion de la juffice rendue par l'Étre d'avaient aucune notion de la juffice rendue par l'Étre d'avaient aucune notion de la juffice rendue par l'Étre d'avaient aucune notion de la juffice rendue par l'Étre d'avaient aucune notion de la juffice rendue par l'Étre d'avaient aucune notion de la juffice rendue par l'Étre d'avaient aucune notion de la juffice rendue par l'Étre d'avaient aucune notion de la juffice rendue par l'Étre d'avaient aucune notion de la juffice rendue par l'Étre d'avaient aucune notion de la juffice rendue par l'Étre d'avaient aucune notion de la juffice rendue par l'Étre d'avaient aucune notion de la juffice rendue par l'Étre d'avaient aucune notion de la juffice rendue par l'Étre d'avaient aucune notion de la juffice rendue par l'Étre d'avaient aucune notion de la juffice rendue par l'Étre d'avaient aucune notion de la juffice rendue par l'Étre d'avaient aucune notion de la juffice rendue par l'Étre d'avaient aucune notion de la juffice rendue par l'Étre d'avaient aucune notion de la juffice rendue par l'Étre d'avaient aucune notion de la juffice rendue par l'étre d'avaient aucune notion de la juffice rendue par l'étre d'avaient aucune notion de la juffice rendue par l'avaient aucune l'avaient aucune notion de la juffice rendue par l'avaient aucune notion de la juffice rendue par l'a

fuprême aux ames des bons, & aux méchans qui furvivaient à leurs corps; tout avait été jusque-là temporel, matériel, & mortel chez ce peuple également groffier & fanatique.

Tout change après la mort d'Alexandre fous les Prolomées & fous les Séleucides. Les livres dès Machabées en font une preuve. Nous n'en connaiffons pas les auteurs. Nous nous contentons d'obferver, qu'en général ils font écrits d'un flyle un peu plus humain que toutes les hiftoires précédentes, & plus approchant quelquefois (fi on l'ofe dire) de l'éloquence des Grees & des Romains.

C'est dans le second livre des Machabées qu'on voit pour la première sois une notion claire de la vie éternelle & de la résurrection, qui devint bientôt le dogme des pharisens. Un des srères Machabées, qui sont supposés martyrisés avec leur mère par le roi de Syrie Antiochus Epiphane, dit à ce prince: Tu nous arraches la vie présente, méchant prince; mais le roi du monde nous rendra une vie éternelle, en nous ressissant quand nous ferons morts sour sels sièc.

On remarque encore dans ce second livre la croyance anticipée d'une effecte de purgatoire. Judas Machabée, en sesant enterrer les morts après une bataille, trouve dans leurs vêtemens des dépouilles confacrées à des idoles. L'armée ne doute point que cette prévarication ne soit la cause de leur mort. Judas fait une quête de douxe mille drachmes. El es envoie à Jérufalem, afin qu'on offre un facrifice pour les péchés des morts; tant il avait de bons d'e régieuxe, fortimes touchant la réfureréloin.

Il est évident qu'il n'y avait qu'un pharissen nouvellement persuadé de la résurrection qui pût s'exprimer ainsi. C c 3

Nous ne diffimulerons point les raisons qu'on apporte contre l'authenticité & la véracité des livres des Machabées.

I. On nie d'abord le supplice des sept frères Machabées & de leur mère, parce qu'il n'en est point fait mention dans le premier livre, qui va bien loin par-delà le règne d'Antiochus Epiphane ou l'illustre. Matathias, père des Machabées, n'avait que cinq fils, qui tous se signalèrent pour la désense de la patrie. L'auteur du fecond livre, qui raconte le supplice des Machabées, ne dit point en quel lieu Antiochus ordonna cette exécution barbare : & il l'aurait dit si elle avait été vraie. Antiochus semblait incapable d'une action si cruelle, si lâche, & si inutile. C'était un très-grand prince, qui avait été élevé à Rome. Il fut digne de son éducation, valeureux, & poli, clément dans la victoire, le plus libéral des princes & le plus affable; on ne lui reproche qu'une familiarité outrée qu'il tenait de la plupart des grands de Rome, dont la coutume était de gagner les suffrages du peuple en s'abaissant jusqu'à lui. Le titre d'illustre que l'Asse lui donna, & que la postérité lui conserve, est une assez bonne réponse aux injures (lâche ressource des faibles) que les Juifs ont prodiguées à sa mémoire, & que des compilateurs indiscrets ont répétées de nos jours par un zèle plus emporté que judicieux.

Il était roi de Jérusalem, enclavée dans ses vastles Etats de Syrie. Les Juis se révoltèrent contre lui. Ce prince, vainqueur de l'Egypte, revint les punir; & comme la religion était l'éternel prétexte de tontes les séditions & des cruautés de ce peuple, Antiochus lassé de sa tolérance, qui les enhardissait, ordonna enfin qu'il my aurait plus qu'un seul culte dans ses Etats, celui des dieux de Syrie. Il priva les rebelles de leur religion & de leur argent, deux chofes qui leur étaient également chères. Antiochus n'en avait pas usé ainsi en Egypte, conquise par ses armes; au contraire, il avait rendu ce royaume à fon roi avec une générofité qui n'avait d'exemple que dans la grandeur d'ame avec laquelle on a dit que Porus fut traité par Alexandre. Si donc il eut plus de févérité pour les Juifs, c'est qu'ils l'y forcèrent. Les Samaritains lui obéirent ; mais Jérusalem le brava ; & de-là naquit cette guerre fanglante, dans laquelle Judas Machabée & ses quatre frères firent de si belles choses avec de très-petites armées. Donc l'histoire du supplice des prétendus fept Machabées & de leur mère n'est qu'un roman.

11. Le romanesque auteur commence se mensonges par dire qu'Alexandre partagea ses Etats à ses amis de son vivant. Cette erreur, qui n'a pas besoin d'être résutée, sait juger de la science de l'écrivain.

III. Presque toutes les particularités rapportées ce premier livre des Machabées font aussi chimeriques. Il dit que Judas Machabée, lorsqu'il sefait la guerre de caverne en caverne dans un coin de la Judée, voulut être l'allié des Romains; ayant appris qu'il y auxi bin loin un peuple romain, tquad avait subjugué les Galates. Mais cette nation des Galates n'était pas encore affervie; elle ne le fut que par Cornelius Scibio.

IV. Il continue & dit qu'Antiochus le grand, dont Antiochus Epiphane était fils, avait été captif des Romains.

C'est une erreur évidente. Il sut vaincu par Lucius Scipio, surnommé l'Afatique; mais per sur point prifonnier; il sit la paix, se retira dans ses Etates de Perse, & paya les frais de la guerre. On voit ici un auteur juis mal instruit de ce qui se passe dans le reste du monde. & qui parte au hasard de ce qu'il ne fait point. Calmet dit, pour recissier cette erreur: Ce prince se goumit au vairaqueur ni plus ni moins que s'il cit tie cabis!

V. L'écrivain des Machabées ajoute que cet Antiochus le grandéida aux Romains les Indes, la Médie, & la Lydie. Ceci devient trop fort. Une telle impertinence est inconcevable. C'est dommage que l'auteur juis n'y ait pas ajouté la Chine & le Japon.

VI. Ensuite, voulant paraître informé du gouvernement de Rome, il dit qu'on y étit tous les ans un fouverain magistrat, auquel seul on obéit. L'ignorant ne favait pas même que Rome eût deux consuls.

VII. Judas Machabée & fes frères, fi on en croit l'auteur, envoient une amballade au l'enat romain; & les amballadeurs, pour toute harangue, parlent ainli: Judas Machabée, & Jes frères, & les Juifs, nous ont envoyés à vous pour faire avec vous fociété & paix.

C'est à-peu-près comme si un chef de la république de S' Marin envoyait des ambassadeurs au grandture pour faire société avec lui. La réponse des Romains n'est pas moins extraordinaire. S'il y avait eu en effet une ambassade à Rome avait fait un traité folemnel avec Jérusalem, si Rome avait fait un traité folemnel avec Jérusalem, si Rome avait fait un traité folemnel avec Jérusalem, si Rome avait fait un traité folemnel avec Jérusalem, si Rome avait fait un traité folemnel avec Jérusalem, si Rome avait fait un traité folemnel avec Jérusalem, si Rome avait fait un traité folemnel avec Jérusalem, si Rome avait fait un traité folemnel avec Jérusalem, si Rome avait fait un traité folemnel avec Jérusalem si Rome de la république d VIII. On voit bientôt après une autre fanfarnade : c'eft la prétendue parenté des Juis & des Lacédémoniens. L'auteur fuppose qu'un roi de Lacédémone, nommé Arius, avait écrit au grand-prêtre juis, Onias troisième, en ces termes : Il a die trouvé dans les Ecritures, touchant les Spartiates Des Juis, qu'ils font frères, dant tous de la race d'Abraham; De à prêjent que nous le connafisons, vous faite this de nous cèrire que vous êtes en paix; De voici ce que nous avons répondu: nos vaches de nos moutons De nos champs font à vous; nous avons ordonne qu'on vous apprité cels.

On ne peut traiter férieulement des inepties si hors du fens commun. Cela ressemble à Arlequin qui se dit curé de Domfront; & quand le juge lui fait voir qu'il a menti : Monsieur, dit-il, je croyais l'ètre. Ce n'est pas la peine de montrer qu'il n'y eut jamais de roi de Sparte nommé Arius; qu'il y eut, à la vérité, un Aretse du temps d'Onias premier; & qu'au temps d'Onias rossièmes la vérité, un Aretse du temps d'Onias premier; & qu'au temps d'Onias premier; & qu'au temps d'Onias per l'est per de la vérité, un Aretse du temps d'Onias premier; de montrer qu'Abraham sur suffi inconnu dans Sparte & dans Athènes que dans Rome.

IX. Nous ofons ajouter à ces puérilités fi méprifables l'avenuur merveilleuse d'Héliodore, racontée dans le fecond livre au chapitre trois. C'est le feul miracle mentionnie dans ce livre; mais il n'a pas paru croyable aux critiques. Séleune Philopaor roi de Syrie, de Perfe, de la Phénicie, de la Palestine, est avent par un juif, intendant du temple, qu'il y a dans cette forteresse un tréfor immense. Séleueus, qui avait besoin d'argent pour ses guerres, envoie Héliodore un de ses officiers demander ect argent, comme le roi de France

François I a demandé depuis la grille d'argent de 8, Martin. Hélidodre vient exécuter fa commission, & s'arrange avec le grand-prêtre Onias. Comme ils parlaient ensemble dans le temple, on voit descendre du ciel un grand cheval portant un cavalier brillant d'or. Le cheval donne d'abord des ruades avec les pieds de devant à Héliodore; & deux anges, qui servaient de palefreniers au cheval, armés chacun d'une poignée de verges, soutetent Héliodore à tout de bras. Onias le grand-prêtre eut la charité de prier DIEU pour lui. Les deux anges palefreniers cesserne de souter. Ils dirent à l'officier: Rends grâce à Onias; sans ses prêces nous t'aurions selse jusqu'à la mort. Après quoi sils disparuent.

On ne dit pas si après cette slagellation *Onias* s'accommoda avec son roi *Séleucus*, & lui prêta quelques deniers.

Ce miracle a paru d'autant plus impertinent aux critiques, que ni le roi d'Egypte Séfac, ni le roi de l'Afie Nabukodonofor, ni Antiochus L'illustre, ni Ptolomée Sotér, ni le grand Pompée, ni Crossius, ni la reine Cléophère, ni l'empereur Titus, qui tous emportèrent quelque argent du temple juif, ne furent pas cependant souettés par des anges.

" Il est bien vrai qu'un faint moine a vu l'ame de Charles Martel que des diables conduisaient en enser dans un bateau, & qu'ils souetraient pour s'être approprié quelque chose du trésor de S' Denis. Mais ces cas-là arrivent rarement.

X. Nous passons une multitude d'anachronismes, de meprises, de transpositions, d'ignorances, & de sables qui sourmillent dans les livres des Machabees, pour venir à la mort d'Antiochus l'illustre, décrite au chapitre o du livre second. C'est un entassement de faussetés, d'absurdités, & d'injures qui font pitié. Selon l'auteur. Antiochus entre dans Perfépolis pour piller la ville & le temple. On fait affez que cette capitale, nommée Persépolis par les Grecs, avait été détruite par Alexandre. Les Juiss, toujours isolés parmi les nations, toujours occupés de leurs feuls intérêts & de leur feul pays, pouvaient bien ignorer les révolutions de la Chine & des Indes : mais pouvaient-ils ne pas savoir que cette ville, appelée Persépolis par les seuls Grecs, n'existait plus? Son nom véritable était Sestekar. Si c'était un juif de l'érufalem qui eût écrit les Machabées, il n'eût pas donné au féjour des rois de Perfe un nom si étranger. De-là on conclut que ces livres n'ont pu être écrits que par un de ces Juifs helléniftes d'Alexandrie , qui commencait à vouloir devenir orateur. Que de raifons en faveur des favans & des premiers pères de l'Eglife qui profcrivirent l'histoire des Machabées.

Mais voici biem d'autres raifons de douter. Le premier livre de cette hifloire dit qu'Antochus mourut l'an 189 de l'ère des Séleucides, que les Juifs fuivaient comme fujets des rois de Syrie: & dans le fectord livre, qui est une lettre prétendue écrite de Jérufalem aux hellénisles d'Alexandrie, l'auteur date de l'an des Séleucides 188. Ainsi il parle de la mort d'Anticolus una avant qu'elle foit arrivée.

Au premier livre il eft dit que ce roi voulut s'emparer des boucliers d'or laisse par Alexandre le grand dans la ville d'Elimaß ru le chemin d'Ecbatane, qui est la même que Ragès; qu'il mourut de chagrin dans

ces quartiers, en apprenant que les Machabées avaient rélissé à ses troupes en Judée.

Au fecond livre il est dit qu'il tomba de son char, qu'il sut tellement froisse de fachute que son corps fourmilla de vers; qu'alors ce roi de Syrie demanda pardon au Dieu des Juis. C'est là qu'est ce verset si connu, & dont on a fait tant d'usage: Le selécrat implorait la miséricorde du Seigneur, qu'il ne devait pas obtenir.

L'auteur ajoute qu'Antiochus promit à DIEU de se faire juis. Ce dernier trait sussit; c'est comme si Charles-Quint avait promis de se faire ture.

#### DU TROISIEME LIVRE

# DES MACHABÉES.

Nous ne dirons qu'un mot du troissème livre des Machabées, & rien du quatrième, jugés pour apo-

cryphes par toutes les Eglifes.

Voici une historiette du troisième : la scène est en Egypte. Le roi Ptolomée Philopator est fâché contre les Juiss, qui commerçaient en grand nombre dans ses Etats : il en ordonne le dénombrement ; & selon Philon ils composaient un million de têtes. On les fait affembler dans l'hippodrome d'Alexandrie. Le roi promulgue un édit, par lequel ils feront tous livres à ses éléphans pour être écrasés sous leurs pieds. L'heure prife pour donner ce spectacle, DIEU, qui veille fur fon peuple, endort le roi profondément. Ptolomée, à fon réveil, remet la partie au lendemain : mais DIEU lui ôte la mémoire : Ptolomée ne fe fouvient plus de rien. Enfin le troifième jour Ptolomée, bien éveillé, fait préparer fes Juifs & fes éléphans. La pièce allait être jouée. lorsque soudain les portes du ciel s'ouvrent : deux anges en descendent; ils dirigent les éléphans contre les foldats qui devaient les conduire ; les foldats font écrafés, les Juifs fauvés, le roi converti. Voilà cette fois dignus vindice nodus. On écrivait plaisamment l'histoire dans ce pays-là.

# SOMMAIRE

D E

# L'HISTOIRE JUIVE

DE JESUS-CHRIST.

IL faut remarquer d'abord que ces enfans de Mattahias, nommes Machabées, étaient de la race de Lévi, & facrificateurs dans un petit village nommé Modiu, à quelques milles de Jérufalem vers la mer Morte. Ils firent une révolution; ils obtinrent bientôt la puiffance facerdotale, & enfin la royale. Nous avons vu combien cet événement confondait toutes ces vaines prophéties que la tribu de Juda avait toujours faites en fa faveur par la bouche de se prophètes, & cette éternelle durée de la maifon de Dauid atan tyrédite, & fi fausse. Il ny avait plus perfonne de la race du roi David; du moins aucun livre juif ne marque aucun descendant de ce prince depuis la capivité.

Si les enfans du lévite Matathias, nommés d'abord Machabées & enfuite Afmonéens, eurent l'encensoir & le fceptre, ce fut pour leur malheur. Leurs petitsfils souillèrent de crimes l'autel & le trône, & n'eurent jamais qu'une politique barbare, qui causa la ruine

entière de leur patrie.

S'ils eurent dans le commencement l'autorité pontificale, ils n'en furent pas moins tributaires des rois de Syrie. Antiechus Euplator composa avec eux; mais ils furent toujours regardés comme sujets. Cela se démontre par la déclaration de Démétrius Nicanor, rapportée dans Flavien Josephe: Nous ordonnons que les trois villages, Apherma, Lidda, & Ramath, feront ôtés à la Samarie & joints à la Judée.

C'est le langage d'un souverain reconnu. Le dernier des strères Machabées, nommé Simon, se révolta contre le roi Antiochus Soter, & mourut dans cette guerre civile.

Hiram, fils de ce grand-prêtre Simon, fut grandprêtre & rebelle comme son père. Le roi Antiochus Soter l'affiègea dans Jéruslatem. On prétend qu'Hircan apassa le roi avec de l'argent; mais où le prit-il? C'est une difficulté qui arrête à chaque pas tout lesteur raisonnable. D'où pouvaient ventr-tous ces prétendus l'Evuslatem pillé tant de sois ? L'historien Josephe a le front de dire qu'Hircan sit ouvrir le tombeau de David, « qu'il y trouva trois mille talens. C'est ains qu'on a imaginé des trésors dans les sépulcres de Cyrus, de Ruslan, d'Alleander, de Charlemagne. Quoi qu'il en soit, le juis se soume sons de l'anti-

Ce fut cet Hirran qui, profitant des troubles de la Syrie, prit enfin Samarie l'éternelle ennemie de Jérufalem, rebâtie enfuire par Hirode & appelée Sébafte. Les Samaritains se retirèrent à Sichem, qui est la Naplouse de nos jours. Ils furent encore plus près de Jérufalem, & la haine entre les deux peuples en sut plus implacable. Jérufalem, Sichem, Jéricho,

#### 416 МАСНАВЕ́ЕS.

Samarie, qui ont fait tant de bruit parmi nous, & qui en ont fait fi peu dans l'Orient, furent toujours de petites villes voifines affez pauvres, dont les habitans allaient chercher fortune au loin, comme les Arméniens, les Parfis, les Banians.

L'historien Josephe, ivre de l'ivresse de fa patrie, comme le sont tous les citoyens des petites républiques, ne manque pas de dire que cet Hircan Machabée sut un conquérant & un prophète, & que DIEU lui parlait très-souvent sace à face.

Si l'on en croit Josephe, une preuve incontestable que cet Hircan était prophète, c'est qu'ayant deux fils qu'il aimait, & qui étaient des monstres de perfidie. d'avarice, & de cruauté, il leur prédit que s'ils perfiftaient ils pourraient faire une mauvaise fin. De ces deux scelerats l'un était Aristobule, l'autre Antigone. Les Juifs avaient déjà la vanité de prendre des noms grecs. DIEU vint voir Hircan une nuit, & lui montra le portrait d'un autre de ses enfans, qui d'abord ne s'appelait que Jean ou Jannée, c'est-à-dire, Jeannot, & qui depuis eut la confiance de prendre le nom d'Alexandre. Celui-là, dit DIEU, aura un jour la place du grand shoen, de grand-prêtre juif. Hircan, fur la parole de DIEU, fit mourir fon fils Jeannot, de peur que cet oracle ne s'accomplît, à ce que dit l'historien. Mais apparemment que Jeannot ou Jannee ne mourut pas tout-à-fait, ou que DIEU le ressuscita; car nous le verrons bientôt shoen, grand-prêtre & maître de Jerusalem. En attendant il faut voir ce qui arrive aux deux freres bien - aimes Ariflobule & Antigone, fils d'Hircan, après la mort d'Hircan leur père.

Le prêtre Ariflobule fait affassiner le prêtre Antigone son frère dans le temple, & fait étrangler sa propre mère dans un cachot, C'est de ce même Aristobule que le Thucydide juif dit qu'il était un prince très-doux. Ce doux prêtre étant mort, son frère Jannée Alexandre reffuscite & lui succède. On l'avait sans doute gardé en prison au lieu de le tuer.

C'est dans ce temps surtout que les Ptolomées rois d'Egypte, & les Séleucides rois de Syrie, se disputaient la Phénicie, & la Judée enclavée dans cette province. Cette querelle, tantôt violente, tantôt menagée, durait depuis la mort du véritable Alexandre le grand. Le peuple juif se fortifiait un peu par les désastres de ses maîtres. Les prêtres, qui gouvernaient cette petite nation, changeaient de parti chaque année, & fe vendaient au plus fort.

Ce Fannée Alexandre commença fon facerdoce par affassimer celui de ses freres qui restait encore, & qui ne ressuscita point comme lui, Josephe ne nous dit point le nom de ce frère ; & peu importe ce nom dans le catalogue de tant de crimes. Jannée se soutint dans fon gouvernement à la faveur des troubles de l'Afie. Ce gouvernement était à la fois facerdotal, démocratique, ariflocratique, une anarchie complète.

Josephe rapporte qu'un jour le peuple dans le temple jeta des pommes & des citrens à la tête de fon prêtre 7année qui s'érigeait en fouverain, & que cet Alexandre fit égorger six mille hommes de son peuple. Ce massacre fut suivi de dix ans de massacres. A qui les Juis payaient-ils tribut dans ce temps-là? Ouel fouverain comptait cette province dans ses Etats? Tosephe n'effleure pas seulement cette question ; il

Philosophie &c. Tome III.

femble qu'il veuille faire croire que la Judée était une province libre & fouveraine. Cependant il est certain, autant qu'une vraisemblance historique peut l'être, que les rois d'Egypte & ceux de Syrie se la disputèrent jusqu'à ce que les Romains vinrent tout engloutir.

Après ce Jamic, fi indigne du grand nom d'Alexandre, deux fils de ce prêtre, qui avait affecté le titre de roi, prirent auffic et itre. & déchirèrent par une guerre civile ce royaume qui n'avait pas dix licues d'étendue en tout fens. Ces deux frères étaient l'un Hircem fecond, & l'autre Ariflobule fecond. Ils fe livrèrent bataille vers le bourg de Jéricho, non pas avec des armées de trois, de quatre, de cinq. & de fix cents mille hommes; on n'ofait plus alors écrire de tels prodiges, & même l'exagérateur Jofophe en aurait eu honte; les armées alors étaient de trois à quatre millé foldats. Hirtan fut battu, & Ariflobule fecond refta le maitre.

On peut connaître ce que c'était que ce royaume d'Arjhôbult, par un trait qui échappe à l'hiflorien Josephe malgré son zele à faire valoir son pays. DIEU, dit-il, envoya un veus f violent, qu'il raina les fruits de la terre; de forte qu'un miad (a ) at bit if evendait dens Jérufalem once drachmes. Notre muid de blé contient douxe seiters. Il se trouverait, par le compte de Josephe, que le fetire, dans les temps des famines fi fréquentes de la Judée, n'aurait pas valu dix sous, en évaluant à dix sous la drachme juive. Qu'on juge parla de ces richesses dont on a voulu nous éblouir. (6)

<sup>(</sup>a) C'eR ainfi qu'Arnoud d'Andilly traduit.

<sup>(3) 11</sup> th vesifemblable que c'est une erreur de chiffre, & que le texte portait oure cents drachmes. Mais ets oure cents drachires se feraient que

C'est dans ces temps que les Romains, fans trop s'embartasser de leur prétendue société amicale avec les Machabées, portaient leurs armes vislorieuses dans l'Asse mineure, dans la Syrie, & jusqu'au mont Caucase. Les Séleucides n'étaient plus. Tigrane roi d'Arménie, beau-père de Mishridate, avait conquis une partie de leurs Etats. Le grand Pompée avait vaincu Tigrane; il venait de réduire Mishridate à se donner la mort; il feâtit de la Syrie une province romaine. Les livres des Machabées ne parlent ni de ce grandhomme, ni de Luculius, ni de Sylla. On n'en sera pas étonné.

Hircan, chasse par son frère Aristobule, s'était résugié chez un ches d'Arabes, nommé Ariah ou Ariau. Jérusalem avait toujours été si peu de chose, que ce capitaine de voleurs vint assiséger Aristobule dans cette ville.

Pompée passait alors par la basse Syrie. Ariflobule Obtint la protection de Seaurus l'un de ses iteuctanas, Seaurus ordonne à l'Arabe de lever le siège, & de ne plus oser commettre d'hostilités sur les terres des Romains; car la Syrie étant incorporée à l'Empire, la Palestine l'était aussi. Tel était le pacse de société que la république avait pu saire avec la Judée.

Josephe écrit qu'Arislobule anvoya une vigne d'or à Pompie, du prix de cinq cents talens, c'est-à-dire, environ trois millions; & il cite Strabon. Mais Strabon ne dit point que le melch Arislobule sit ce présent à Pompie; il dit que ce su Alexandre son père. Nous

550 livres de France; & le prix du fetier ne ferait que de 45 livres; ce qui ne ferait pas exorbitant en temps de famine. Il elt des provinces en Allemague & en France où c'est le prix commun du ble affez ordinairement.

Dd 2

osons croire que Strabon se trompe sur le prix de cette vigne, & que jamais aucun melch de Judée ne fut en état de faire un tel présent ; si ce n'est peut-être Hérode, à qui les Romains accordèrent bientôt après une étendue de pays cinq ou fix fois plus grande que le territoire d'Aristobule. Les deux frères, Aristobule & Hirean, qui se disputaient la qualité de grand-prêtre, vinrent plaider leur cause devant Pompée pendant sa marche. Il allait prononcer lorsqu'Aristobule s'enfuit. Pompée irrité alla affiéger Jérufalem. Nous avons déjà observé que l'affiette en est forte. Elle pourrait être une des meilleures places de l'Orient entre les mains d'un ingénieur habile. Du moins le temple, qui était la véritable citadelle, pourrait devenir inexpugnable. étant bâti fur la cime d'une montagne escarpée entourée de précipices.

Pompée fut obligé de confumer près de trois mois à préparer & à faire mouvoir fes machines de guerre; mais dés qu'elles purent agir, il entra dans cette fortereffe par la brèche. Un fils du didateur 59lla y monta le premier; & pour rendre cette journée plus mémorable, ce fut fous le confulat de Ciéréon.

Josephe dit qu'on tua douze mille juis dans le temple. Nous le croirions s'il p'avait pas toujours exageré. Nous ne pouvons le croire quand il dit qu'on y trouva deux mille talens d'argent, & qu'on en tira dix mille de la ville: car enfin ce temple ayant été pris tant de fois fi aifément, tant de fois pillê & faccagé, il était impossible qu'on y gardât deux mille talens, qui feraient douze millions; & encore plus extravagant qu'on taxit un fi petit pays, si épuise & fi pauvre, à dix mille talens, foixante millions de livres. C'est à quoi ne penfent pas ceux qui lifent fans examen & a l'avenutre, ainfi que tant d'auteurs ont écrit. Un homme fenfe lève les épaules, quand il fait qu' Alexandre ne put ramaffer que trente talens pour aller combattre Darius, & quil voit douze mille talens dans les caiffes des luifs, outre trois mille dans le combeau de David.

Il est certain que Pompée ne prit rien pour lui, & qu'il ne fit payer aux Juifs que les frais de la guerre. Cicéron loue ce défintéressement. Mais Rollin dit que rien ne réussit depuis à Pompée, à cause de la curiosité facrilège qu'il avait eue de voir le sanchuaire du temple juif. Rollin ne fonge pas que Pompée ne pouvait guère favoir s'il était défendu d'entrer là ; que la défenfe pouvait être pour les Juis & non pour Pompée; que les charpentiers, les menuifiers, les autres ouvriers. v entraient quand il y avait quelques réparations à faire. On pourrait ajouter que c'était autrefois l'arche qui rendait ce lieu facré, & que cette arche était perdue depuis Nabuchodonosor. César serait entré tout comme Pompée dans cet endroit de trente pieds de long. Si Pompée fut malheureux à la bataille de Pharfale, il fe peut que ce fut pour avoir été curieux à Jérusalem; mais il y en eut aussi d'autres raisons; & le génie de César y contribua beaucoup. On pourrait encore observer que c'est un plus grand sacrilége d'égorger douze mille hommes dans un temple, que d'entrer dans une facristie où il n'y avait rien du tout.

Au reste, Pompie ayant pris Arislobule, l'envoya captif à Rome.

Pour ne pas quitter le fil des actions de Pompée en Judée, n'oublions pas de dire que, même après la

#### 422 POMPÉE, LE SANHEDRIN.

défaite de Pharfale, il ordonna à un descendant des Scipions, son lieutenant en Syrie, de faire couper le cou au fils d'Arissaule, qui avait pris le nom d'Alexandre & de roi.

Cet événement achève de faire voir quelle était l'alliance de couronne à couronne que les Juifs fe vantaient d'avoir avec les Romains, & quel fond on

peut faire fur les réclts d'un tel peuple.

Pour mettre la dernière main à ce tableau, & pour montter de quel refpect l'empire romain était peinétré pour les Juifs, il fuffirs de dire que, quelques années après, le triumvir Mare-Antoine condamna dans Antioche un autre roi juif, un autre fils d'Ariflobule, nommé Antigone, à mourir du fupplice des éclaves; il le fit fouette & crucifier, comme nous le verrons.

Disons encore que Pompée, avant de quitter la Judée, y établit un gouvernement arislocratique sous l'autorité des Romains. Il fut le premier instituteur de ce sankdrin que les rabbins sont remonter jusqu'à Moife. Cabimias, l'un des grands-hommes que Rome ait produits, sut chargé de tout régler. Ainsi ce Pompée, que Rollin appelle facrilège, sut proprement le législateur des Juis.

Ce mot fankédrin est corrompu du mot grec synedria qui fignifie assemblée. Les Juis hellénistes avaient

apporté quelques termes grecs à Jérufalem.

Cependant Crassus fucceda à Pompée dans le gouvernement de l'Alie; & il alla faire contre les Parthes cette fameule guerre qui fut tant blâmée parce qu'elle fut malheureuse.

Josephe dit qu'en passant par Jérusalem avec son armée il pilla encore le temple & la ville; mais il ne

#### Pompée, le sanhedrin. 423

dit point de quoi les Juifs étaient accufés, & pourquoi on leur fit payer l'amende. Cette amende était forte. Le temple feul paya huit mille talens, & fournit encore un lingot d'or pefant quinze cents marcs, qu'on avait, dit Jofphe, caché dans une poutre évidée. Il faut avouer que le temple juif était la poule aux œufs d'or; plus on lui en prenait, plus elle pondait.

On nous pardonnera de n'avoir pas eu pour l'hyperbolique romancier Josephe, & pour les livres apocryphes, le même respect que pour les volumes facrés, Quand nous avons rapporté sincèrement les objections des critiques sur quelques endroits de la fainte Eriture, nous les avons refutes par notre foumission à l'Eglise; mais quand le transsuge juis, le slatteur de Vispagen, parle, nous ne lui devons pas le sacrifice de notre rasson.

Nous allons maintenant voir qui était cet Hérode roi de Judée par la grâce du peuple romain, trèsdifférent en tout du peuple juif.

Fin du Tome troisième.

# TABLE

#### DES ARTICLES CONTENUS DANS CE VOLUME.

| LA Bible enfin expliquée par plusieurs aumôniers de S. M. |        |
|-----------------------------------------------------------|--------|
| L. R. D. P.                                               | Page 3 |
| Avertiffement.                                            | 4      |
| Genèfe.                                                   | . 5    |
| L'Exode.                                                  | . 101  |
| Lévitique.                                                | 134    |
| Nombres.                                                  | 140    |
| Deutéronome.                                              | 166    |
| Jofue.                                                    | 175    |
| Juges.                                                    | 192    |
| Ruth.                                                     | 227    |
| Samuel.                                                   | 933    |
| Tobie. Avertiffement du commentateur.                     | 364    |
| Observation du commentateur fur Judith.                   | 370    |
| Efdras.                                                   | 373    |
| Ffther.                                                   | 377    |
| Prophètes.                                                | 383    |
| Daniel.                                                   | 384    |
| Ezéchiel.                                                 | 389    |
| Ozée.                                                     | 394    |
| Jonas.                                                    | 396    |
| Continuation de l'histoire hébraïque. Les Machabées.      | 399    |
| Du troisième livre des Machabées.                         | 413    |

Fin de la Table du Tome troisième.

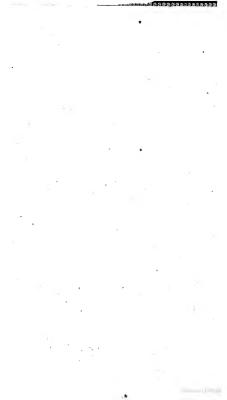

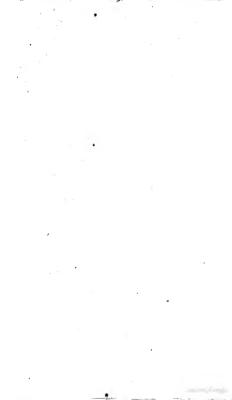

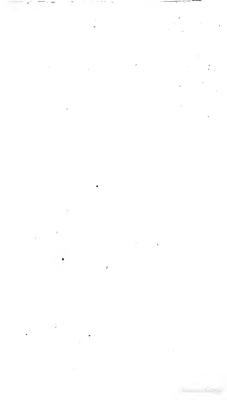





